



· YAG 1396

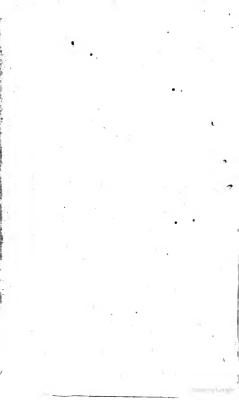



# HISTOIRE

### ECCLESIASTIQUE.

Par M. FLEURY, Prêtre, Pricur d'Argenteüil, & Confesseur du Roy.

TOME ONZIE'ME.

Depuis l'an 858. jusques à l'an 925. Revû, & corrigé par l'Auteur.



#### A PARIS,

Chez Pierre-Jean Mariette, rue S. Jacques aux Colonnes d'Hercule.

M. DCC. XXIV.

Avec Approbation & Privilege du Roy.

man to the only

•



## SOMMAIRE DES LIVRES

#### LIVRE CINQUANTIE'ME.

1. B Ardas rétablit les études à C.P. II. S. Igna-Anne's ce chaffé. III. Photius patriarche. IV. Il en-858. voic à Rome. V. Affemblée de Coblens. VI. Lothai- 8, 9. re quitte Thietberge. VII. S. Adon de Vienne. v til. 860. Concile de Tousi. 1x. Affaire d'Ettenne en de Raimond. x. Affaire d'Ingeltrude. x1. Le pape 851. envoie à C. P. XII. Concile contre Ignace. XIII. Canons. XIV. Ignace persecuté. XV. Lettre de Photius au pape. xv1. Le pape desavouë ses légats XVII. Soumission de Jean archevêque de Ravenne. XVIII. Lettre du pape à Michel & à Photius, \$62. XIX. Artifices de Photius. XX. Concile de Pistes. XXI. Affaire de Rothade. XXII. Traité d' Hincmar fur le divorce de Lothaire. XXIII. Lothaire époufe Valdrade. XXIV. Assemblée de Sablonieres. XXV. Le pape envoie des légats en France. XXVI. Il con. 8 3. damne Photius. XXVII. Suste de l'affaire de Rothade. XXVIII. Concile de Mets pour Lothaire, XXIX. Hilduin intrus à Cambrai, XXX. Concile de Verberie. xxxI. Penitence du jeune Pepin. xxxII. Concile de Mets condamné. XXXIII. Rebellion de 864. Gonthier contre le pape. XXXIV. Soumission d'Adventius. XXXV. Rodoalde condamné. XXXVI. Rothade absous à Rome. XXXVII. Lettres du pate pour la France. XXXVIII. Fin de faint Anfcaire.

#### SOMMAIRE

XXXIX. S. Rembert archevêque de Brême. XL. Atfene legat en France. XLI. Lettre du pape à l'em-

865. pereur Michel. XLII. Mort de Bardas. XLIII. Le pape excommune Valdrade. XLIV. Littre du pape

8(6, pour Vulfade. XLV. Egilon archevenne de Sens. XLVI. Trossième conesle de Sossions. XLVII. Egil n envoie à Rome. XLVI 1 Fin de Gothescalc. XLIX. Conversion des Bulgares. L. Réponse à leurs confultations. LI. Suite de la rétonle, LII. Lettres du pape pour C.P. LIII. Legais en Bulgarie. LIV. Con-Stantin de Michodius aporres des Sclaves. I.V. Photius dépole le pape. L.I. Il écrit contre les Latins. LvII. Lettres du pape pour Vulfade. LvIII. 867. Lettre du roi Salomon. Lix. Lettres pour la rune Thretberge. Lx. Vulfade of les autres rétablis.

#### LIVRE CINQUANTE-UNIE ME.

1. Mort de Michel. Basile empereur. 11. Igna-ce rétabli à C. P. 111. Et at de l'Orient. IV. S. Nicolas Studite. v. Concile de Troyes. VI. Lettres du pape sur les reproches des Grecs. VII. Lettres fur l'affaire de Lothaire. VIII Mort du

868, pape Nicolas. Ix. Adrien II. pape. x. Il fe juftifie au fujet de Nicolas. XI. Il permet à Lothaire de venir à Rome. XII. Il écrit en faveur a' Actard. XIII. Translation de saint Maur. XIV. Traité d'Enée de Paris contre les Grecs. XV. Traité de Rairam. Procession du Saint-Estrit. XVI. Artieles de discipline. XVII. Concile de Vormes. XVIII. Lettres de Basile & d'Ignace au pape. XIX. Concile de Rome. xx. Anastase bibliothecaire excommunie. XXI. Saint Cyrille & faint Methodins à Rome. XXII. Commencement de l'affaire d'Hinc-869, mar de Laon. XXIII. Lothaire en Italie. XXIV. Sa

mort. xxv. Charles couronné roi de Loraine. xxv1. Légats du pape à C. P. XXVII. Hustième concile DES LIVRES.

general. 1. session. XXVIII. Suite de la premiere Tefficn. xxtx. Seconde feffion. Penitens regus. xxx. Troisième session. Impensions citez. XXXI. Quatrieme fession. Legats de Photius à Rome. XXXII. Photius rejetté par les patriarches. XXXIII. Cinquieme fe fion , Photius au concile. XXXIV Sixieme fession, l'empereur au concile. xxxv. Objections pour Photius. XXXVI. Réponfes. XXXVII. Settieme feffien. Photius & Gregoire prefens. XXXVIII. Autres schif matiques outs. XXXIX Huitieme feffion. Promeffes brulees , &c. XL. Iconaelastes. XLI. Neuvième session. Legat d'Alexar- 870 drie. XLII. Faux témoins contre Ignace. XLIII. Dérisions des saintes ceremonies. XLIV. FAUX ligats d'Orient. XLV. Dixième fession , canons. XLVI. Fin du concile. XLVII. Abjurations fouftraites & renduës, XLVIII. Conference touchant les Bulgares. XLIX. Resour des légats du pape. L. Version du concile par Anastase. 1 1. Lettre de Photius contre le concile, LI Theodore Aboucara. LIII Normans en Angleterre. LIV. Désolation du monafere de Croyland. Ly. S. Neot abbé.

#### LIVRE CINQUANTE - DEUXIE'ME.

1. L Ettres d'Adrien contre le roi Charles. 11:
Archevéques de Treves & de Cologne. 111.
Carloman condamné à Attigni. 1v. Sémülfhon
d'Hinemar de Laon. v. Droits des archevéques.
vI. Septieme concile peu connu en France. vil.
Légats d'Adrien en France. vill. Lettre vigoureufe d'Hinemar, tv. Excommunication contre
Carloman. x. Concile de Douzy. x1. Plaintes 871;
d'etinemar de Reims. x11. Suite du concile de
Douzy. x111. Reponfes d'Hinemar de Laon. x1v.
Sa condamnation. xv. Translation d'Adiard de
Nantes, xvi. Lettres de C. P. au pape Xvil. Bul-

#### SOMMAIRE

gares faimis à l'eglife de C.P. xxxxx. Hiffoire de Manichiens par P. de Steile. XXX. Conversion des Russes, xxx. Lettres plantitues de Photuss. 872: xxx. Lettres du pape pour la France. xxxx. Lettre forte du you Charles au pape. xxxxxx. Réjonfe

872. XXI. Lettres du pape pour la France, XXI. Lettre forte du rot Charles au pape. XXIII. Réponse douce du pape. XXIV. S. Athanasc evêque de Na-873. ples. XXV. Mort d'Adrien II. Jean VIII. pape.

6/5: Pies. XXV. Meri a Adrien II. Jean VIII. pape. 874: XXVI. Carloman aveuglé. XXVII. Second concile de Douzy. Dude religicufe. XXVIII. Statuts fynodaux d'exincular XXIX Concile de Ravenne. XXXX.

8753. Mort de Louis II. Charles le Chauve emperiur.

876: XXXI Condammation de Formofe, XXXII. Concile
de Pontion, XXXII. Primatie de Sens. XXXIV,
Suite du concile de Pontion, XXXV. Articlis rejettez, XXXXI. APpellation à Kome, XXXVI. Ab-

877. foliation par lettri. XXXVIII. Mort de Louis le Germanic, XXXX. Tranflation de Frotaire à Bourges XI. Le pape demande fecours à l'empereurs XII. Concile de Rome. XIII. Sarrafins près de Rome. XIIII. Concile de Ravenne. XIIV. Mort de Charles le Chauve. XIV. Vifion de Bernold. XIVI. Capitulaire d'Hiucmar. XIVII. Affaires d'Italie

878, XIVIII, Paul & Eugene envoiez a C. P. Violences de Lambert à Rome, L. Lepape Jean en France, Li. Concile de Troye, Li I. Plainte d'Hincmar de Leon, LiII. Suite du concile, LiV. Couronnement de Louis, LV. Fin du concile de Troyes.

#### LIVRE CINQUANTE-TROISIE'ME.

879. I. Appel de Photius. 11. Mort de S. Ignacé,
III. Photius rétabli. 1v. Il envoie à Rome
v. Concile de Rome. v1. Lettres du pape aux
Sclaves. v11. Lettres pour C. P. v111. Infrudion
aux légats. 1x. Aure concile de Rome. x. Be for
roi. x1. Affaires d'Italie. x11. Concile de C. P.
Nov. 17, faux huistème. x111. Seconde session. Lettres du

#### DES LIVRES.

pape alteréese XIV. Apologie de Photius. XV. Let- 19. tres des Orientaux. XVI. Troisiéme session. XVII. Dec. 24. Quatriéme fession. XVIII. Articles de la réunion. 880. xIx. Cinquieme fession. xx. Canons. xxI. Souf- Janv. 264 criptions. XXII. Sixième selsion. L'empereur pre- Mars. 8. fent. XXIII. Septiéme & derniere fession. XXIV. 12. Lettres du pape sur le Filioque. xxv. Etat de l'O- 881. rient, XXVI. Fin de S. Methodius des Sclaves. XXVII. Lettres du pape pour C. P. XXVIII. Charles le Gros empereur, xxix. Athanaje de Naples excommunié. xxx. Concile de Fismes. xxxI. Lettres d'Hinemar pour les élections, XXXII. Odacre 882. excommunie, XXXIII. Formes des élections d'évêques. XXXIV. Examen de l'élû. XXXV. Confecration. xxxv1. Affaires d'Italie. xxxv11. Mort de Jean VIII. Marin II. pape. XXXVIII. Infructions d'Hincmar au roi Carloman, XXXIX, Mort d'Hincmar. XL. Ravages des Normans. XLI. Foulques archevêque de Reims. XLII. Capitulaire de Car- 88 1 leman. XLIII. Alfrede le grand roi d'Angleterre, 884, XLIV. Sesloix. XLV. Mort de Marin II. Adrien III. pape. XLVI. Lettre de Photius contre les La- 88 f. tins, ALVII. Sarrafins en Italie. XIVIII. Mort d'Adrien III. Etienne V. pape. XLIX. Lettre à l'empereur Basile. L. Mort de Basile. LI. Leon le 886. philosophe chasse Photius. LII. Lettre de Stylien 887. au pape. LIII. Lettres de Foulques au pape. LIV. Normans devant Paris, Lv. Conciles de Châlens en de Cologne. LVI. Seconde translation de faint Martin.

#### LIVRE CINQUANTE-QUATRIE'ME.

1. Mort de Charles le gros, plusieurs rois. 11. 888. V. Statuts de Ricusse. 11. Concile de Metz 889. Provence. VI. Commission du pape à l'archevêque 891.

#### SOMMAIRE DES LIVRES.

de Reims, VII. Mort d'Etienne V. VIII. Scavans en Angleterre. 1x. Ecrits du roi Alfrede. x. Sa preté. x1. Lettres de Foulques en Angleterre. x11. \$92. Formose pape. XIII. Sa réponse à Stylien. XIV. Fin 895. de Photius , fab.bliothe que. xv. Son Nomocanon. XVI. Eglise de C. P. XVII. Affaires de France. XVIII. Gui & Lambert empereurs. Charles le Simple rot. x1x. Baudouin comte de Flandres excommunié. xx. Lettres de Formofe in France.xxI. Regle des reclus, XXII. Saint Gerault a' Aurellac XXIII. Concile de Châlons. XXIV. Concile de Tribur. XXV. Arnoul empereur. Mort de Formofe. \$91. Etienne VI. XXVI. Lettres de Foulques au pate of Egi. au roi. XXVII. Mort d'Etienne VI. Romain. Theo. 896. dore 11. Fean IX. papes, XXVIII. Concile de Rome. 899. XXIX. Concile de Ravenne. XXX. Arerim rétabli. XXXI. Mort d'Arnoul. Louis roi de Germanie. XXXII. Lettres des évêques de Baviere au pape. 900. XXXIV. Eglise de C. P. XXXV. Mort de Foulques. Hervé archevêque de Reims, XXXVI. Oviedo métropole. XXXVII. Mort de Jean IX. Benoit IV. 903. pape. XXXVI 1. Fin du roi Alfrede. XXXIX. Mort 905. de Benoît IV. Leon V. Christofle papes. XL. Quatriemes noces de l'empereur Leon XLI. Et at de l'Orient. XLII. Sergius III. pape. XLIII. Ecrits d' Auxilius pour Formose. XLIV. Concile de Trossé. 909. XLV. Fondation de Clugny. XLV1. Eglife d'Alle-910. magne. XLVII. Mort de Leon, Alexandre & Con-914. fantin empereurs. XLVIII. Lettre de Nicolas le 915. Myftique. XLIX. Suite des papes. Jean X. G. 920. Jean able du mont-Cassin. 11. Conversion des 922. Normans. 111. Question sur les Hongris. 1111. 929. Eglise d' Allemagne. LIV. Eglise d'Espagne. LV. Rémnion à C. P. Lvt. Richer évêque de Lisge. LVII. Concile de Coblens & de Reims. LVIII. Ra-

wages des Hongrois LIx. Sainte Viborade.

HISTOIRE



## HISTOIRE

ECCLESIASTIQUE.

LIVRE CINQUANTIEME.

D

ARDAS cefar oncle de l'empereur I. Michel gouvernoir cependant à C.P. Bardas « réfous ce jeune prince abandonné à fes tablic les éclus ce jeune prince abandonné à fes tablic les éplaifirs. Bardas releva les études tom- Poft. The · p.,

bées depuis long-temps & presque anéanties par lib. 'v.m. 16.

Ia rusticité & lignorance des empereurs préce. Cedren 1. 2.
dens, & établit dans le palais de Magnaure des P. 1477.

écoles de mathematique & de philosophie, dont
le chef su Leon surnommé le philosophe. Il
étoit cousin germain du patriarche Jannés, c'està dire, Jean Lecanomante, & avoit été luimême archevêque de Thessalonique : mais il

faut parcourir la suite de sa fortune,

Hiftoire Ecclesiaftique?

Leon étudia la grammaire & la poétique à . N. 29. C. P. la retorique, la philosophie & l'arithmetique dans l'Isle Antros, où il en apprit les principes. Mais voulant en sçavoir davantage, il revint en terre ferme & parcourut les monafteres, d'où ayant tiré des livres, il se retira sur le haut des montagnes, & se donna entierement à l'étude. S'étant ainsi rendu le plus sçavant homme de son temps dans la philosophie & les mathematiques , c'est-à-dire , l'arithmetique , la

geometrie & la musique, il revint à C. P. où il menoit une vie tranquille & retirée dans un petit logement, recevant ceux qui venoient le trouver, & leur enseignant telle science qu'ils

vouloient.

Entre pluseurs qui profiterent de ses leçons un jeune homme très-sçavant en geometrie se fit secretaire d'un capitaine, le suivit à la guerre, fut pris par les Musulmans, & devint esclave d'un des plus illustres d'entr'eux. Le calife Suprà lie. Almamon, qui regnoit alors, étoit, comme j'ai

\*LY11, n. 41. dit, très-curieux des sciences des anciens Grecs, particulierement des mathematiques. Le jeune captif ayant oui parler chez fon maître de la curiofité du calife pour la geometrie, dit qu'il voudroit bien l'en entendre parler lui & ses maîtres, parce que lui-même en avoit quelque connoissance. Le calife le fit venir en sa presence avec ses mathematiciens, à qui le jeune captif montra qu'ils ne sçavoient que les définitions & les axiomes, & non pas les démonfrations. Ils l'admirerent, & lui demanderent combien il y avoit à C. P. d'hommes aussi sçavans que lui. Il répondit qu'il n'étoit qu'au rang des disciples; leur parla de son maître & leur décrivit sa vie pauvre & retirée.

Almamon renvoya aussi-tôt le captif avec une lettre pour le philosophe Leon , où il l'invitoit

A le venir trouver, promettant de le combler d'honneurs & de richesses : mais Leon craignant de se rendre suspect, si l'on sçavoit qu'il eut reçu une lettre de l'ennemi de l'empire, la donna au logothete Theoctifte, qui en parla à l'empereur. C'étoit Theophile qui regnoit alors, & qui ayant ainfi connu le merite de Leon, le fit venir, l'enrichit, & le logea près de l'église des quarante martyrs, pour enseigner publiquement. Le calife Almamon voyant qu'il ne pouvoit le tirer de son pais, lui proposa par lettres plusieurs questions de geometrie & d'astronomie, & fut si satisfait de ses réponses, qu'il écrivit à l'empereur Theophile, le priant de le lui envoyer pour un peu de temps, & offrant pour cet effet cent centenaires, c'est-à-di- Gr. Centen. re dix mille livres d'or, & une paix perpetuel-.le. Theophile ne jugea pas à propos d'envoyer Leon : au contraire il le fit ordonner archeveque de Thessalonique, par le patriarche Jean Lecanomante.

Leon se fit aimer de son peuple particulierement à l'occasion d'une grande famine, dont ils crurent qu'il les avoit délivrez , en leur marquant le temps auquel ils devoient semer, qu'il prétendoit connoître par les aftres. Ayant occupé trois ans le siège de Thessalonique, il fut 448. déposé avec les autres Iconoclastes, & revint à C. P. où Bardas lui donna l'école de philosophie au palais de Magnaure. Theodore son disciple enseigna la geometrie, Theodege l'astromonie, & Cometas la grammaire. Bardas s'appliquoit · lui-même en la jurisprudence, & affistoit continuellement aux jugemens qui se rendoient à

N. 18.

N. 19. Cedr. Pi

N. 30.

l'hippodrome.

-Mais ses mœurs ne répondoient pas à son II. amour pour les sciences. Outre son ambition 5 Ignace fans bornes, il étoit débauché, jusques à en- chaffe.

Aii

tretenir publiquement sa bru, après avoir chas-Ign. tom. 8. fe fa femme légitime. Le patriarche Ignace ne conc.p. 1191. pût fouffrir ce scandale. Il avertit Bardas, & l'exhorta d'avoir pitié de son ame: mais le cefar fans l'écouter, se presenta dans l'église pour participer aux faints mysteres le jour de l'Epiphanie fixiéme de Janvier l'an 858. Alors le patriarche le retrancha de la communion; & Bardas en furie le menaça de lui patfer son épée au travers du corps. Mais Ignace de son côté le menaca de la colere de Dieu. Depuis ce tempslà Bardas ne chercha qu'à rendre Ignace suspect & odieux à l'empereur Michel; & enfin le vingttroisième de Novembre il le fit chasser du palais patriarcal & releguer dans l'isle Terebinthe.

p. 1193. D.

A peine y avoit il été trois jours, qu'on lui envoya les évêques estimez les plus considerables, pour lui persuader de ceder au temps, & de donner un acte de renonciation à son siège. Et toutefois ces mêmes évêques avoient promis par écrit & avec serment sur la sainte Trinité, de ne jamais déposer le patriarche Ignace fans condamnation canonique. Ausli leur voyage fut inutile. Mais ils revinrent quelques jo rs après, avec des patrices & les plus confiderables d'entre les juges; & firent tous leurs ef forts, par promesses, & par menaces, pour obliger Ignace à donner sa renonciation par écrit. Il demeura inebranlable. Cependant plufieurs évêques se plaignoient de l'injustice qu'on lui faifoit; & menaçoient de ne point reconnoître pour patriarche le successeur qu'on prétendoit lui donner: ce qui causeroit un scisme. Pour l'évirer, Bardas les prit en particulier, & promit à chacun d'eux le siège de C. P. s'ils vouloient abandonner Ignace. Ils y consentirent à ce prix : & Bardas leur dit que l'empereur leur

tiendroit parole, mais que quand il les envoyeroit querir, pour leur offrir le siège de C. P. ils AN. 858. devoient par modestie faire semblant de le refufer. Ils en convinrent : l'empereur les manda chacun à part : leur fit offre , ils refuserent : mais ils furent pris au mot, & firent inutilement cette

baffeffe. Celui que la cour choisit pour patriarche de C. P. fut l'eunuque Photius. Il étoit de grande Photius panaissance, petit neveu du patriarche Taraise; triarche. & fils d'Irene sœur d'Arsaber patrice & maître 1198. des offices, qui avoit épousé Calomarie sœnt P.S. Th. u. de l'imperatrice Theodora, & du cesar Bar- 12. das. Le genie de Photius étoit encore au-dessus de sa naissance, il avoit l'esprit grand & cultivé avec un grand soin. Ses richesses lui faisoient trouver facilement toutes fortes de livres; & sa passion pour la gloire alloit jusques à passer les nuits à la lecture. Aussi devint-il le plus sçavant homme, non seulement de son sécle, mais des precedens. Il sçavoit la grammaire, la poetique, la rethorique, la philosophie, la medecine & toutes les sciences profanes : mais il n'avoit pas negligé la science ecclesiastique, & quand il se vit en place il s'y rendit très-scavant. Il étoit

pur laïque, & avoit deux grandes charges à la cour, étant protospataire & protasecretis, c'està-dire premier ecuyer & premier secretaire. D'ailleurs il étoit schismatique, attaché au parti 1199. de Gregoire Albeltas évêque de Syracule en Sicile, déposé pour ses crimes.

Dès le temps que saint Ignace sut élevé au fiège de C. P. il connoissoit fi bien Gregoire #LVII. #. 18. qu'il ne voulut point qu'il affistat à son ordination : refusant de communiquer auec lui , jusques à ce qu'il eût examiné sa cause à loisir. Cette conduite ne fut pas approuvée de tout le monde, & Gregoire en fut tellement irrité.

Nicet. 3:

Sup. liv.

Histoire Ecclesiastique.

AN. 858.

qu'il jetta les cierges qu'il tenoit à ses mains pour la ceremonie de l'ordination d'Ignace, & commença à le charger publiquement d'injures, & à dire que c'étoit un loup & non un pasteur , qui entroit dans l'église. Pierre évêque de Sardis, Eulampius d'Apamée, & quelques-uns du clergé de C. P. prirent le parti de Gregoire, & firent schisme contre Ignace : qui essaya pendant les onze ans de son pontificat de ramener Gregoire, n'épargnant ni les paroles ni les bienfaits t mais ce fut inutilement.

Gregoire alloit dans toutes les maisons des grands, médire d'Ignace, jusques à l'accuser de n'être pas Chrétien. Il étoit principalement eftimé de Photius & de ses parens, qui le regar-Nicol. ep. 9. doient comme un grand homme de Dieu. Enfin

278. D. 1400.

Ignace le jugea dans un concile tenu au plus tard Sty liani ep. l'an 854. & le déposa de l'épiscopat. Gregoire t. 8. conc. p. & ceux de son parti envoyerent à Rome portet leur plainte au pape Leon IV. qui écrivit à Ignace, le priant d'envoyer quelqu'un pour l'inftruire de cette affaire. Ignace y envoya le moine

Lazare confesseur sous les Iconoclastes, qui connoissoit parfaitement ce qui concernoit Gregoire. Toutefois Leon differa de le condamner ; & Benoît III. son successeur en usa de même : quoique Gregoire eût encore envoyé à Rome de son temps. Ce n'est pas que le pape Benoît

P. 319. ep. 11.p. 391.

Nic. ep. 12. ne trouvât Gregoire suffisamment convaincu; Nic ep. 10. mais il se contenta de le déclarer suspens, & il n'y eut point à Rome de jugement définitif contre lui. Tel étoit Gregoire Asbestas.

Comme Photius n'avoit point été élû pour remplir le fiége de C. P. par les évêques felon Metroph. les canons mais par la feule autorité de Barep.t. 8. conc. das ; tous les évêques le rejetterent d'abord, & p. 1385. D. en élurent trois autres d'un commun consente-

ment. Ils persisterent plusieurs jours dans cette

résolution : enfin on les gagna tous petit à petit , excepté cinq , entre lequels étoit Métro- AN. 8586 phane métropolitain de Smyrne. Encore ces cinq voïant que la multitude des évêques avoit cede, se rendirent aussi, à condition que Photius donneroit un écrit de sa main ; par lequel renonçant au schisme, il embrasseroit la communion d'Ignace, le reconnoissant pour patriarche légitime, & promettant de ne jamais lui rien reprocher, ni recevoir ceux qui voudroient l'accuser : au contraire de l'honorer comme son pere, & ne rien faire que de son consentement. Photius donna cette promesse; & à ces conditions il reçut l'ordination par les mains de Gregoire de Syracuse; & de laïque fut fait évêque en fix jours. Le premier jour on le fit moine, le second lecteur, le troisième soudiacre, le quatriéme diacre, le cinquiéme prêtre, le sixième qui fut le jour de Noel 858. on l'ordonna patriarche de C. P.

Deux mois n'étoient pas encore passez depuis fon ordination , quand méprisant ses sermens 1199. E. il commença à persecuter tous les ecclesiastiques qu'il trouva attachez à Ignace, les faisant fouetter & déchirer de coups. Ensuite il les fla- p. 1201, toit, leur offroit des presens ou des places plus élevées, leur demandant des signatures dont il pût se prévaloir contre Ignace, & les pressant en toutes manieres. Ne trouvant rien qui fatisfit son désir de perdre Ignace, il persuada à Bardas, & par lui à l'empereur Michel, d'envoier informer contre lui, comme ayant secretement conspiré contre l'état. Aussi-tôt des magistrats accompagnez de soldats, vinrent à l'isle Terebinthe, firent toutes les perquifitions possibles, mirent à la question les esclaves d'Ignace, employant toutes fortes de tourmens; & ne trouvant aucune preuve, ile ne laifferent pas d'enle-

Niet. p.

AN. \$59. fermerent dans une étable de chevres. Delà ils l'enfermerent dans une étable de chevres. Delà ils le transferrent au faubourg de Promete près CrP. où Leon Lalacon domestique des mombres, c'est-à-dire, capitaine des troupes, lui donna de tels foufflets, qu'il lui fit tomber deux grosses dents: puis on lui mit aux pieds des entraves de deux barres de fer, & on l'enferma dans une étroite prison avec deux s'euls domestiques pour le service prison avec deux s'euls domestiques pour le service prison avec deux deus santes en tendoient qu'à titre de lui un acte de renonciation: par lequel il partir avoir quitté son siege volon-

Matteph. p. tairement. Les évêques de la province de C. P.
qui le trouverent prefins, voyant cette violence
s'assemblerent dans l'églife de la paix pendant
quarante jours; & déclarerent Photius dépoté
avec anathème, tant contre lui, que contre quiconque le reconnoîtroit pour patriarche.

Photius de son côté appuié de Bardas assembla un concile dans l'église des Apôtres, où il prononça une sentence de déposition & d'anathéme contre Ignace, tout absent qu'il étoit; & comme les évêques sideles à Ignace lui reprochoient en face son injustice, il les déposa aussi & les sit mettre dans la prison du palais nommée Noumera, qui étoit très-insecte, & on les y Cang. C. P. garda plusseurs jours. Ignace y étoit avec eux

18. 1.9.13; Antagé de chaînes, & d'autres dans la prison du Prétoire. Enfin au mois d'Août 859. on l'embarqua, & on l'envoia en exil à Mitylene dans l'isle de Le tos. On bannit de C. P. tous ceux que l'on soupononoit d'être dans ses interéts; dont plusieurs furent déchirez de coups, & Blaise garde-chartes eut la langue coupée, parce qu'il

1V. parloit trop librement.

Photius

Mais Photius voyant que plusieurs murmuenvoye à

Rome.

Paragone d'une procedur à Rome & de demander

Paragone d'action d'une procedur à Rome & de demander

Nicet. p. d'envoïer des légats à Rome, & de démander 1103.

Livre cinquantiéme.

au pape Nicolas qu'il en envoiat de son côté, fous prétexte d'éteindre les restes de l'hercsie des An. 859. Iconoclastes, mais en effet pour autoriser la déposition d'Ignace, par la presence des Romains; il écrivit au pape, qu'Ignace ayant representé qu'il ne pouvoit plus exercer ses fonctions , à cause de sa vieillesse & de sa manvaise santé, avoit quitté l'église de C. P. & s'étoit retiré chez lui dans un monastere qu'il avoit fondé. où l'empereur, toute la ville & Photius lui-même, lui rendoient tous les honneurs & les devoirs convenables.

Nous n'avons pas cette lettre de Photius, mais nous en avons une autre au pape Nicolas, qui commence ainsi : Quand je pense à la grandeur de l'épiscopat, à la foiblesse humaine & à la mienne en particulier, & combien je me suis toûjours étonné que l'on pût se charger de ce joug terrible ; je ne puis exprimer quelle est ma douleur, de m'y voir engagé moimême. Et ensuite : Mon prédecesseur ayant quitté sa dignité, le clergé, les métropolitans affemblez, & fur tout l'empereur, humain envers tous les autres, & cruel envers moi feul, pouffez de je ne sçai quel mouvement, sont venus à moi; & fans écouter mes excufes, ni me donner de relâche, m'ont dit qu'il falloit absolument me charger de l'épiscopat. Ainsi nonobstant mes larmes & mon désespoir, ils m'ont fait violence, & ont executé leur volonté. Photius met ensuite sa confession de foi entierement catholique, où il specifie les sept conciles géneraux -

L'empereur Michel écrivit aussi au pape, & envoya une ambassade dont le chef étoit Arsaber Ni. 4protospataire, apparemment l'oncle de Photius, beau-frere de Bardas. Il étoit accompagné de quatre évêques, Methodius imétropoli-

Anall. in

10 Hiftoire Ecclefiastique.

tain de Gangres: Samuel évêque de Chones ou AN. 839. Coloffes en Phrygie, à qui Photius donna le tithe honoraire d'archevêque: Theophile métropolitain d'Amorium, & Zacarie de Taormine en Sicile érigée aufli alors en archevêché honoraire. Ces ambaffadeurs porterent de riches prefens à l'églife de faint Pierre, entl'autres une patene & un calice d'or ornez de pierreries.

V. Vers le même temps & l'an 859. Louis roi de Assemblée Germanie envoya en Italie Thiothon abbé de de Coblena, Fulde, pour se justifier sur le voyage qu'il avoit Sup. liv, fait en France l'année précedente; & faire apaux. 4.39. prouver sa conduite par l'empereur Louis son

neveu, & par le pape Nicolas. L'abbé Thiothon fut très-bien reçu, & rapporta au roi son maître

des lettres favorables du pape.

L'année suivante 860. le même roi Louis, Charles le Chauve son frere & Lothaire leur neveu, s'assemblerent à Coblens avec les évéques & les seigneurs, le cinquième de Juin, dans la salle secrette de l'églife de S. Cassor sameux som. 8, coss. monastere. On commit treize préstats avec tren-

som. 8. corc. monastere. On commit treize prélats avec trenp. 638. te-trois seigneurs, pour dresser le serment que foi 1. capis. les princes devoient se saire mutuellement, & p. 317. les-articles que leurs sujets devoient observer.

Ces treixe prélats étoient onze évêques & deux mot. Sirm, abbez : (çavoir Hinemar archevêque de Reims, Gonthier archevêque de Cologne, Altfrid évêque de Hildesheim Saxon de naiflance, & un des principaux confeillers du roi Louis: Salomon évêque de Conflance, Adventius de Mets, Hatton de Verdun, François de Tongres, Chriftien d'Auxerre: les autres font moins connus. Le ferment contenoit promefle de fécours mutuel entre les cinq rois Louis & Charles; & Ieurs trois neveux Louis, Lothaire & Charles; entre les articles, celui-ci eft remarquable ;

Art. 5. Quiconque étant excommunié, ou aïant com-

mis un crime qui le mérite, change de roiaume pour ne point le soumettre à la pénitence : em- An. 859. menant peut-être avec lui la religiense on autre femme qu'il a enlevée, ou dont il abuse: quand l'évêque nous en aura donné connoisfance, nous le ferons soigneusement chercher : & ne permettrons point qu'il demeure dans notre roiaume, pour corrompre nos fujets : maisnous le contraindrons de retourner à son évéque, pour recevoir ou accomplir sa pénitence. On ajoûte un autre article deja établi à Eper- Art. 6. nay en 846. Aucun évêque ne retranchera de Supr xtvtir? l'église un pecheur, qu'après l'avoir admonesté ". Matth. fuivant l'évangile, de faire pénitence. S'il no- myill, is. béit pas, l'évêque s'adressera au roi & à ses officiers, pour contraindre le pecheur à s'y foûmettre : & s'il refuse encore, il le separera de la communion de l'église.

Le roi Lothaire étoit dès-lors engagé dans une affaire qui troubla tout le repos de sa vie, & Lothaire' fut enfin cause de sa perte. Dès l'année 856. il quitte Thiciberge. avoit épouse Thietberge fille de Boson comte en quelque partie de la Bourgogne : mais l'année Ann. Met. suivante il la chaffa pour entretenir plusieurs And Bertin concubines. La reine Thietberge avoit un frere 817. nommé Hubert, qui dès sa jeunesse avoit été or- ep. 2. Fedonné clerc, & avoit lu publiquement dans l'é- ned tom 8. glise comme soudiacre : mais s'étant livré à de conc. P 234 mauvaises compagnies, il tomba dans la débauche & commit plufieurs violences. Il s'empara du monastere de saint Maurice en Valais, y abolit la régularité, & emploia les biens à entretenir des femmes, des chiens & des oiseaux. Il entra à main armée dans le monastere de Luxeu, & y demeura quelques jours avec des femmes perdues : quoiqu'aucune femme n'y fut entrée jusques la. Enfin il troubloit la paix entre l'empereur Louis & les rois Lothaire & Charles for

A v

freres. Le pape Benoît III. en ayant reçû des An. 860. plaintes, le cita pour se presenter à Rome, & en écrivit à tous les évêques du royaume de Charles le Chauve, chez lequel par consequent Hubert s'étoit dès-lors retiré.

D'ailleurs on fit courir le bruit qu'Hubert & Hinc. de divort. to. 1. Thietberge sa sœur avoient autresois commis p. 568. ensemble un inceste accompagné de circonstances abominables. Thietberge le nia : & comme il n'y en avoit point de preuves par témoins, ni autrement : les nobles laïques de l'avis des évêques & du consentement du roi Lothaire, or-

Ann. Bertin donnerent l'épreuve de l'eau bouillante. Un homme la fit pour la reine, & en sortit sans brûlure : ainsi il fut jugé que le roi la reprendroit & la rappelleroit à sa coliche. Il la reprit en effet l'an 8; 8. pour contenter les seigneurs, mais il la mit en prison bien-tôt après.

Enfin sa haine contr'elle étant devenue impla-

696.

1. p. 174.1. cable, il resolut de lui faire confesser publique-P ment cet inceste prétendu. Pour cet effet le neuvieme de Janvier 860. la cinquieme année de fon regne, indiction huitième, il fit affembler à Aix-la-Chapelle lieu de sa résidence, Gonthier archevêque de Cologne son archichapelain Teutgaud archevêque de Treves , Adventius évêque de Mets, & Francon évêque de Tongres : Egil abbé de Prom, un autre abbé nommé Odelin, & plasieurs seigneurs de ses vasfaux. Le roi Lothaire leur dit, que depuis qu'il avoit époufé Thietberge, & que la division s'étoit mise entre eux, il avoit appris qu'elle avoit commis un crime horrible, après lequel il ne lui étoit plus permis de la garder comme fa femme ; qu'ensuite ayant été en Italie voir l'empereur Louis son frere, il avoit été instruit de ce crime plus distinctement. C'est pourquoi ne voulant pas demeurer plus long-temps dans l'incertitude : il ordonna aux quatre évêques & aux deux abbez d'aller trouver Thierberge, & An. 860. de lui demander la verité de ces bruits répandus contre elle.

Quand ils furent revenus Gonthier prit la parole, & dit au roi : Elle a confesse à Dieu & à nous, qu'elle a commis quoiqu'en fouffrant violence, un crime honteux à dire, & pour lequel elle se juge absolument indigne d'avoir commerce conjugal avec yous, ni avec aucun autre homme: c'est pourquoi elle a demandé permission de quitter l'habit seculier & de se retirer pour faire pénitence. A quoi elle n'est portée par aucun mouvement de colere ni de mauvaise volonté contre vous. Adventius ajoûta : J'avois ignoré ce crime jusqu'à present : mais il ne vous est plus permis d'habiter ensemble : & quand vous l'aimeriez comme auparavant, je vous conseillerois de lui laisser prendre le voile, selon son désir. Teutgaud sut du même avis, & l'abbé Egil dit au nom de la reine, qu'elle ne demandoit à se retirer par aucun motif de crainte, mais pour l'amour de Dieu & le salut de son ame. C'est ce que contient l'acte qui en fut alors dresfé en sept articles.

Les évêques en firent un autre de huit arti- ap. Ainemicles adreifé aux évêques leurs conferes, pour p. 168. leur demander confeil fur cette afaire. Ils y marquent plus en particulier ce qui s'étoit paffé entre la reine & eux. Que les ayant envoyez querir, elle s'étoit jettée à leurs pieds & leur avoit demandé confeil: qu'ils lui avoient défendu de la part de Dieu de s'acculer fausfement, par quelque motif que ce fut, d'efperance ou de crainte, même de la mort; & qu'après qu'elle leur eut fait fa confession, ils lut avoient demandé fi, en cas qu'on lui accordàt la pénitence qu'elle défroit, elle promettoit de ne jamais

IA

P. \$75.

reclamer contre. Ce qu'elle leur avoit promis An. 860. avec serment. La suite sera voir l'importance de ces précautions.

> Elles furent renouvellées dans une affemblée génerale de tous les seigneurs du royaume de Lothaire tenuë à Aix-la-Chapelle à la mi-Février la même année 860. où étoient les mêmes évêques Gonthier de Cologne, Teutgaud de Treves, Francon de Tongres; & de plus Venilon de Rouen, Hatton de Verdun, Hildegaire de Meaux, Hilduin d'Avignon. Là Thietberge déclara fon crime, premierement au roi, puis à quelques-uns des évêques & des laïques, ensem-

ble. Ensuite en presence de tous les évéques & de plusieurs laïques, elle donna au roi un papier, où elle avoit fait écrire la confession, contenant que dans sa premiere jeunesse son frere le clero-Hubert l'avoit corrompue, & qu'elle ne faisoit cette confession par aucune nécessité, ni à la fuggestion de personne : mais de sa franche volonté & pour son salut. Ensuite les évêques s'adressant au roi , le conjurerent par de grands fermens, de declarer s'il n'avoit use ni de perfuafion ni de menaces, pour obliger la reine à s'accuser faussement. Il en fit le serment, & protesta qu'il auroit toujours caché ce mal, sans la diffamation publique qui l'avoit répandu principalement en Bourgogne & en Italie; & que ce motif lui avoit fait approuver le jugement qui avoit été fait, quoiqu'il en scût l'injustice. C'est l'épreuve de l'eau chaude, où Thierberge avoit été justifiée.

Les évêques s'adrefferent ensuite à elle, & la conjurerent au nom de Dieu & sous peine de damnation éternelle, de ne se pas charger d'un erime faux : lui promettant leur protection contre quiconque lui voudroit faire violence; & l'avertifiant qu'après qu'ils auroient rendu leur

AN. 860.

jugement, elle ne seroit plus reçue à reclamer contre. Elle demeura ferme dans sa confession, & les évêques prononcerent qu'elle devoit faire pénitence publique. C'est ce que portent les actes de cette affemblée : mais la fuite de l'histoire

fera voir quelle créance ils méritent.

En execution de ce jugement la reine Thiet- Ann. Berberge fut renfermée dans un monaftere : mais tin 860. craignant de plus mauvais effets de la haine du roi fon mari, elle en fortit la même année; & s'enfuit auprès de son frere Hubert , dans le royaume de Charles. Delà elle envoya des dé- Nicol. epiff. putez au pape Nicolas, pour se plaindre du ju- 21. fom. 8. gement rendu contre elle par les évêques , & Lo-conc. p. 3940 thaire y envoya de son côté Tentgaud archeve. Ib. 1-6974. que de Treves & Hatton évêque de Verdun , avec une lettre de créance au nom de tous les évêques de son royaume, portant qu'ils n'avoient rien prononcé définitivement, mais seulement imposé pénitence à Thietberge sur sa confession publique. Ainsi ils prioient le pape de ne se point laisser prévenir contre Lotaire. On ap. Baronipeut auffi rapporter au même-temps une lettre ann. Beaque ce prince écrivit au pape, conjointement avec le roi Louis son oncle. Elle est extrêmement foûmise : les deux rois s'y plaignent de Charles le Chauve : qui nonobstant tous les traitez faits avec eux, ne pensoit qu'à envahirleurs états; & exhortent le pape à venir en France à l'exemple de ses prédecesseurs pour le retenir par la crainte des censures.

Avant que de partir pour Rome, Teutgaud & VII. Hatton assistement à un concile nombreux, qui vienne. fe tint à Tousi dans le diocese de Toul. Il y eut des évêques de quatorze provinces, sçavoir, to. 8. conse. Lion , Rouen , Tours , Sens , Vienne , Arles, Be- P. 701. fançon, Mayence, Cologne, Treves, Reims, Bourges, Bourdeaux & Narbonne, Douze ar-

cheveques y affisterent, il n'y manquoit que ceux An. 860. d'Arles & de Mayence; & il paroît en tout dans ARA SS, les fouscriptions cinquante-lept évêques.

L'archeveque de Bourges étoit Rodulfe ou Ben. tom. 6. P. 156. Raoul fils d'un comte de Cahors du même nom, qui l'engageant dans la clericature l'an \$23. lui donna une terre en Limoufin; & c'est le premier

exemple que je scache de titre patrimonial pour un clerc.

Eed. tom. 6. Adon archevêque de Vienne est encore plus fameux. Il étoit né vers l'an 800. de parens no-P. 261. bles, qui l'offrirent dès sa premiere jeunesse à l'abbaie de Ferrieres , & il y reçut l'habit monastique. Marcuard abbé de Prom connoissant son mérite, pria Loup alors abbé de Ferrieres de lui envoyer Adon; ce qu'il fit, mais l'envie que quelques moines de Prom concurent contre lui, l'obligea d'en fortir. Il alla à Rome & y demeura cinq ans à s'instruire dans la science ecclefiastique. A son retour passant par Ravenne, il trouva entre les mains d'un moine un martyrologe, qu'un pape avoit autrefois envoyé à un Tom. cod. 6, évêque d'Aquilée; & il en fit une copie. On

praf. c. 6. croit que c'étoit l'ancien martyrologe Romain. #. 374.

Adon revenu en France s'arrêta à Lion où il trouvoit occasion de s'instruire, par le commetce de plusieurs sçavans ecclesiastiques. Il y compola son martyrologe, dont le principal fonds fut celui qu'il avoit apporté de Ravenne. Remi archevêque de Lion & Ebbon évêque de Grenoble goûterent tellement le mérite d'Adon, qu'ils prierent l'abbé Loup de trouver bon qu'il ne retournât plus à Ferrieres. Loup lui accorda pour cet effet son obédience on lettres regulieres , & il obtint une permission semblable de Venillon archevêque de Sens. Etant ainfi libre par l'autorité de ses superieurs, il s'établit à Lion, où Remi lui donna pour retraite l'église de saint Romain. Mais Agilmar archevêque de Vienne étant mort, Adon fut choisi pour lui suc- AN. 860. ceder cette même année 860. Il y eut de l'oppofition, & quelques personnes vouloient le faire passer pour moine vagabond. Le comte Gerard & Berte sa femme en écrivirent à Loup de Ferrieres, qui justifia son disciple, & témoigna qu'il étoit digne de l'épiscopat. Il fut donc ordonné Lup ep. 121. archevêque de Vienne âgé d'environ foixante ans; & affifta la même année au concile de Toufi.

L'ouverture s'en fit le vingt-deuxième d'Oc-Concile de tobre, & on y dressa cinq canons, contre les pil- Touss. lages, les parjures & les autres crimes, qui regnoient alors. Les religieuses qui se sont aban- can, a. données en secret, ou mariées publiquement; & les veuves qui vivent chez elles dans la débauche, ou qui prostituent leurs filles; toutes ces personnes seront enfermées dans des prisons, pour y faire pénitence toute leur vie; & les hommes qui en auront abusé seront contraints à faire pénitence, par les censures ecclesiastiques, soûtenues par l'autorité des princes & des juges, quand ils en seront requis par l'évêque. Les évê-c. 4. ques s'écriront mutuellement touchant les excommuniez, afin que personne ne communique avec eux. Comme les ravages des Normans, qui e. si brûloient les églises & les monasteres, servoient de prétexte à plusieurs clercs & à plusieurs moines de quitter leur habit, & de vivre vagabons dans la débauche; le concile leur ordonne de se remettre sous la conduite & la discipline de leurs

évêques & de leurs abbez. Outre les canons on publia une lettre syno- p. 707. dale composée par Hincmar, & adressée à tous les fideles, pour les instruire de la nature des biens consacrez à Dieu, les détourner des usurpations qui s'en faisoient si fréquemment, & en

géneral de tous les pillages.

Ce même concile reçut des lettres d'un comté AN. 860. nommé Raymond contre Etienne son gendre, qui ne vouloit point habiter avec la femme;

Affaire d'E- parce qu'il disoit avoir eu un commerce crimitienne & de nel avec une parente de la même femme. Com-Ray mond.

P. 716. øpm∫c. 37.

me cette affaire faisoit du bruit depuis environ trois ans, & que le beau-pere & le gendre étoient Hinemar. des seigneurs puissans, dont la querelle ponvoit troubler l'église & l'état ; le concile jugea à propos d'en prendre connoissance, & sit venir Etienne qui étoit present à la cour, étant au fervice du roi. Il demanda à parler aux évêques en particulier & leur dit : J'ai autrefois eu commerce avec une femme par fragilité de jennesfe. Depuis étant fiancé avec la fille du comte Raimond, j'ai fait reflexion qu'elle étoit parente de cette femme : j'ai consulté mon confesseur, qui m'a montré un livre qu'il nommoit, je pense, les canons; il y a sû en ma prefence, que tant que l'on peut compter la parenté, il n'est permis à aucun Chrétien d'épouser sa parente, ou avoir commerce avec deux parentes, & que l'on ne pouvoit remedier à cette conjonction incestueuse, que par la separation mutuelle. Cependant il arriva de la division entre le roi mon maître & moi : ensorte que je ne pouvois plus demeurer en sûreté dans son royaume. D'ailleurs Raymond & sa famille me preffoit d'accomplir le mariage. Ainfi ne pouvant plus reculer, & voyant ma vie en péril, ie le contractai, mais fans le confommer; pour ne pas perdre avec moi cette fille innocente. Je vous declare devant Dieu ce qui s'est passé, sans y être poussé par aucune haine, ni

par amour d'aucune autre femme. Je suis prêt d'en faire serment ou d'en donner telle autre preuve qu'il vous plaira, & de suivre en tout.

votre confeil.

Livre cinquantieme.

Après qu'Eftienne cut ainfi parlé . Ies évêques le firent retirer : on opina & on réfolut, que A N. 860 les archevêques de Bourges & de Bourdeanx, dans les provinces desquels étoient les parties, assembleroient leurs infifragans en un concile, où le prince affisheroit avec les seigneurs du pais, pour faire ensorte d'accommoder cette affaire; & que les évêques la décideroient selon les canons. Estienne accepta volontiers cette proposition; & le concile de Tousi chargea l'archevêque Hincmar de dresser une instruction, où après avoir rapporté le fait, jil expliquât son avis sur le droit, pour décider cette quessions.

Hinemar le fit par un écrit adressé à Roduste Opuse. 17. de Bourges & à Frotaire de Bourdeaux, où il dit 10m. 1. 1. qu'Eftienne doit amener au concile qui se tien- 647. dra en Aquitaine la fille qu'il a épousée : afin qu'elle soit interrogée, s'il est vrai qu'il ne lui m. z. ait point encore touché. Si elle en convient, il faut examiner autant qu'il fera possible, si Estienne n'a point eu quelque mauvaile raison d'en user ainsi: mais il n'est point obligé de nommer la parente avec laquelle il dit avoir eu commerce auparavant : pour ne pas rendre publique sa confession. Le fait supposé tel qu'il l'a déclaré, son mariage avec la fille de Raimond est nul, #. 4il ne l'a contracté que par crainte, & ne pouvoir le consommer que par un inceste : par conse- p. 655. quent ils doivent être separez, & sont libres de fe marier à d'autres. Mais Estienne perdra ce n. s. qu'il a donné à la fille de Raimond, & fera penitence du crime commis avec la parente, & de l'abus qu'il a fait du sacrement de mariage en le contractant contre sa conscience. Telle est la Affaire décision d'Hincmar. d'Ingeltru-

On parla encore au concile de Touli de l'affai-de. re d'Ingeltrude. Elle étoit fille du comte Mat- 18. P. 447? ftid, & avoit époulé le comte Boson, de Lom. D.

bardie, de la province de Milan. S'étant débarte
AM. 860. chée elle quitta fon mari, & passia dans les Gaules avec son adultere. Boson ayant en vain tenté
toutes les autres voyes de la ramener; s'adressa
au pape Benoit, qui tenoit alors le siain tsége, &
qui ne cessa point tant qu'il vécut d'exhorter par
ses lettres l'empereur, les princes, les évêques,
& tous les sideles de ramener cette semme à son
devoir. Le pape Nicolas sui ayant succedé continua ces pour suitres, mais tos jours sans este. Ensin il ordonna de tenir un concile à Milan, où Ingeltrude seroit citée; & si elle ne s'y presentoit
dans un certain terme, elle seroit excommuniéer
comme elle le fut en esser les seroits ma la
sentence de ce concile.

Cependant le pape ayant appris que cette femme demeuroit dans le roiaume de Lothaire, il écrivit aux évêques de ce roïaume, & principalement aux deux archevêques Teutgand & Gonthier, les reprenant de leur negligence à tolerer ce scandale : leur déclarant qu'Ingeltrude étoit excommuniée, & leur ordonnant de l'excommunier eux-mêmes, si elle ne retournoit avec

Epift. 1. app. 1. p. 480.

1. munier eux-mêmes, si elle ne retournoit avec fon mari. Il en écrivit aussi au roi Charles, le priant d'obliger son neveu Lothaire à ne la plus soussirie dans ses états, & à la chasser lui-même des siens si elle y venoit.

de Dieu, pour sauver mon ame & me conserver la vie. Dois-je, disoit Gonthier, lui im-

Gonthier archevêque de Cologne dans le

diocese duquel elle évoit, la voyant protegée pat

papis. 33.

quoi il consulta sur ce sujer Hincmar de Reims

fom: 1. p.

au nom de toute l'assemblée, & sa consultation

cont. p. 1320.

étoit conque en ces termes: Si la semme de

Boson vient à moi & se confesse publiquement,

disant: l'ai commis un adultere contre mon

mari: c'est pourquoi la crainte de la mort

m'a fait recourir à vous, qui êtes le vicaire

poser penitence publique, qu'elle accomplisse dans mon diocese, où elle s'est retirée : ou bien AN, 860, la renvoyer à son mari, à condition qu'il ne la fera point mourir, sous peine d'être excommunie, & qu'après qu'elle aura fait sa penitence, il la reprendra comme sa femme.

Hincmar n'aiant pû répondre sur le champ, le fit par un écrit, où il dit : Cette femme avant époulé Boson, qui est d'un autre diocese & d'une autre province, n'en doit point être separée, sous pretexte de penitence. Il ne l'accuse point d'adultere, il se plaint seulement qu'elle l'a quitté & qu'elle demeure dans d'autres roi aumes depuis environ trois ans : quoiqu'il l'ait plufieurs fois invitée à revenir, & qu'il soit prêt à lui pardonner, suivant l'ordre du pape. Il faut donc que le roi dans les états duquel elle demeure, la faise remener à son mari, suivant le traité fait entre nos rois, de se rendre l'un à l'autre les fugitifs ; & que vous dans le diocese duquel elle est, preniez de son mari les seuretez necessaires de la traiter raisonnablement. Car vous avez ce droit, puisqu'elle s'est mise sous la protection de l'églife. Que si Boson fausse son serment, son évêque diocesain le jugera suivant les canons; & si la femme est convaincue d'adultere, par sa confesfion ou autrement, c'est au même évêque à la ?. 674. mettre en penitence. Agir autrement, c'est troubler l'ordre de la religion & attirer des reproches au sacerdoce. Car les méchans diront : Faisons ce que nous voudrons, nous aurons recours à l'église ou à l'évêque, & nous demeurerons impunis.

Cependant Arfaber ambaffadeur de l'empevoyez par Photius arriverent à Rome: mais il n'y vint personne de la part d'Ignace , parce que Nie. Epiffe fes ennemis ne le permirent pas. Ainsi le pape Metroph. Nicolas ignoroit encore ce qui s'étoit passé à P. 13874



l'égard d'Ignace & de Photius, & les mauvailes AN. 860. intentions de la cour de C. P. Toutefois il usa de circonspection, & ayant assemblé un concile, il députa deux légats, Rodoalde évêque de Porto, & Zacarie évêque d'Anagnia, avec ordre de decider en concile tout ce que l'on pourroit propofer fur les faintes images, parce qu'il ne s'agissoit que de l'execution du septiéme concile. Mais pour l'affaire d'Ignace & de Photius, les légats avoient ordre d'en faire seulement les informations juridiques, & les rapporter au pape. Il les chargea de deux lettres. La premiere à l'empereur Michel, la seconde à Photius, toutes deux dattées du vingt-cinquiéme de Septembre, indiction neuvième, qui est l'an 860. Dans la lettre à l'empereur, il se plaint que le

dernier concile de C. P., a deposé Ignace sans avoir consulté le saint siège; & que par la propre lettre de l'empereur , il paroît qu'Ignace n'étoit convaincu ni par sa confession, ni par des preu-Nic epifi. ves juridiques. Il se plaint ensuite de ce qu'on 2 p. 270. p. pris un laique pour remplir le siège de C. P. & prouve par les conciles & les decretales des papes l'irregularité d'une telle ordination : puis il

271.

p. 173. C. conclut ainfi: Nous ne pouvons y donner notre consentement, jusques à ce que nous ayons appris par nos légats tout ce qui s'est passé en cette affaire; & pour observer l'ordre, nous voulons qu'Ignace vienne en la presence de nos légats & de tout le concile, qu'on lui demande pourquoi il a abandonné son peuple, & qu'on examine si sa déposition a été canonique. Quand le tout nous aura été rapporté, nous déciderons ce qu'il faudra faire pour la paix de vote église, Il vient ensuite aux images, supposant, conformément à la lettre de l'empereur, qu'il y avoit encore des Iconoclastes à C. P. & il traite Commairement la question : puis il demande le Livre cinquantieme:

rétablissement de la jurisdiction du saint siège par l'évêque de Thessalonique, comme son vi- An. 861. caire, fur l'Epire, l'Illyrie, la Macedoine, la . 275. D. Thessalie, l'Achaie, la Dacie, la Messe, la Dar- Sup. liv. danie & la Prevale, enfin la restitution des patri- xxiv. n. 31. moines de l'église Romaine en Calabre & en Si- xxvi. n. 39, cile : & que l'ordination de l'évêque de Syracuse soit conservée au saint siège. Le pape fit faire trois copies de cette lettre, se défiant qu'elle pourroit être alterée. Il en garda une à Rome pardevers lui, il donna les deux autres aux légats, l'une pour presenter à l'empereur, l'autre pour leur servir d'instruction & pour la lire dans le concile qui se devoit tenir à C. P. en cas que l'empereur ne voulût pas y faire lire la fienne.

Dans la lettre à Photius, le pape reconnoît que la profession de foi est catholique : mais il blame 10. 7. 311. l'irregularité de son ordination. C'est pourquoi, ajoûte-t'il, nous ne pouvons y consentir en aucune forte, jusques au retour de ceux que nous avons envoyez à C. P. afin que nous puissions conneître par eux votre conduite & votre affec- Nit. epiff 6.

tion pour la défense de la foi.

Quand les légats furent arrivez à C. P. on les tint pendant trois mois sans les laisset parler à personne qu'à leurs gens : de peur qu'ils ne s'informassent de ce qui s'étoit passé à la déposition d'Ignace. Ensuite on leur fit de terribles menaces, s'ils ne se soumettoient à la volonté de l'empereur; & on leur dit entr'autres choses qu'on p. 120. ... les envoieroit en exil, où ils demeureroient si long-temps & en telle mifere, que la faim les réduiroit à manger leur vermine. Après huit mois p. 1388. C. de réfistance, ils se rendirent.

Cependant le patriarche Ignace fut rappellé de Mytilene, après y avoir demeuré six moisspar consequent au mois de Février 861. & on le re- 1201. mit dans l'Isle de Therebinthe. Il y souffrit plufeurs mauvais traitemens de Nicetas, surnom-

Nie. epift.

p. 280, D.

Epift. 9. Epift. Me-

Nicet. p.

mé Oryphas drongaire de la flotte imperiale; qui donna même de famain des coups de foüet aux domestiques d'Ignace. Darts le même temps une nouvelle nation de Scytes très-cruelle nouméte Ros, c'està-dire, les Russes, pientes incur-sons à l'entrée du Pont-Euxin: pillant tout & tuant tous les hommes qu'ils prenoient jusques aux isses les plus voisines de C. P. Ils pillerent aussi fles les plus voisines de C. P. Ils pillerent aussi fles monasteres d'Ignace, & mirent en pieces à coups de haches vinge-deux de se plus sideles domestiques. Le S. homme l'aiant appris dit: Le Seigneur me l'a donné, il me l'accès à l'eu de tout.

XII. Concile contre Ignace.

Peu de temps après Photius fit assembler un concile à C. P. dans l'église des apôtres, où se trouverent trois cens dix - huit évêques, entre lesquels étoient les légats du pape. L'empereur y affistoit avec tous les magistrats & un grand peuple. Le concile étant assemblé, on envoya à Ignace le prevôt Baanes, & quelques autres perfonnes méprisables, qui lui dirent : Le grand & faint concile yous appelle, venez promptement vous défendre sur ce que l'on dit de vous. Ignace répondit. Dites-moi, je vous prie, comment irai-je, comme évêque, comme prêtre, ou comme moine? Nous n'en sçavons rien, dirent-ils, mais nous l'allons demander, & nous vous rendrons réponse. Ils revintent le lendemain, & dirent : Les légats de l'ancienne Rome, Rodoalde & Zacarie vous mandent de venir au concile œcumenique sans délai, selon que votre conscience vous le dicte. Aussi-tôt Ignace se revétit de l'habit patriarcal & marcha à pied , accompagné d'évêques, de prêtres & de quantité de moines & de laïques. Mais quand il fut près de l'église de saint Gregoire de Nazianze, où il y avoit une croix au milieu de la rue sur une colomne de marbre : il rencontra le patrice Jean, Jean, surnommé Coxés, qui lui dit que l'empereur l'avoit envoyé lui défendre sous peine de la AN. 861. vie, de venir autrement qu'en habit de simple moine. Ignace obéit, & Jean l'amena au concile.

Quand il fut dans l'église des Apôtres, on lui envoyale pretre Laurent & deux Etiennes, l'un Theogn-Soudiacre, l'autre laique . qui lui dirent : Com- t. 8. conc. p. ment avez vous ofé vous revêtir des habits facrez étant condamné & déposé pour tant de crimes? Ils l'arracherent par force de ceux qui l'accompagnoient & le presenterent seul à l'empereur Michel, qui ausli-tôt le chargea d'injures. Ignace dit, que les injures étoient plus douces que les tourmens; & l'empereur un peu appaile,

le fit affeoir fur un banc de bois. Après un peu de conversation, Ignace obtint permission de parler aux légats Rodoalde & Zacarie, & il leur demanda le sujet de leur voyage. Ils répondirent : Nous sommes légats du pape Nicolas, qui nous a envoyez pour juger votre cause. Il leur demanda encore,s'ils avoient apporté des lettres du pape pour lui. Ils répondirent que non: parce qu'on ne le regardoit pas comme patriarche : mais comme déposé par le concile de sa province : & qu'ils étoient prêts de proceder selon les canons. Ignace dit : Chasfez donc auparavant l'adultere; c'est - à - dire, Photius: ou si vous ne le pouvez, ne soiez pas juges. Les légats montrant de la main l'empereur répondirent : Il veut que nous le foions. Alors ceux qui étoient autour de l'empereur. commencerent à presser Ignace de donner sa démission, tantôt par prieres, tantôt par menaces. Ne pouvant le persuader ils se tournerent vers les métropolitains & leur firent divers reproches, en difant: Vous auriez peut-Etre souffert sa renonciation, & vous le demandez maintenant pour patriarche. Les métro-

politains répondirent : De deux maux qui nout A N. 861. menaçoient , la colere de l'empereur & le foulevement du peuple, nous avons choifi le moindre. Mais vous, rendez le siège au patriarche, & ne vous mertez pas en peine de nous. Les officiers de l'empereur recommencerent à exhorter Ignace & à lui demander sa démission expresse, afin que Photius demeurat paifible possesseur de l'église de C. P. Il refusa toujours; ainsi finit cette

journée & l'affemblée le fépara.

On continua pendant plusieurs jours à presser Ignace; mais il refusa toujours sa démission. On le cita donc encore par les mêmes officiers, sçavoir Laurent & les deux Etiennes comme miniftres des juges, pour comparoître au concile. Ignace dit qu'il n'iroit point : parce qu'il ne voyoit point que les juges fiffent rien felon les regles de l'église. Car, ajoûta-il, comme parlant aux légats du pape, vous n'avez point chafle l'usurpateur : au contraire vous mangez avec lui, & vous avez regu de loin ses presens: il vous a envoyé jusques à Redeste des habits & des reliquaires. Je ne vous reconnois point pour juges: menez-moi au pape, je subirai volontiers son jugement. Tous ceux qui étoient avec Ignace en dirent de même; & il pria ceux qui venoient le citer d'entendre la lecture des lettres qu'il envoyoit aux évêques pour être rendues au pape.

Sup. liv. Il y alleguoit la lettre du pape Innocent en fare veur de S. Chryfostome, portant qu'il ne devoir comparoître en jugement, qu'après être rétabli dans son siège; & le canon quatrième de Sardique, que quand un évêque déposé prétend avoir de quoi fe justifier, on ne doit point en mettre un autre à sa place, avant que l'évêque de Rome ait prononcé. Ignace conjura les députez du concile de faire remettre ces lettres entre les mains du pape.

Comme il le pressoit toujours d'aller au concile, il dit : Il semble que vous n'ayez pas lu les AN. 861. canons. La regle est, que quand un évêque est cité par un concile, il soit appellé par deux évêques, & jusques à trois fois : & vous me citez par deux personnes, dont l'un est soudiacre & l'autre laïque. On produisit des témoins qui disoient être prêts de jurer qu'Ignace avoit été ordonné sans decret d'élection. A quoi il répondit : Qui sont-ils? qui les croira? quel canon ordonne que l'empereur produise des témoins ? Si je ne suis pas évêque, vous n'êtes pas empereur, & ceux-ci ne sont pas évêques, ni Photius lui-même. Car vous avez tous été consacrez par mes mains indignes. Si l'usurpateur étoit de l'église, je lui cederois volontiers : mais comment donnerai - je un étranger pour pasteur aux ouailles de Jesus-Christ ? Il est du nombre des excommuniez & des anathematisez. Il a été pris entre les officiers laïques : & ordonné par un homme anathematifé & dépofé. Quand il persuada aux métropolitains de le reconnoitre, ils lui firent promettre par écrit & avec serment de ne rien faire que de mon consentement comme si j'étois son pere. Mais il n'y avoit pas quarante jours depuis fon ordination, quand il me déposa publiquement, & m'anathematisa en mon absence. On rompit les doigts par son ordre à l'archevêque de Cyzique, pour lui arracher la copie de sa promesse, & il se déposa. Il obligea les uns par mauvais traitemens, les autres par presens, à ne plus parler de cette promesse. Les évêques & les magistrats, puis les évêques feuls presserent encore Ignace de donner sa démission, & enfin il se separerent chacun chez eux.

Dix jours après on mena Ignace au concile, & on produifit contre lui foixante & douze té- p. 1206, c.

moins, que l'on avoit préparez depuis long? AN. 861. temps. C'étoit des gens de toutes conditions; d'un côté, des hommes de la lie du peuple, & d'ailleurs des senateurs, dont les chess étoient deux patrices, Leon Critique & Theodotace depuis maître des offices. On les fit venir l'un après l'autre, & ils jurerent qu'Ignace avoit été ordonné sans aucun decret d'élection. On fit lire le trentiéme canon des apôtres, qui porte: Si un évêque s'est servi de la puissance seculiere pour se mettre en possession d'une église, qu'il foit deposé & excommunié. Mais on ne lut pas les dernieres paroles qui ajoûtent : Et tous ceux qui communiquent avec lui : parce qu'ils avoient tous communiqué avec Ignace, le reconnoissant pour patriarche pendant onze ans. Après plufieurs disputes le concile prononça contre lui la fentence de déposition. Procope soudiacre qu'il avoit déposé pour ses extravagances & sa vie profane, commenca à lui ôter par derriere le pallium & le reste des habits sacrez, en criant : Anaxios , c'est-à-dire : Indigne , suivant la formule de la déposition. Les légats Zacarie & Rodoalde, & quelques autres crierent de même, confirmant la condamnation; & Ignace demeu-

ce concile. Nic. chift. 20. 2. 255.

On tint ensuite une autre séance, où l'on trai-Canons de ta du culte des images pour sauver les apparences. Car c'étoit le principal sujet que l'empereur avoit proposé au pape pour lui demander des légats : quoiqu'il n'y eût presque plus d'Iconoclastes. En cette séance on lut pour la forme la lettre du pape à l'empereur, dont on n'avoit point parle dans les féances précedentes : mais on la lut tronquée, & falfifiée, en forte qu'il n'y paroissoit rien de favorable à Ignace, ni de con-

ra couvert de haillons, dont on l'avoit exprès

tom. 8, cons. traire à Photius. On redigea separément les ac-P 1512.

revêtu par deffous.

Livre cinquantieme.

tes de ces deux parties du concile, touchant Ignace & les images; & c'est peut-être pourquoi il An. 861. se trouve nommé premier & second concile tenu dans l'église des apôtres.

On y fit dix-sept canons dont la plûpart regar-p, 2.8, dent les moines & les monasteres. On n'en bâti- c. 7. ta point sans le consentement de l'évêque, & on gardera dans les archives de l'évêché un état de tous les biens du monastere. Défense aux évê- . 2. ques d'en fonder de nouveaux aux dépens deleurs églises. Personne ne prendra l'habit monastique qu'en presence du superieur auquel il doit être . soumis, & après trois ans de probation. Les c. f. moines n'auront rien en propre. Ils ne fortiront . 6. point de leurs monasteres, soit pour passer en d'autres, soit pour se retirer en des maisons se- e. 4. oulieres: & les superieurs feront la recherche des fugitifs pour les renfermer. La persecution que e. 3. les moines avoient soufferte sous les princes Iconoclastes sut une occasion à plusieurs de se retirer où ils pouvoient : ce qui tourna en abus.

Pour prévenir les schismes, on renouvelle la c. 11. désense de célebrer la liturgie, ou baptiser dans les oratoires domestiques. Désense de se séparer e. 13. de la communion de son évêque, sous quelque prétexte que ce foit, jusques à ce qu'il soit jugé & condamné dans un concile : de même pout les c, 14. évêques à l'égard de leurs métropolitains, & les c. 15. métropolitains à l'égard du patriarche, si ce n'est que le prélat prêche publiquement une herefie condamnée. On voit bien que ces trois canons sont faits en faveur de Photius & des prélats de fon parti, contre ceux qui ne vouloient point communiquer avec eux, reconnoissant toujours Ignace pour patriarche. Les deux derniers sem- 6. 16. blent faits contre Photius : car ils défendene d'ordonner un évêque dans une églife dont l'évêque est vivant, à moins qu'il n'ait renoncé ou

Hiftoire Ecclesiastique.

abandonné pendant fix mois ; & enfin ils défend An. 862. dent d'ordonner évêque à l'avenir un laïque,

6. 17. avant qu'il ait été éprouvé dans tous les degrez ecclefiastiques : ni de tirer à consequence ce qui est arrivé rarement pour le bien de l'église, & en des personnes d'un mérite distingué. Photius prétendoit se sauver par cette exception, & vouloit bien que la regle s'observat à l'avenir. Quant au canon précedent, il comptoit d'avoir la renonciation d'Ignace.

XIV. Pour cet effet il le fit enfermer dans le sepulcre lenace perfecute.

Nicet.

1. 1270. C. Theon.

1V. n. 31.

de Constantin Copronyme en la même église des Apôtres, où il le livra à trois hommes cruels, qui lui donnerent plusieurs coups sur le visage, le mirent en chemise par un grand froid, post Theoph. l'étendirent en croix sur le marbre le visage en desfous ; & de deux semaines qu'il fut dans cette prifon, lui en firent paffer une fans manger, fans dormir & toujours debout. Enfin ils le monterent sur le coffre de marbre, où étoit le corps de Copronyme, dont le haut étoit en arrête; & après l'y avoir affis, ils lui attacherent aux pieds de groffes pierres, accompagnant ces tourmens d'injures & de railleries. Après qu'il eut passé toute la nuit en cette cruelle posture, ils le détacherent & le jetterent fi rudement fur le pavé, qu'il fut teint de son sang. Il respiroit à peine, étant de plus travaillé d'un cours de ventre. En cet état Theodore, l'un des trois, lui prit la main de force & lui fit marquer une croix fur un papier qu'il tenoit, & qu'il porta ensuite à Photius. Celui-ci y ajouta : Ignace indigne patriarche de C. P. je confesse que je suis entré sans decret d'élection & que j'ai gouverné tyraniquement. Après qu'on eut envoyé à l'empereur cette prétendue souscription, Ignace fut delivré de sa prison, & se retira au palais de Pose, qui étoit la maison de sa mere & où il eut un peu de relâche.

Ce fut là, comme on croit, qu'il fit sa requête au pape. Elle fut composée par Teognoste moi- A N. 861. ne & archimandrite deRome & exarque de C.P. au nom d'Ignace, de dix métropolitains, quinze tent p.]1263. éveques, & un nombre infini de prêtres & de spift moines. Ignace y raconte la persecution qu'il a siylia foufferte, & prie le pape de prendre sa cause en Nues. main, à l'exemple de ses prédecesseurs. Cette re- 1210, quête fut portée au pape par Teognoste même, qui fit le voyage deRome secretement & en habit leculier; & instruisit le pape de tout ce qui s'étoit passé. Cependant Photius n'étant pas encore content, conseilla à l'empereur de faire ramener Ignace à l'église des Apôtres, où il monteroit sur l'ambon pour y lire sa déposition, & s'anathématiser lui-même : puis on lui arracheroit les yeux & on lui couperoit la main. Le jour de la Pentecôte, qui cette année 861. fut le vingt-cinquienne de Mai, Ignace vit tout d'un coup environner sa maison d'une multitude de soldats armez. Alors il se revêtit d'un pauvre habit féculier d'un de ses esclaves, charges sur ses épaules un bâton où pendoient deux corbeilles; & fortit ainsi comme un portesaix à la faveur de la nuit, sans être apperçu de ses gardes. Il marchoit fondant en larmes accompagné de son disciple Cyprien ; & fans êrre découvert il s'embarqua & passa aux isles du prince de Proconese, & en d'autres de la Propontide : changeant souvent de demeure & se cachant dans les cavernes, les montagnes & les lieux deserts: où il souffroit de grandes incommeditez & vivoit des charitez des fideles, réduit à la mendicité, tout patriarche qu'il étoit & fils d'empereur. Photius avant manqué son coup, le faisoit chercher dans tous les monasteres & toutes les villes. Il envoya même Oryphas drongaire de la flotte avec six bâtimens de course, pour chercher Biiii

Hiftoire Ecclefiaftique:

Ígnace dans toutes les isles & toutes les côtes, & 861 si on le trouvoit, le faire mourir comme un rebelle qui renversoit l'état. Il fut plusieurs fois rencontré, mais son habit d'esclave l'empêcha

toûjours d'être reconnu.

Au mois d'Août la ville de C. P. fut agitée d'un grand tremblement de terre, qui dura quarante jours. Tout le peuple crioit, que c'étoit la vangeance de l'injuste persecution que souffroit le patriarche Ignace. L'empereur même & Bardas effraiez jurcrent publiquement de ne lui faire aucun mal, ni à celui qui l'auroit caché, & qu'il pouvoit retourner en sureté dans son monastere. Alors Ignace se découvrit au patrice Petronas oncle maternel de l'empereur , qui donna pour gage à Ignace le reliquaire que portoit ce prince. Ignace le mit à fon cou & vint trouver Bardas, quilui dit : Pourquoi êtesvous errant comme un fugitif? Jesus-Christ, répondit-il, nous a ordonné quand on nous persecuteroit dans une ville, de fuir dans l'autre. Bardas le fit remettre en liberté dans son monastere: & le tremblement de terre cessa auf-€-tôr.

Photius au

Nicet. p. ep. 10. p. 354. E.

Cependant les légats Rodoalde & Zacarie Lettre de retournerent à Rome, chargez de presens par Photius, & dirent seulement de bouche au pape, qu'Ignace avoit été déposé, & l'ordination de 1214. Nicol. Photius confirmée. Mais deux jours après arriva le secretaire Leon ambassadeur de l'empereur : qui presenta au pape une lettre de son maître avec deux volumes dont l'un contenois les actes de la déposition d'Ignace, & l'autre les actes touchant les faintes images. La lettre de l'empereur Michel tendoit à persuader au pape de confirmer la déposition d'Ignace & Pordination de Photius ; & elle étoit accompagnée d'une lettre de Photius, où il plaidoit lui-même Livre cinquantième.

la cause avec tout l'artifice de la rétorique. En voici la substance.

Rien n'est plus précieux que la charité, qui re- Ap. Baron. concilie les peres aux enfans, les amis aux amis, an. 861. & réunit les personnes les plus éloignées. C'est elle qui m'a persuadé de souffrir les reproches. piquant de votre fainteté, & de ne les attribuer à aucun mouvement de passion, mais à votre zele pour la discipline de l'église. Mais usant de la liberté qui doit être entre des freres & entre les peres & les enfans, je vous écris pour me défendre & non pour vous contredire. Au lieu de me reprendre, vous deviez avoir pitié de moipuisque j'ai été forcé. Dieu à qui rien n'est caché, sçait la violence que j'ai soufferte. On m'a mis en prison comme un criminel, on m'a donné des gardes, on m'a élu malgré moi. Je pleurois, je me battois, je m'affligeois: tout le monde le sçait. Ne devois-je donc pas plûtôt recevoir des

consolations que des reproches ?

l'ai perdu la paix & la douceur de la vie, que je goutois chez moi au milieu d'une troupe de sçavans amis , dans l'étude de la sagesse & des sciences, & la recherche de la verité. Je n'avois rien à démêler avec personne : au contraire, la reputation de mes amis m'en attiroit d'autres. J'allois souvent au palais, ils m'y accompagnoient. J'y demeurois tant qu'il me plaisoit & toujours plus qu'ils ne vouloient. J'ai perdu tous ces avantages; & c'est la source de mes larmes. Car je sçavois avant même que de l'avoir éprouvé, les soins & l'embarras de la place où je suis maintenant : l'indocilité du peuple, fon humeur seditieuse, son insolence envers les superieurs. Il murmure si on lui refuse ce qu'il demande : si vous lui accordez, il vous méprise croyant l'avoir emporté de hauteur. Il faut continuellement se contraindre : paroître gay Hiftoire Ecclesiastique.

quand on est trifte, en colere sans l'être, déguiAN. 8 fa. ser son visige : au lieu qu'avec ses amis on paroit
tel que l'on est. Il saut en la place où je suis
souvent reprendre ses amis, mépriser ses parens,
être facheux à tous les pecheurs, s'attires la haine de tous côtez. Que n'ai je point à souffir en
combattant la simonie, la licence de parler dans
les églises, le mépris du salut pour s'appliquer
aux choses vaines? Je prévoyois tout cela, &
c'est ce qui me failoit suir.

Mais à quoi bon l'écrire? On me fait tort . fi on le croit, de n'avoir pas pitié de moi : & si on ne le croit pas, on me fait tort, de ne me pas croire quand je dis la verité. Mais, dit-on, vous ne deviez pas souffrir cette violence. A qui s'en faut-il prendre, finon à ceux qui me l'ont faite? Mais on a violé les canons qui défendent d'élever un laïque à l'épiscopat. Qui les a viole? Celui qui a fait violence, ou celui à qui on l'a faite? Il falloit relister. J'ai relisté, & plus qu'il ne falloit : & si je n'avois craint une plus cruelle tempête, j'aurois resisté jusques à la mort. Au reste l'église de C. P. n'a point reçu jusques ici ces canons, qu'on dit avoir été violez. C'étoit le concile de Sardique & les décretales des papes Celestin, Leon & Gelase, que Nicolas avoit al-

leguées dans sa premiere lettre à Photius.
Il continue: Je pourrois en demeurer là, car
je ne prétens pas me justifier. Je n'ai jamais défiré cette place, & j'y demeure malgré moi: Mais
il faut justifier nos peres Nicephore & Taraise,
que l'on blâme à cause de moi. On dit qu'ils ont
été ordonnez évêques contre les regles, parce
qu'ils ont été tirez de l'état laïque: mais ils ne
connoissoient point ces regles, & ils ont observé fidelement celles qui leur étoient connuës.
Chacan doit garder les siennes, & il y a pluseurs canons que les uns ont reçus, dont les

autres n'ont pas même oui parler. Ainsi les uns coupent leur barbe, il est défendu aux autres de A N. 886; la couper: nous ne jeunons qu'un famedi, d'autres en jeunent davantage. A Rome on ne trouve point de prêtres mariés: nous avons appris d'ordonner prêtres ceux qui se contentent d'un feul mariage: nous condamnons celui qui ordonne évêque un diacre sans l'ordonner prêtre, d'autres le tiennent indifferent. On n'exige de personne d'observer la loi qu'il n'a pas reçue, pourvu qu'il ne viole ni la foi, ni les ordonnan-

ces generales.

Loin de blâmer ceux que l'on tire de l'état laïque, pour les élever à l'épiscopat: ils sont dignes de grandes louanges, d'avoir si bien vécu, qu'on les ait préferez à ceux qui étoient déja dans le sacerdoce. Ce n'est ni l'habit, ni la figure des cheveux, ni la longueur du temps: ce sont les mœurs. xLIV. n. 14. qui rendent digne de l'épiscopat. Je ne le dis pas 15. pour moi, qui n'avois ni les mœurs ni l'habit : je xzv. n. 33 . le dis pour Taraise mon grand oncle, & pour Nicephore. Je le dis pour Ambroise, que les latins, je le sçai, auroient honte de condamner : xviit, n. 5. lui qui est la gloire de leur pais, & qui a compose en leur langue tant d'écrits si utiles. Ils ne condamneront pas non plus Nectaire:s'ils ne veulent condamner avec lui le concile general qui confirma son ordination. Et toutefois l'un & l'autre non sculement n'étoit que laique; mais n'étoit pas même baptilé, quand il fut élevé à l'épiscopat. Je ne parle point maintenant de Gregoire le pere du théologien, de Thalassius de Cesarée, & des autres évêques à qui on n'a jamais reproché d'avoir été promus de la sorte.

Je ne le dis pas pour disputer, puisque j'ai fup. confenti que l'on défendit en plein concile, qu'à l'avenir aucun laique ou moine ne fur ordonné évêque, sans avoir passé par tous les dégrez. Car

Can.

Histoire Ecclesiastique.

AN. 861. nous sommes toujours prets à lever les sujets de scandale, quand nous le pouvons innocemment. C'eût été faire injure à nos peres d'établir pour le passe la regle que vous observez : mais il n'y a aucun inconvenient d'en faire une loi pour l'avenir. Et plut à Dieu que l'église de C. P. l'eut observée de tout temps ! j'aurois évité les embaras dont je suis accablé. Je suis environné d'impies, dont les uns offensent Jesus-Christ en ses images, les autres confondent en lui les natures, ou les nient, ou en introduisent une nouvelle, & chargent d'injures le quatriéme concile Nous leur faisons la guerre & nous en avons réduit plusieurs. Mais il y a des renards qui sor-

13 tant de leurs tanieres & surprennent les pouffins. Ce font les schismatiques, plus dangereux 14. 15. que les ennemis déclarez. Nous les avons reprimez par le decret du concile, auquel vous avez concouru par vos légats; & nous en avons aussi publié plusieurs autres de leur consentement. Nous aurions reçû de même toutes les regles que vous avez établies, si l'empereur ne s'y étoit opposé : mais nous avons mieux aimé de l'avis de vos légats, nous relâcher d'une partie des ca-

nons, que de les perdre tous.

Photius vient ensuite aux églises d'Illyrie & aux autres sur lesquelles le pape demandoit que Inp. n. 11. sa jurisdiction sut rétablie & dit : Nous l'aurions fait s'il avoit dépendu de nous; mais comme il s'agit de pais & de limites, c'est une affaire d'état. Pour moi je voudrois non seulement rendre aux autres ce qui leur appartient, mais ceder encore une partie des anciennes dépendances de ce fiège; & j'aurois obligation à celui qui me déchargeroit d'une partie de mon fardeau : loin de refuser ce qui appartient légitimement à un autre , principalement à un pere comme vous , & qui le demande par des personnes aussi estimables que vos légats. Ils ont la vertu , la prudence & l'experience : & semblables aux disciples de AN. 821 Jesus-Christ, ils honorent par leur conduite celui qui les a envoyez. Je leur ai expliqué la plûpart des choses qu'il auroit fallu écrire: étant perfuadé que personne ne pourroit mieux vous dire la verité & ne meriteroit plus de creance.

J'ai pensé oublier de vous representer, que comme personne n'est plus obligé que vous à observer les canons, vous ne devez pas recevoir indifferemment ceux qui vont d'ici à Rome sans lettres de recommandation. Nous fommes ravis que l'on aille vous baiser les pieds, pourvûque ce ne soit point à notre inscû. Car plufieurs pecheurs prennent ce beau prétexte de pelerinage, afin d'éviter la penitence qu'ils méritent, pour des adulteres, des vols, des homicides & d'autres crimes; & vous rendrez inutiles leurs mauvais desseins, en renvoyant ici ceux qui n'auront point nos lettres. Telle est la lettre de Photius, dont le dernier article est une précaution contre ceux, qui ne voulant point le reconnoître pour patriarche ni abandonner Ignace, alloient à Rome implorer la protection du pape.

Par les lettres de l'empereur Michel & de Photius, & encore plus par les actes du concile de C. P. le pape Nicolas vit clairement, que ses légats avoient fait tout le contraire de ce qu'il Nic. ep. 10. leur avoir ordonné. Que sa lettre à l'empereur p. 354. E. n'avoit point été lue dans la premiere partie du concile, qui regardoit Ignace; & que les légats n'y avoient point montré, suivant leurs ordres, la copie qu'ils en avoient. Que dans la feconde partie du concile touchant les images, on avoit lû quelque partie de sa lettre, mais tellement alterée, qu'il ne paroissoit presque pas qu'il y fut parlé d'Ignace. Le pape jugea par la de ce

fes légats.

qu'on avoit fait avant l'arrivée de ses légats, puis A. N. 861. que l'on avoit agi de la forte en leur presence, & fensiblement affligé de leur prévarication, il af-

sembla toute l'église Romaine, & en la presence Epife 13. de Leon ambassadeur de l'empereur, il déclara qu'il n'avoit jamais envoyé de l'égats pour la déposition d'Ignace, ni pour la promotion de Photius, & que jamais il n'avoit consenti, ni ne consentiroit à l'une ni à l'autre.

La même année 861. le pape Nicolas tint un XVII. soum fion concile à Rome au sujet de Jean archevêque de Jean ar- de Rayenne : contre lequel plusieurs habichevêque de tans de cette ville étoient venus porter leurs Ravenne. plaintes au pape. Il l'exhorta souvent à se cor-Anaft. in riger, mais il faisoit encore pis. Il détournoit Nic. p. 259.

les uns d'aller à Rome, il excommunioit les autres sans sujet ; il s'emparoit des biens de quelques-uns, fans qu'ils lui fussent adjugez par justice ; il usurpoit des terres de l'église Romaine, pour les attribuer à celle de Ravenne, & en supprimoit les titres : il méprisoit les envoiez du pape. Il déposoit sans jugement canonique des prêtres & des diacres, non seulement de fon clergé : mais dépendans du faint fiége, & résidans dans la province de l'Emilie : il en mettoit en prison & dans les cachots. Il en contraignoit d'autres à confesser par écrit des crimes qu'ils n'avoient pas commis. Il prétendoit n'être point obligé d'aller à Rome au concile, quand le pape l'y appelloit; & il avoit falsifié les soûmissions que ses prédecesseurs faisoient à leur entrée au pontificat, & qui demeuroient dans les archives.

Le pape l'appella trois fois par lettres à fon concile; & comme il n'y vint point, il fut excommunié. Alors il alla à Pavie trouver l'empereur Louis, & obtint de lui des députez, avec lesquels il arriva à Rome fier de cette protection. Le pape reprit doucement les députez, de ce qu'ils avoient communiqué avec un ex-An. 8614 communié: ils en témoignerent du regret, & le pape manda à l'archeveque Jean, de se trouver le premier de Novembre au concile qui l'avoit excommunié, pour y rendre compte de sa conduite: mais l'archeveque se retira. Alors des habitans de l'Émilie & des sépareurs de Ravenne vinrent avec un grand peuple se jetter aux pieds du pape, & le prier de venir à Ravenne pour s'instruire par lui-même & les délivrer d'oprefion. Il y alla: mais Jean ne l'attendit pas & retourna à Pavie trouver l'empereur. Le pape se un decret, par lequel il rendoit aux habitans de

Ravenne, de l'Emilie, & de la Pentapole les

biens usurpez par l'archevêque Jean & par Gre-

goire fon frere. Mais à Pavie les citoyens & l'évêque Luithard confacré par le pape, sçachant que l'archevêque de Ravenne étoit excommunié, ne voulurent point le recevoir dans leurs maisons, ni fouffrir que l'on vendît rien à ses gens, ni même leur parler: au contraire, quand ils en Voyoient paffer quelques-uns dans les rues, ils crioient : Voilà de ces excommuniez, ils ne nous est pas permis d'en approcher. Cependant Parchevêque follicitoit la protection de l'empereur, qui lui fit dire, qu'il aille s'humilier devant le pape, à qui nous nous foûmettons avec toute l'église : il n'obtiendra point autrement ce qu'il desire. L'empereur lui donna toutesois encore des envoyez, avec lesquels il vint à Rome : & le pape leur dit : Si l'empereur connoiffoit bien la conduite de cet archevêque, nonseulement il n'intercederoit pas pour lui : mais il nous l'envoyeroit pour le corriger. Alors le pape ayant affemblé les évêques de plufieurs provinces, manda à l'archevêque de comparoître à ce concilé. Après trois citations. l'archés 61. véque se voyant sans secours, tomba dans une grande trisselse, & sit prier le pape d'avoir pitié de lui, puisqu'il étoit prêt à faire tout ce qu'il ordonneroit. Le pape resolut de le recevoir; & l'archevéque renouvella l'acte de soumission au pape qu'il avoit mal fair au temps de son ordination, & le consirma publiquement par ser-

ment sur la croix & les évangiles.

Le lendemain le pape vint à l'église de Latran avec tous les évêques & tout le clergé. L'archevêque Jean s'y purgea d'herefie, dont il étoit accufé; & le pape le reçut à la communion & lui permit de célebrer la messe. Le jour suivant il lui fit prendre place dans le concile. Les évêques de l'Emilie appuyez de quelques habitans de cette province & de Ravenne donnerent une requête contre lui, se plaignant de plusieurs abus, dont le pape, de l'avis de tout le concile, ordonna la correction; & le decret en fut formé en ces termes au nom du pape parlant à l'archevêque Jean : Nous vous ordonnons de venir, tous les ans à Rome. Vous ne consacrerez les évêques de l'Emilie, qu'après l'élection du duc, du clergé & du peuple, & la permission par écrit, de celui qui remplira le faint siege. Vous ne les empêcherez point de venir à Rome, quand ilsvoudront; & n'exigerez rien d'eux contre les canons, ou contre leurs privileges. Vous ne. vous mettrez en possession des biens de person-, ne, qu'ils ne vous soient ajugez juridiquement, à Ravenne, en presence du pape ou de son envoyé & des vôtres.

XVIII. Après que le pape Nicolas ent declaré à Leons
Lettre du ambassadeur de C. P. qu'il ne pouvoit approuvez
spape à Mic e que l'on y avoit raix contre Ignace & pour
chel & Phorius, il le renvoya chargé de deux lettres y,
Nic, eps à , l'une à Phorius ; l'autre à l'empéreur Michel.

9. 155. D.

Nic. epiff ;

Sup. liv.

Dans la lettre à Photius il le qualifie seulement A N. 862. homme très-prudent, pour montrer qu'il ne le reconnoit que pour laique : & il répond aux 6. exemples qu'il avoit alleguez par sa grande lettre, pour autoriser son ordination. Nectaire fut choisi par necessité, parce qu'il ne se trouvoit personne dans le clergé de C. P. qui ne fût infecté d'heresie. L'ordination de Taraise sut blâmée par le pape Adrien : & il n'y consentit, qu'à XLIV. #. 15. cause de son zele pour le rétablissement des saintes images. S. Ambroise fut choisi par miracle, & fit ce qu'il put pour se cacher. Mais vous, continue le pape, qu'avez vous de semblable: vous qui non-seulement avez été pris entre les laïques, mais qui avez usurpé le siège d'un homme vivant? Vous dites que vous ne recevez ni le concile de Sardique, ni les décretales des papes : nous ne le pouvons croire. Le concile de Sardique a été tenu en vos quartiers & est reçu de toute l'église : les décretales sont émanées du faint siège qui par son autorité confirme tous les conciles.

Vous dites que vous avez été élevé par force p. 185. E. au siège patriarcal:cependant quand vons y avez été une foirétabli, vous n'avez pas agi en pere : vous vous êtes montré severe jusques à la cruauté, en déposant des archevêques & des évêques : & en condamnant Ignace, que vous prétendez avoir déposé, tout innocent qu'il est. Mais jusques à ce que nous voyons clairement son crime, nous ne le tiendrons jamais pour devolé: ni vous par consequent pour patriarche de C. P. Quant aux diverses coûtumes que vous alleguez selon la diversité des églises. nous ne nous y opposons point, pourvû qu'elles ne soient point contraires aux canons : mais nous ne voulons pas laisser établir chez vous celle de prendre de simples laigues pour les faiA N. 862. indiction dixième, c'est-à-dire l'an 862.

Epif. 1. La lettre à l'empereur contient les mémes contelitations pour Ignace & contre Photius. Nous
avons en main, dit le pape, vos lettres, rant à
Leon notre predecesseur qu'à nous s par lesquelles vous rendiez témoignage à la verzu d'Ignace
& à la régularité de son ordination; & maintenant vous dites qu'il à été chassé comme chargé,
de grandes accudations; & vous allequez poutcause de sa déposition, d'avoir usurpé le siège
par la puissance seculiere. Ensit vous dites que le
concile qui l'à déposité étoit aussinombreux que
le concile de Nicée: mais ce n'est pas le nombre
des évêques que nous considerons dans les conciles, c'est leurs avis que nous pesons.

Epifi. 4: En même-temps, mais apparemment par une autre voye, le pape envoya une troifieme lettre adreffée à tous les fideles d'Orient: où après leur avoir expliqué (ommairement l'affaire & la prèvarication de fes légats, il dit: Sçachez que nous n'avons aucunement confent in ip articipé à l'ordination de Photius & la déposition d'Ignace. Et adreffant la parole en particulier aux trois patriarches d'Alexandrie, d'Antioche & de Jertalem, aux métropolitains & aux évêques: Nous vous enjoignons, dit-il, & vous ordonnons par l'autorité aprilloique, d'être dans les mêmes fentimens à l'égard d'Ignace & de Photius; & de publier cette lettre dans vos diocéles, afin qu'elle vienne à la connoissance de tout le monde.

XIX. Photius loin d'avoir égard à la lettre du pape, Artifices en suppos aune contraire, par cet artifice. Me Photius. étranger nommé Eustrate, portant l'habit de Nic. viid. moine & jusques alors inconnu à C. P. entra un 15n. p. 1215; jour dans le palais parriarcal, & en presence de tout le monde dit à Photius, qu'il avoit été envoyé à Rome par Ignace, dont il lui rendis

une prétendue lettre adressée au pape Nicolas, où il expliquoit clairement la persecution qu'il An. 862. avoit soufferte. Mais le pape, disoit Eustrate, n'a pas daigné feulement la regarder, ce qui m'a obligé de la rapporter. En meme-temps il rendit à Photius une autre lettre écrite au nom du pape Nicolas, qui lui faifoit des excufes de la mefintelligence qui avoit été entre eux; & établifoit avec lui pour l'avenir une communion & une amitié inviolable. Photius porta austi - tôt ces lettres à l'empereur & au cefar Bardas, pour les animer contre Ignace, comme les décriant chez les étrangers. Alors on donna des gardes à Ignace, & on commença à s'informer comment la chose s'étoit passée. On interrogea Eustrate, & on lui demanda qui lui avoit donné la terre d'Ignace au pape. Il dit que c'étoit Cyprien disciple d'Ignace. On le pressa pendant près d'un mois de l'indiquer; & enfin il se trouva qu'il ne connoissoit ni Cyprien, ni aucun des gens d'Ignace. L'imposture étant ainsi découverte, Bardas sit fouetter rudement Eustrate, nonobstant les pressantes sollicitations de Photius : qui pour le confoler, lui procura une charge qui le mettoit à la tête des ministres de justice. Il fut averé depuis que Photius avoit lui-même fabriqué les lettres & conduit toute la fourberie.

Quelque temps après Photius fut averti qu'I- p. 1118. D. gnace avoit rétabli un autel, que les Russes avoient renversé dans l'isle où étoit son monastere. Il en fit ses plaintes à l'empereur, comme d'un grand crime ; prétendant qu'étant deposé il ne pouvoit plus faire aucune fonction épiscopa-Ic. On envoya fur les lieux deux métropolitains avec un sénateur, qui firent arracher l'autel, le porterent fur le bord de la mer, l'y laverent quarante fois & le remirent. Cependant Photius disfimuloit les impietez de l'empereur, qui contiHistoire Ecclesiaftique

nuoit de se jouer des céremonies de la religion & AN. 862. de les contrefaire avec les compagnons de ses dé-Sup. liv. bauches. Bafile archevêque de Thesfalonique;

3313. n. 17. vieillard venerable, eut le courage de l'en reprendre, à l'occasion d'un tremblement de terre, qui arriva à C. P. le jour de l'Ascension 860. difant que ces impietez attiroient la colere de Dien. Mais l'empereur irrité , lui fit donner des foufflets dont les dents lui tomberent ; & déchirer le dos à coups de fouet, en forte qu'il en pensa mourir. Photius au contraire faisoit assiduement sa cour à l'empereur, & mangeoit à sa table avec

7. 1214. E. fes bouffons sacrileges. L'empereur en railloit lui-même, & disoit : Theophile est mon patriarche, c'étoit le chef de ces plaisans. Photius est celui du cesar, & Ignace celui des Chrétiens.

En France le roi Charles le Chauve tint un

XX. Concile de Pistes.

\$61.

concile la même année 862. indiction dixiéme , où commençoit la vingt-troisième année de son regne. Il faisoit fortifier un lieu nommé Pistes 755. 776. sur la Seine, à l'embouchure de l'Andelle : où An. Berte les Normans s'étoient retranchez pendant quel-

que-temps. A l'occasion de ces travaux il tint un parlement, que l'on compte entre les conciles , & où il se trouva des évêques des quatre provinces. On y publia un capitulaire de quatre grands articles, pour reprimer les pillages. D'abord le roi & les autres qui assistoient à ce parlement, reconnoissent que les calamitez presentes, particulierement les ravages des Normans, font la

juste punition de leurs pechez. Ensuite il est ordonné que chaque évêque dans son diocese, les commissaires du roi dans leurs départemens, & les comtes dans leurs comtez, auront grand soin d'obliger les pillards à satisfaire selon les loix, & que les évêques imposeront les pénitences convenables à ceux qui seront convain-

cus de ce crime.

On donne terme jusqu'à la S. Remy premier jour d'Octobre, à ceux qui ont commis ces cri- An. 862. mes publiquement, pour satisfaire à Dieu & aux 6. 3. parties interessées : sous peine de saisse de tous les biens & d'excommunication. On renouvelle · les peines portées par les capitulaires précedens ; on rend les feigneurs responsables des désordres commis par leurs vaffaux & leurs domestiques : & on ordonne aux évêques de les excommunier, jusques à ce qu'ils reparent le dommage & obligent leurs sujets à subir la pénitence. L'évêque qui ne fera pas son devoir à l'égard des seigneurs & des autres coupables sera retranché de la communion de ses confreres. Tous ces reglemens s'executoient si peu, qu'ils servoient plus à mon-

trer la grandeur du mal qu'à y remedier. Rothade évêque de Soissons se plaignit à ce concile de la sentence rendue contre lui l'année Rothade de précedente par Hincmar son métropolitain. Il y Soissons. avoit plus de trente ans que Rothade étoit évéque de Soissons, aïant succedé à un autre Rotha- An. Bertin. de dès l'an 831. Vers l'an 858 un curé du diocefe aiant été surpris en crime avec une femme, & 811. m. 29. mutilé honteusement en cette occasion, Rothade le jugea dans un concile de trente-trois évê- Roth to. 1. ques, le déposa & en mit un autre en sa place. En 787. Mais l'archevêque Hincmar, depuis long-temps mal content de Rothade, voulut trois ans après rétablir ce prêtre. Il fit enlever le successeur dans l'église un Dimanche, comme il étoit prêt à ce-Ichrer la messe pour le peuple : se le sit amener, - l'excommunia, le mit en prison, & remit en possession l'ancien curé: prétendant que Rothade l'avoit déposé injustement. Rothade s'en plai- An. Bertin. gnit, & Hincmar dans un concile provincial te- 861. to. \$. nu à saint Crespin de Soissons l'an 861. le priva conc. P. 736. comme désobéissant, de la communion épisco-

pale, jusques à ce qu'il obéit.

Hiftoire Ecclefiaftique.

An. 862. à Pistes; à comme Hincmar au contraire en de Lisell.

Robb 18. à Pistes; à comme Hincmar au contraire en de mandoit la confirmation, Rothade appella au Robb. 18. faint siege. Tout le concile défera l'appel, à puss. 19. 78. Hincmar obligé d'y consentir, sit marquer unjour précis à Rothade pour son départ. Il se presseure de retourner, à Soissons, & ayant cout disposé pour son voiage de Rome, il écrivit au roi Charles son mairre & à Hincmar son métropolitain, seur recommandant son église pendant son absence. Il écrivit aussi on église pendant son absence. Il écrivit aussi au prêtre, dont la déposition lui avoit attiré cette affaire, asin qu'il vint a Rome pour, y être jugé avec lui. Il envoya par le même porteur à un évêque de se amis un memoire, contenance qu'il devoit representer aux évéques

nation, afin qu'ils fussent prêts à la désendre. L'évêque ami de Rothade ne se trouva point auprès du roi : mais Hincmar qui y étoit, eût avis que le prêtre porteur des lettres, avoit un memoire pour les évêques ; & persuada au roi d'asfembler ce qui rettoit d'évéques auprès de lui , & en leur presence pressa ce prêtre de montrer les lettres qu'il avoit pour le concile. Il eut beau dire, qu'il n'étoit point envoyé au concile, le roi l'obligea à montrer le memoire. Hincmar prétendit que par là Rothade renonçoit à son appel, & se soumettoit de nouveau au jugement des évêques. C'est pourquoi il persuada au roi d'envoier à Suiffons Trasulfe abbé de Corbie, qui fit telle diligence qu'il arriva avant que Rothade fût parti pour Rome. Il vint dans le parvis de l'église, & défendit publiquement de la part du roi & de l'archevêque, que personne suivit Rothade en ce voyage. Rothade ne voyant point la cause de ce changement, protestoit qu'il vouloit partir & poursuivre son appel. Mais on l'arrêta & on lui donna des gardes. Ausli-tôt on assembla un con-

qui ne vouloient point participer à sa condam-

eile à S. Medard de Soissons, & le roi y vint luimême. Hincmar envoya trois évêques ordonner A N. 862. Rothade de se presenter au concile. Il répondit, qu'il n'ofoit le faire au préjudice du S. siège, auquel il avoit appellé & appelloit encore. Les évêques ayant rapporté sa réponse au concile, furent renvoiez le citer tout de fuite une seconde & une troiseme fois. Comme il demeuroit ferme, ils lui proposerent de venir au moins parler au roi, en un lieu proche du concile: lui donnant ·leur parole, qu'on ne lui feroit point de mal. Ceux du clergé de Soissons qui l'accompagnoient, lui conseillerent d'accepter ce parti. Il y consentit & passa au lieu où on le conduisoit revêtu de fes habits facerdoraux, & portant fur sa poitrine l'évangile & le bois de la croix, ce qu'il faisoit peut-être autant par respect pour le roi , que par précaution pour la sureré.

On le fit entrer feul dans une chambre à la porte du concile, & il envoya un diacre nommé Luidon prier le roi qu'il put lui parler. Le roi vint. Rothade le supplia instamment de ne lui pas ôter la liberté d'aller à Rome, qu'il lui avoit accordée. Le roi répondit : Cela regarde particulierement vôtre metropolitain & le concile, je ne fais qu'obéir aux évêques, & aufli-tôt il rentra dans le concile. On envoya encore trois évêques de fuite qui presserent fortement Rothade de venir au concile, tantôt par prieres, tantôt par menaces ; & comme il perfista dans son refus, on l'enferma dans la chambre où il étoit, & le concile où préfidoit Hincmar le jugea & le déposa de l'épiscopat. On lui envoya trois évêques qui lui déclarerent ce jugement en pleurant. Il se jetta par terre, les conjurant au nom de Dieu de ne pas prétendre le juger, & de lui laisser la liberté d'aller à Rome. Auffi-tôt on l'enleva & on le mit en prison dans un monastere, ensuire on élut un autre évêque à sa place.

Vers le même-temps Hincmar reçut un me-A N. 861. moire avec vingt-trois questions touchant le di-

XXII. Traité d'Hinemar

vorce du roi Lothaire & Thierberge, de la part de plusieurs personnes considerables, tant ecclefiastiques, que laïques : qui le prioient de leur en fur le divor- écrire au plûtôt fon fentiment fans les nommer. ce de Lo- C'est ce qu'il fit par un écrit adressé aux rois,

De diguert, aux évêques & à tous les fideles, comme avant Loth. & Th. tous interêt en cette affaire. La premiere question 5. 1. P. 557. étoit quel égard on devoit avoir à la confession fecrete que Thietberge avoit faite aux deux con-

ciles d'Aix-la-Chapelle de l'an 860. Hincmar répond qu'une confession donnée au roi par écrit devoit être suivie d'un jugement prononcé par les laïques, felon les loix, & non pas d'un jugement ecclefiastique & que les évêques n'ont pas dû fur cette confession, prononcer la dissolution du mariage, ni impofer à la femme une peniten-

Intert. 1.

X(X. 9.

Inter. 11. ce publique; parce que les coupables doivent être jugez ou sur des preuves convaincantes ou fur la confession faite de leur bouche devant les juges. Il demande en passant, pourquoi les évêques exhortoient la reine à ne s'accufer de rien de faux, s'ils ne sçavoient au moins qu'elle dût s'accuser: & quelle foi on doit ajoûter aux protestations du roi Lothaire, quand il disoit que loin de forcer Thietberge à cette déclaration, il étoit fort affligé de son crime : lui qui déclaroit en même-temps qu'il avoit acquiefcé au jugement de l'eau chaude, le reconnoissant faux.

On demandoit en general pour quelles raifons les personnes mariées peuvent se séparer, & si après la séparation on peut se remarier. Math. Hincmar répond : L'adultere est selon l'évangile , le seul motif de séparation ; encore faut il qu'elle soit ordonnée par l'évêque. Mais après

cette séparation , les parties ne peuvent se remarier, Livre cinquantième:

marier. Dans le fait, il n'y avoit contre Tietberge qu'un soupçon, & avant que de la croire A N. 862. coupable, il falloit la faire condamner par les seigneurs laiques. Comme l'épreuve de l'eau chaude lui avoit été favorable, on demandoit ce qu'il falloit croire de ces sortes de jugemens. Hincmar pretend les soutenir, non seulement par la coûtume, mais encore par l'autorité de l'écriture, qu'il applique comme il lui plait. Il n'objecte que les capitulaires & les canons ausquels il ne répond rien de solide : & c'est peut-être l'endroit de tous les écrits d'Hincmar où fon raisonnement est le plus soible. Il soutient que Tietberge ayant été justifiée par ce jugement de l'eau chaude, & reconciliée à fon mari, par l'autorité des seigneurs, & la benediction des évêques : elle ne peut plus être accufée Interr. 7. du même crime. Mais, disoit-on, son homme n'a point été brûlé, parce qu'elle a en mêmetemps confessé son crime, ou, selon d'autres, parce qu'elle a dirigé son intention à un autre frere de même nom, avec qui elle n'avoit rien fait de mal. Hincmar se moque avec raison de ces subtilitez grossieres: par lesquelles on prétendoit , ou que Dieu trompât les hommes , en faisant paroître innocente la coupable, ou qu'il pût être trompé. Que s'il y avoit eu de la fraude Inter. .

Ele-il vrai, difoit-on, qu'il y ait des fem Inter. 15: mes, qui par des malefices mettent une haine irreconciliable entre le mari & la femme, & enfuite un amout très-ardent, & qui puissent fèter & rendre l'usage du mariage? Hincmar le croioit, & en general, que Dieu pout punir les pechez des hommes, permettoit aux démons de faire beaucoup de mal par les forciers. Que Inter. 17. Les évêques devoient y veiller, & préchet fotte-

dans cette épreuve, il convient que l'affaire peut

Tome XI.

être examinée de nouveau.

C

- un Campi

ment contre les facrileges. Mais, ajoûte-t'il, s'il's A. N. 862. ne se corrigent, il faut les arrêter, & si ce sont des serfs, employer pour leur correction le fouct & les tourmens : s'ils font libres , les enfermer Grg. 1. 7. C.0. ind. 1. epift, fiastiques ne suffisent, le roi doit les ôter de def-

fus la terre. Interr. 19.

Sil'on revient à un nouveau jugement, & que Thierberge foit trouvée coupable, Lothaire pourra-t'il se remarier à un autre ? Hincmar répond : Si le premier mariage est déclaré nul, felon les loix ecclesiastiques & civiles, Lothaire peut en contracter un autre; mais tant que le mariage subsiste, quelque cause de séparation qu'il y ait, on ne peut de part ni d'autre se remarier. Si le roi a commis des crimes qui

meritent penitence publique, pourra-t'il se remarier en cas qu'il soit libre d'ailleurs? On Interr. 21. peut le lui permettre, pour éviter l'inconti-

nence. Pourra-t'il en ce cas épouser celle avec laquelle il auroit commis adultere pendant le mariage precedent? Il le pourra en cas qu'il foit libre, & après avoir fait penitence. Est-

Interp. 12. il vrai que les évêques doivent prendre la défense de ceux qui se sont confessez à eux , & empecher qu'ils ne foient poursuivis devant les tribunaux féculiers, pour ces mêmes crimes, quoique connus d'ailleurs ? Cette prétention est abfurde ; & la protection que les évêques donnent aux pecheurs, ne doit jamais arrêter le cours de la justice,

Ceux qui avoient envoyé ces questions à Hincmar , lui en envoyerent fix mois après fept autres, en forme d'objections, sçavoir : Le roi Lothaire ayant dans son roiaume des évêques & des seigneurs, qui ont jugé la cause entre lui & fa femme, les évêques d'un autre 4. 4. roïaume ne peuvent en prendre connoissance. Il n'est pas raisonnable de renouveller une cause une fois jugée par des évêques ; & c'est AN. 862. anéantir leur autorité. Les autres archevêques, excepté le pape, ne sont pas de plus grande 1. 3. autorité, que ceux qui ont jugé cette caufe : & si leur jugement est cassé, les évêques qui y ont eu part, doivent être déposez. A ces trois objections Hincmar répond, qu'elles sont schismatiques, que l'église est une dans tous les royaumes, & que suivant les canons on peut appeller d'un concile particulier à un plus nombreux, & enfin au pape. On disoit encore , esc. pour Lothaire : S'il ne lui est pas permis de q. 4. prendre une autre femme, on l'obligera bongré mal-gré à reprendre Thietberge ; & il trouvera quelque expedient pour s'en délivrer. C'est un roi , qui n'est soumis au jugement q. 6. que de Dieu seul, & qui ne peut être excommunie, ni par les évêques de son royaume, ni par d'autres. Enfin on demandoit s'il étoit q. y. défendu de communiquer avec lui. Hincmar répond, que l'on ne forcera point Lothaire à reprendre Thietberge, parce que la reconciliation entre mari & femme doit être volontaire; mais qu'elle ne retournera pas avec lui, sans prendre les sûretez nécessaires. Que Lothaire pour être roi, n'est pas moins soumis aux loix de l'églife; mais que ses pechez sont plus dangereux par le scandale. Il semble me-p. 695. me dire, qu'un roi n'est roi que tant qu'il fait son devoir; & qu'on ne doit point obéir à un prince criminel.

On prétendoit qu'Hincmar avoit consenti au Inter. 3: interest des évêques en faveur du roi Lo-? 1832 thaire. Il convient d'avoir été invité à un concile dans le royaume de ce prince; mais il montre qu'il s'en est excusé, tant par maladie, que parce qu'il n'avoit pas eu le lossif de consul-

ter les évêques de sa province, sans l'avis del-AN. 862. quels il ne pouvoit, selon les canons, rien faire

hors de son diocese. XXIII.

Cependant Lothaire fit tenir un concile à Lothaire Aix-la-Chapelle le vingt-huitième d'Avril l'an épouse Val- 861. indiction dixiéme. Huit évêques s'y asdrade. femblerent, sçavoir, Gontier de Cologne archi-4. 8. p. 739. chapelain, à qui le roi faisoit esperer qu'il épouferoit sa niece, Theutgaud de Treves, Adventius de Mets , Atton de Verdun , Arnoul

de Toul, Francon de Tongres, Hangaire d'U-, 741, trecht, & Ratold de Strasbourg. Le prétexte étoit les besoins de l'église, le vrai motif l'affaire du mariage du roi. Il presenta aux évéques une requête, où après les avoir nommez médiateurs entre Dieu & les hommes, & reconnu leur dignité superieure à la dignité royale; il dit que suivant leur conseil, il s'est separé de Thietberge, & qu'il est pret d'expier, comme ils lui prescriront, les pechez qu'il a commis depuis par fragilité. Il ajoûte : Confiderez ma jeunesse, & voyez ce que je dois faire. Je vous avoue simplement que je ne puis me paffer

de femme; je veux toutefois éviter le crime; je vous conjure de me secourir promptement en

fi un homme ayant quitte sa femme peut en

ce péril. L'archevéque Theutgaud rendit témoigna-C40. 4. 0 2. 743. B. ge que le roi Lothaire avoit fait penitence pendant tout le carême, par les jeunes, les aumônes & les autres bonnes œuvres, jusques à marcher nuds pieds, pour expier le commerce qu'il avoit eu avec sa concubine. Le concile chargea deux évêques d'examiner la question; & après avoir travaillé la muit, ils rapporterent des le matin un écrit, où ils expliquoient leur avis, & le prouvoient par l'écriture, les con-. 745 ciles & les peres. La question, disoient-ils, est Epoulet une autre, elle vivante. Selon l'évangile, un mari ne peut quitter fa femme, que An. 862. pour cause d'adultere ; & quiconque ayant quit- Mait. v. 31. té sa femme, en épouse une autre, commet x1x. 9. adultere. Dans le fait il n'y a point de cause de Marc. X. 11. separation, parce que le crime que l'on impute à Thietberge, auroit été commis avant son mariage; done elle n'est point adultere. Et si on recherchoit les fautes commises avant le mariage, on donneroit grande licence aux maris & encore plus aux femmes, de rompre les ma= riages. Celui-ci ne peut être non plus cassé à cause d'inceste, puisque Lothaire & Thierberge ne font point parens, & l'inceste commis auparavant avec un autre, ne regarde point le mari. Donc Lothaire peut & doit garder Thietberge. Nonobstant cet avis si sage, le concile Cone. 1. 7. décida que Lothaire ne pouvoit demeurer avec xxxII, n, 2, elle; se fondant sur le quatriéme canon du concile de Lerida, qui porte : Que ceux qui commettent inceste, seront excommuniez, tant qu'ils demeureront dans ce mariage illicite. Or il étoit clair que Thictberge n'avoit jamais époule son frete. Les évêques supposant avoir mon- In 1. Cor.

tré la nullité de ce mariage, permettent à Lo- VII. 11.

sur le commentaire de saint Paul attribué à saint Ambroife, où il est dit, que la necessité de garder la continence après la separation pour cause d'adultere, n'est pas reciproque, & ne regarde point le mari, mais la femme feule. On con- P. not. edlt. vient que ce commentaire n'est pas de saint Am-Bened. & 4. broise, & quesques-uns croient que les paroles Conc. Trid. dont il s'agit y ont été ajoûtées. Quoi qu'il en feff. 24. 6.7.

foit, la doctrine contraire est constante dans l'é-

thaire d'en contracter un légitime; se fondant

glife latine. En consequence de ce jugement , le roi pré- Ann. Mett. tendant être libre, on fit venir à la cour la niece 864.

Histoire Ecclesiastique.

de l'archeveque Gontier ; mais elle fut renvoies AN. 862. honteusement , après que le roi en eut abusé Ann. Ber- une fois, à ce que l'on disoit. Il fit paroître en tin. 862. public Valdrade, qu'il entretenoit depuis long-. temps, & qui étoit la veritable cause de son divorce avec Thietberge. Il l'épousa solemnellement, & la fit couronner reine, au grand déplaifir de ses plus fideles serviteurs. On disoit qu'elle l'avoit enforcelé.

Le roi Charles son oncle fut très-mal con-XXIV.

nieres.

Affemblée tent de ce procedé. Il avoit donné retraite à Thietberge, dont il prenoit ouvertement la protection ; & cette même année 862. il donna l'abbaie de S. Martin de Tours à Hubert frere de cette princesse. Charles avoit encore deux

autres sujets de plainte contre Lothaire : La pro-Sup. n. 10.

tection qu'il donnoit à Ingeltrude femme de Bofon, fugitive depuis cinq ans; & ce qui le touchoit de plus près , à Judith sa fille enlevée par Ann. Ber- le comte Baudouin. Car Judith étant veuve

d'Edilulfe roi des Anglois, étoit revenue en tin. 861. France, & giant écouté les propositions de mariage que Baudouin lui faifoit à l'inscu du roi Charles son pere, le suivit en habit déguisé, & se retira avec lui dans le royaume de Lothaire : mais Charles fit condamner Baudouin & Judith par les seigneurs de son royaume, & par les évêques qui les excommunierent. C'est de ce Baudouin que descendirent les anciens comtes de

> point voir son neveu Lothaire . & le regardoit comme un excommunié.

Mais son frere Louis roi de Germanie lui en-Ibid. youa des ambassadeurs qui l'adoucirent, & lui persuaderent de se trouver avec lui à Sablonieres près de Toul, où Lothaire devoit aussi se ren-Capitul, tit. dre. Charles avant que de voir Lothaire donna à 15. 10. 2. P. Louis un écrit, contenant les causes de son mé-

Flandres. Charles le Chauve ne vouloit donc

163.

Livre cinquantieme:

Bontentement, & marquant qu'il craignoit de communiquer avec lui, à moins qu'il ne promit A. N. 862. de fe Goumettre au jugement du pape & des éveques. Charles envoya cet écrit à Lothaire par Louis & par quatre évêques, Alfrid d'Hildesheim, Salomon de Conflance, Adventius de Metz & Hatton de Verdun. Ils rapporterent, que Lothaire promettoit de fairece que défroit Charles, qui le reçut & l'embraffa, étant accompagné aufil de quatre évêques, Hincmar de Reims, Hincmar de Laon, Odon de Beauvais, & Christian d'Auxerre. Cette affemblée de Sablonicres fut terminée le troiféime de Novembre 862.

Lothaire & Thietberge, chacun de leur côté ; avoient envoyé au pape Nicolas; Lothaire lui avoit envoyé deux comtes avec des lettres, por-envoye des tant que les évêques de son rosaume & quel-France. ques antres, lui avoient déclaré qu'il pouvoit quitter Thietberge & épouser Valdrade : mais 17, ep. 50. que pour garder l'ordre, il vouloit avoir l'au- ?. 448. E. torité du pape même, & attendoit son conseil, demandant pour cet effet des légats qui vinssent tenir un concile dans son rollaume. Le pape lui manda, qu'il lui envoïeroit certainement des légats : mais qu'il ne pouvoit si-tôt, défendant de faire cependant aucune déliberation sur cette affaire. Le pape ignorant ce que Lothaire avoit fait depuis au préjudice de sa défense, lui envoya sur la fin de la même année 862. Rodoalde évêque de Porto, le même qui avoit été à C. P. & Jean évêque de Fricocle, aujourd'hui Cervia dans la Romagne. Il manda au roi Louis de Germanie & aux deux rois Epiff. 18. Charles, l'oncle & le neveu, d'y envoyer chacun deux évêques de leurs roiaumes : Enfin Epift, 19. il pria l'empereur Louis de faire conduire ses légats en sureté au rosaume de Lothaire son frere. Le pape écrivit aussi aux évêques de Zpift. 22, Ciiii

Hiftoire Ecclefiaftique.

Gaule & de Germanie de se trouver à Metz, où se devoit tenir le concile, & d'y faire venir le roi Lothaire, pour s'y défendre en personne. Le pape marque dans cette lettre, qu'il vient d'apprendre, comme il étoit prêt à envoyet fes légats, que Lothaire s'étoit déja remarié,

sans attendre le jugement du saint siège. Dans Epiff. 23. une autre lettre qui devoit être rendue aux évêques, quand ils seroient assemblez à Metz, le pape les exhorte à faire justice, & à lui envoyer les actes du concile, afin qu'il en puiffe juger.

Epiff. 20. Avec ses lettres, il y en avoit deux en faveur du Epiff. 21. comte Baudonin; Pune au roi Charles le Chauve, l'autre à la reine Ermentrude son épouse. Car Bandouin étoit allé à Rome se mettre sous la protection de faint Pierre & du pape, témoignant un grand repentir de sa faute. Le pape represente au roi, que ce seigneur a gagné l'affection de Judith, & que si on le met au desespoir il est à craindre qu'il ne se joigne aux Normans. Les légats furent donc chargez de ces sept lettres toutes dattées du même jour vingt-troisième de Novembre 862.

Le pape leur donna aussi des instructions, por-Tom. 8, tant, que fi le concile de Metz ne s'affembloit cone. P. 481. pas, ou fi Lothaire differoit d'y venir, ils iroient le trouver & lui dénonceroient ses ordres. Enfuire, ajoûtoit-il, vous irez trouver le roi Charles, pour l'affaire de Baudouin, & vous lui ferez vo ren presence de tout le monde les lettres syno liques & le memoire que nous vous envoions. Ce memoire étoit tel : Lothaire soutient qu'il a reçu Valdrade de son pere, & qu'ensuite il a époufé la sœur de Hubert. Informez-vous soigneusement s'il a épousé Valdrade dans les formes & en presence de temoins; & pourquoi il l'a repudiée, pour épouser la fille de Boson, c'esta

Livre cinquantiéme. à-dire Thietberge. Comme il dit que c'est par crainte, vous lui representerez, qu'un roi com- An. 863. me lui n'a pas dû craindre un particulier, au péril de son aine. Que s'il n'est point prouvé qu'il cût époufé légitimement Valdrade: exhortezle à se reconcilier avec Thietberge, si elle est trouvée innocente. Car vous devez scavoir. qu'elle a reclamé jusques à trois sois le saint siege, & que quand elle y envoya fon acte d'appel,

elle déclara qu'on la vouloit contraindre à s'accufer d'un faux crime : protestant que si on la pressoit davantage, elle seroit obligée pour sauver sa vie à dire ce que l'on voudroit. Quand donc elle sera venue an concile, examinez soi-

gneusement ce qui en est.

Après que les légats pour la France furent partis, plusieurs personnes venant à Rome de C. P. dont quelques-uns fuioient la persecution de Photius, publierent la prévarication des légats qui y avoient été envoyez. Le pape en fut epif. 7. fensiblement affligé, & commença à penser comment il effaceroit cette tache de l'église Romaine. Il assembla un concile de plusieurs provinces, d'abord dans l'églife de S. Pierre; puis à cause du froid, on passa dans l'église de Latran : ce qui montre que c'étoit l'hiver, & apparemment au commencement de l'an 861. En ce concile on lut les actes de celui de C.P. & les lettres de l'empereur Michel, apportées par le secretaire Leon, le tout traduit de grec en latin : 013 amena l'évêque Zacharie, le seul des légats qui étoit present ; car Rodoalde étoit en France. Zacharie fut examiné & convaincu, même par sa confession, d'avoir consenti à la déposition d'Ignace, & communiqué avec Photins, contre les ordres du pape. Le concile prononça donc contre lui sentence de déposition & d'excommunication; & le jugement de Rodoalde

XXVI. Le pape condamne Photius.

An. 863. absence.

Ce même concile prononça ainsi sur le fonds de l'affaire de C. P. Photius qui a tenu le parti des schismatiques, & a quitté la milice seculiere pour être ordonné évêque par Gregoire de Syracule, condamné depuis long-temps; qui du vivant de notre confrere Ignace patriarche de C. P. a usurpé son siege, & est entré dans la bergerie comme un volcur : qui depuis a communiqué avec ceux qu'avoit condamné le pape Benoît notre predecesseur: qui contre sa promesse a assemblé un concile, où il a ose déposer & anathematiser Ignace : qui a corrompu les légats du faint siege, contre le droit des gens; & les a obligez, non seulement à mépriser, mais à combattre nos ordres : qui a relegué les évêques qui n'ont pas voulu communiquer avec lui, & en a mis d'autres à leur place : qui persecute l'églife encore aujourd'hui, & ne ceffe de faire souffrir des tourmens horribles à notre frere Ignace. Photius coupable de tant de crimes, foit privé de tout honneur sacerdotal, & de toute fonction clericale; par l'autorité de Dieu tout-puissant, des apôtres saint Pierre & faint Paul : de tous les saints : des six conciles géneraux, & du jugement que le saint Esprit prononce par nous. En sorte que si après avoir eu connoissance de ce decret, il s'efforce de retenir le siege de C. P. ou empêche Ignace de gouverner paisiblement fon église : ou s'il ose s'ingerer à quelque fonction sacerdotale, il soit exclus de toute esperance de rentrer dans la communion , & demeure anathematife, fans recevoir le corps & le sang de Jesus-Christ, sinon à l'article de la mort.

Gregoire de Syracuse schismatique, qui après avoir été déposé par un concile & suspendu par le pape Benoît, a ofé confacrer Photius & faire plufieurs autres fonctions: est privé de tonte An. 863, fonction facerdotale, sans esperance de restitution, & s'il en exerce quelqu'une à l'avenir, ou excite quelque trouble contre Ignace, qu'il soit anathème, lui & tous ceux qui communiqueront avec lui. Nous interdisons de route fonction cle-c, 3; ricale tous ceux que Photius a ordonnés.

Quant à notre frere Ignace, qui a été chasse 6 4. de son siège par la violence de l'empereur, & dépouillé des ornemens sacerdotaux par la prévarication de nos légats: nous déclarons par l'autorité de Jesus - Christ, qu'il n'a jamais été déposé, ni anathematisé, ne l'ayant été que par ceux qui n'en avoient aucun pouvoir. C'est pourquoi nous le rétablissons dans sa dignité & ses fonctions, & quiconque à l'avenir lui apportera quelque empêchement ou quelque trou-ble, sans le consentement du saint siège, sera déposé s'il est clerc, & anathematisé s'il cit laique, de quelque rang qu'il soit. Ces dernieres paroles semblent regarder l'empereur-Nous ordonnons que les évêques & les cleres . . exilez ou déposez depuis l'injuste expulsion d'Ignace, soient rétablis dans leurs sièges & leurs fonctions, fous peine d'anathême à ceux qui s'y opposeront. Si on les accuse de quelque crime, ils doivent être rétablis, & ensuite jugez, mais par le faint siège seulement. Enfin le concile de Rome confirme la tradition touchant la veneration des images, & prononce anathême contre Jean, ci-devant patriarche de C. P. & fes Catateurs.

Le concile qui se devoit tenir à Metz pour XXVII.

2 affaire du roi Lothaire, étoit d'abord indiqué suite de au jour de la purification, second de Février Petra e de 863. On le voit par une lettre d'Adventius de Robbade.

Metz à Teutgaud de Treves, où is serves à aux, 862, 500 de 100 de 1

foûtenir le roi dans sa bonne résolution, de se An. 263, soûmettre à tout ce qui ser a juge meilleur selou.

Esp. ad Dieu. Le concile fut ensuire remis au quinzième 8, conc. p. de Mars; & ensiu il et tint à la mi-Juin. C'est que 762. D. lochaire eut au commencement de cette annec des affaires plus pressante. Les Normans entrerent en Frise, remontant le Rhin vers Cologne, & vinrent jusques à une ille près de Nuys.

Le jeune roi Charles frere de Lothaire mourut, & il stu obligé d'aller en Provence partager ce toiaume avec l'empereur Louis, Ces délais donnerent le temps à Lothaire de corrompre les légats du pape : car il ne tint passerme dans su

Ann.Bertin.

bonne réfolution.

Cependant les légats allerent à Soissons, trouver le roi Charles le Chauve, qui les reçut honorablement dans l'abbaie de laint Medard, & les retint quelque-temps auprès de lui. Ils lui demanderent le pardon du comte Baudoüin de la part du pape, & quoiqu'il ne l'accordàr pas encore, il les renvoya avec des lettres & des prefens. Désormais je nommerai ce roi simplement Charles, depuis la mort de son neveu le roi de Provence.

Tandis que les légats Rodoalde & Jean étoient à Soissons, le peuple vint leur demander à grands cris la liberté de l'évéque Rothade todjours prisonnier, & son rétablissement : quoi qu'Erchanrad évèque de Châlons, joignant les coups aux menaces, leur désendit de la part du

Tom. 8. c. p. roi & de l'archevêque de crier ainfi. Ce fut ap761. Nic. paremmeut ce qui obligea les évêques de plu1618. 12- fieurs provinces du roiaume de Charles, à tenis :
près de Senlis un concile, d'où ils écrivirent au 
pape, le priant de contirmer la dépoficion de Rothade, dont ils lui envoierent les actes. Ils demandoient auffi I a confirmation des privileges 
de leurs églifes; & foitenoient que Rothade 
de leurs églifes; & foitenoient que Rothade

recommendation of

n'avoit pas du appeller à Rome, au préjudice des loix imperiales, qui le défendoient : & perce A n. 262-que sa caule étoit mauvaise dans le fonds. Enfin ils prioient le pape de prendre de meilleurs sentimens au sujet des senimes de Lothaire: supposant que ses légats, qu'ils sçavoient cire favorables à Valdrade, n'agissoient que suivant ses ordres; & ils lui demandoient la convocation d'un nouveau concile de toutes les provinces, pour cette affaire. Odon évêque de Beauvais sut chargé de cette lettre & d'autres d'Hincmar en particulier & du roi Charles pour le pape.

Cependant les évêques du roïaume de Lothaire où Hincmar n'étoit pas aime, écrivirent cone.p. 702, aux évêques du roïaume de Louis en faveur de Rothade. La lettre porte en tête les noms des cinq archevêques, Teutgaud de Treves, Gonthier de Cologne, Arduic de Besançon, Roland d'Arles, & Tadon de Milan. Ils exhortent les évêques de Germanie à se joindre à eux, pour ôter le scandale que cause la division entre ces deux prélats: l'un venerable par sa dignité & sa science, l'autre par son grand âge; & de s'informer exactement de l'affaire, pour ne condamner temerairement ni l'un ni l'autre. Toutefois ils ne disent rien pour Hincmar, & rapportent au long les plaintes de Rothade & les canons qui femblent le favoriser.

Avant qu'Odon de Beauvais sût arrivé à Rome, le pape Nicolas écit déja instruit de l'affaire
de Rothade, & en avoit ajai instruit de l'affaire
de Rothade, & en avoit ajain ferrit à Hincmar:
Nous avons appris par le rapport de plusieurs Epist.
personnes sideles, qu'à votre poursuite notre
frere Rothade, nonoblant son appel au S. siège,
aété déposé absent & ensermé dans un monasteré. C'est pourquoi nous vousons qu'il vienne
à Rome incessamment, avec ses accusteurs &
le prêtre qui a été le sujet de sa déposition; &

fi dans un mois après la reception de cette lettre AN. 863. vous ne rétabliflez Rothade, si vous ne venez à Rome avec lui, ou un député de votre part : nous vous défendons de celebrer la messe, à vous & à tous les évêgues qui ont eu part à sa déposition : jusques à ce que le present ordre soit executé. Epift. 31. Le pape écrivit en meme-temps au roi Charles,

le priant de donner à Rothade la liberté de venir à Rome.

Mais après que l'évêque Odon fut arrivé, le pape mieux instruit de l'affaire , écrivit plus for-Epift. 12. tement. Premierement il répondit à la lettre synodique du concile de Senlis, refusant absolument d'approuver la condamnation de Rothade. Nous ne pouvons , dit-il , juger fans connoissance de cause. Odon n'a point voulu se rendre accusateur contre lui; & quand il l'anroit fait, il n'y auroit personne pour le désendre-Nous trouvons fort mauvais que vous l'avez déposé & enfermé au préjudice de son appel au faint siège, comme il paroit par vos propres actes. Vous dites, que suivant les loix des empereurs . Rothade n'étoit point recevable en son appel: mais quand les loix sont contraires aux ganons, ils doivent l'emporter. Or les appellations au faint siège sont établies par le concile de Sardique; & il suffit que l'appellant prétende avoir bonne cause, quand il ne l'auroit pas en effet. Le pape se plaint ensuite de ce qu'on a ordonné un évêque en la place de Rothade, & ajoûte les mêmes menaces qu'il avoit faites à Hincmar ; puis il dit : Si vous continuez dans la désobéissance, nous releverons Rothade de . votre condamnation, & vous condamnerons vous-mêmes en plein concile. Nous défendrons jusques, à la mort les privileges de notre siège. Et vous y avez vous-mêmes interêr. Car que

savez-vous s'il n'arrivera pas demain à quel-

P. 417.

qu'un de vous ce qui est arrivé aujourd'hui à Rothade? & en ce cas à qui aurez-vous recours?

An. 8634

Il s'excuse ensuite sur l'affaire de Baudeuin ; puis venant à celle de Lothaire, il dit : Vous pourrez voir ce que nous en avons jugé, par les lettres & les instructions dont nous avons charge Rodoalde & Jean nos légats. Vous y verrez que nous n'avons rien plus à cœur, que de faire abfolument cesser ce scandale. Ensorte que si Lothaire n'obéit pas à cette fois, nous le retranchons de l'églife. Et pour désabuser les simples y il est bon que yous fassiez part à tous vos confreres, de ce que nous pensons sur ce sujet, & que vous en instruissez le peuple publiquement dans vos églises. Quant au concile que vous proposez, nous ne pouvons en déliberer, qu'après que nos légats seront revenus, & nous auront rapporté ce qu'ils ont fait.

Le pape écrivit auffi par Odon à Hincmar, 40 %. 25 mélant les reproches de marque d'eftime; & le renvoyant à la lettre précedente. Vous deviez, dit-il, ayant examiné tant de fois Rothade, honorer la memoire de faint Pierre, en nous écrivant; & attendre notre jugement, quand même Rothade n'eût pas appellé. Et enfuite: vous nous demandez la confirmation des privileges de votre églife, & vous voulez affoiblir les nôtres, autant qu'il est en vous. En effet cette même année \$3, Hincmar obtint du pape la confirmation des prérogatives de sa métropole, & du concile de Soisson, tenu le vingt-quarrième d'Avril 853.

où son ordination sut jugée canonique.

Le roi Charles & les évêques de son conseil,

Avoient été choquez de la lettre du pape en sa
Sur, livo.

Veur de Baudouin, renduie par les légats à XIII, II, No.

Saissons. Ils croyoient que le pape n'avoit pas

du l'absoudre de leur excommunication, &

strouvoient qu'il parloit au roi en termes trop

Miftoire Ecclefinstique.

imperieux. Le pape s'en excufa par la lettre
An. 863, dont il chargea Odon pour le roi. Nous n'apapi. 30, vons point, dit-il, délié Baudouin de l'anathème, & ne l'avons point reçu à notre communion. Nous avons detefté fon crime, & pris part
à votre jufte douleur : mais comme il s'etoit mis
fous la protection de Lint Pierre, nous n'avons
pû lui refufer notre interceffion: ufant toutefois
de prieres & non de commandemens. Il lui marque ce qu'il écrit aux évéques touchant Rothade, le priant, & même lui enjoignant de l'envoyer à Rome, & ajoûtant encore des excufes
des termes un peu duts, dont il avoit ufé dans
les lettres précedentes.

epif. 33. Odon sur aussi chargé par le pape d'une lettre pour Rothade, où il le console & l'exhorte à venir à Rome, si-tôr qu'il en aura la liberté. Si on ne vous le permet pas, a joûte-t'il, ayez soin de nous le mander, & ne cessez de recourir au saint siege. Cette lettre est dattée du vingt-huitième d'Avril indiction onziéme, qui est l'an 86;. par où l'on peut juger, que les au-

Tres dont Odon fut chargé font de même datte.

Mia. ep. 41: Il demeura deux mois à Rome & étoit de re16. 8. 6. p. tour en France le vingt-troifième de Juillet,
796. puisque Hincmar requt ce jour-là les lettres

du pape.

XXVIII. Cependant les légats Rodoalde & Jeah fe tenfeoncile de dirent à Mets, & y tintent le concile de la mi-Mets favor Juin, la même année 863, il ne s'y trouva autable à les cun évêque de Germanie ni de Neuffrie, c'eftd'ire, des royaumes de Louis & de Charles:

An. Falld. mais seulement du royaume de Lothaire, & ils s'y ser, sec. touverent tous, excepté Hungaire d'Utrecht Bort, 86; retenu par maladie. Tout y passa livrant la vo-Nuc. epis. lonté du roi. Les légats gagnez par ses libera-liez, ne montrerent point les lettres du pape,

& ne suivirent point ses instructions. Lothaire

leur dit, qu'il n'avoit fait qu'executer le jugement des évêques de son rosaume, assemblez en AN. 865 un concile general; c'est-à-dire, au troisième d'Aix-la-Chapelle tenu l'année precedente. Les évêques n'en disconvintent pas, ils apporterent quelques raisons apparentes, pour justifier leur conduite, & les redigerent par écrit dans un libelle, qui fut souscrit de tout le concile. Un des évêques ajoûta à sa souscription : que cet acte n'auroit lieu que jusqu'à l'examen du pape : mais Gonthier prit un canif & gratta le parchemin, pour effacer ces mots, ne laissant que le nom de l'évêque. Les légats, pour paroître avoir fait quelque chose, conseillerent au roi d'envoier à Rome avec ce libelle Gonthier de Cologne & Teutgaud de Treves, qui avoient présidé au concile, pour demander la confirma-

tion du pape.

A cette occasion & après la tenue du concile de Metz, l'évêque Adventius fit un memoire, pour justifier la conduite sdu roi Lothaire & la fienne, où il disoit : L'empereur Lothaire avoit résolu de marier son fils Lothaire en-an. 862. core enfant, à une fille noble nommée Valdrade, & lui avoit donné cent familles de sers en faveur de ce mariage. Tent que le pere vécut, le jeune Lothaire demeura avec Valdrade, comme avec son épouse légitime; au vû & an sçu de ses gouverneurs, des prélats & des seigneurs. Mais incontinent après la mort de l'empereur Lothaire, dans le temps même du deuil, Hubert amena sa sœur Thietberge au jeune roi, & la lui fit éponfer par ses artifices : le menaçant, s'il ne le faisoit, de mettre sa couronne en danger. Lothaire l'épousa donc, mais malgré lui, comme il le témoigna. Enfuite le bruit se répandit de l'inceste commis par Thierberge avec son frere; elle le confessa,

fut condamnée & s'enfuit. Le roi Lothaire en in-An. 863. forma le pape Nicolas qui envoia ses légats; & le concile fut tenu à Metz en presence du roi qui y expliqua ce qui vient d'être dit de son mariage avec Valdrade, contracté par l'autorité de l'empereur son pere. Puis donc que l'on en parle diversement , je veux déclarer ce que j'en pense; & à quelle intention je m'en suis mêlé. Quand l'empereur donna Valdrade à fon fils, je n'étois pas encore évêque, & je n'y fus pas present. Je n'ai appris non plus que par oui dire le second mariage avec Thietberge. Mais étant évêque, j'ai ainsi jugé de ces mariages: Un empercur très-chrétien a donné à son fils une jeune fille ; fuivant les regles de la religion, ce n'est donc pas une conjonction illicite, & ç'a été un adultere de la quitter, pour en épouser une autre. Quant à Thietberge, elle a volontairement confessé le crime commis avec son frere, comme l'ont témoigné des personnes dignes de soi. Voilà ce qui m'a déterminé.

XXIX. trus à Cambrai.

Mildun in- évêque de Beauvais apporta en France, il y en avoit trois touchant l'affaire d'Hilduin , à qui le roi Lothaire avoit donné l'évêché de Cambrai , vaquant par le decès de Thierri. Hilduin étoit frere de Gonthier archevêque de Cologne, & allié du fameux Hilduin abbé de faint Denis. Hinemar métropolitain de Cambrai, quoique

Entre les lettres du pape Nicolas, qu'Odori

Sup. liv. disciple de l'abbé Hilduin, refusa d'ordonner 28.

». celui-ci, prétendant qu'il étoit indigne de l'épifcopat felon les canons : mais Lothaire ne voulut point permettre qu'il en ordonnat d'autre & mit Hilduin en possession du temporel de l'église de Cambrai. Hincmar dressa un libelle d'accusation contre Hilduin, contenant les causes de son refus; & le presenta à Lothaire dans une affemblée des rois, sur quoi les trois méHopolitains duroyaume de Lothaire, Teutgaud de Treves, Gonthier de Cologne & Arduic de Ann. 863. Bélançon, fommerent Hincmar, apparemment £:jll. 10 8. en Février 863. de comparoître au concile qui conc. p. 7524 fe devoit tenir à Mets, pour y foûtenir fon accufation, fous peine d'étre declaré calomniateur. Mais Hincmar n'alla point à ce concile, non plus que les autres évêques du royaume de Charles, & porta fes plaintes au pape.

à personne. Il ne les montra apparemment qu'au temps du concile de Verberie, que le roi Charles fit Concile de tenir le vingt-cinquieme d'Octobre, la même Verberie année 863. Car ce fut en ce concile, que le roi im. 863. résolut d'envoyer Rothade à Rome, suivant l'ordre du pape. Là même le roi Charles ayant Ann. Berégard aux prieres du pape, reçut en ses bonnes tingraces sa fille Judith & le comte Baudouin; & Hint. opuft. peu de temps après étant à Auxerre, il permit d'y celebrer folemnellement leur mariage, mais il n'y assista pas. Le trentiéme de Novembre Nic. ep. 35. 862. la cour étant encore à Auxerre, le diacre Liudon, que le roi avoit envoyé à Rome, en étant de retour, lui rendit une lettre du pape, par laquelle il l'exhortoit encore à recevoir RoAN. 864. les secours necessaires pour son voiage de Rome.

epif, 36. Le pape écrivit auffi par Liudon à la reine Hermentrude, qui le follicitoit contre Rothade, 3 montrant qu'il ne peut abandonner ceux qui ont recours au faint fiege. Enfin il écrivit à Rotha-

49.8.14. de, & lui dit entr'autres chofes: C'est à vous à penser serieusement si votre conscience vous reproch? quelque chose, ou si vous voulez acquiescer au jugement des évéques, pour ne vous pas fatiguer inutilement vous & les autres. Sinon venez hardiment, & sçachez que nous ne

vous abandonnerons point.

864. an, s'avancerent enfaite jufqu'à Clermont en Auvergne; & Pepin fils de Pepin roi d'Aquitaine & neveu de Charles, quoiqu'il côt été moine se joignit à ces infideles, & embrasia leur religion.

capit. Cap. Mais quelque temps après les Aquitains le priren par adrelle, & au parlement tenu à Pilles, su mois de Join 864. les feigneurs le juge ent digne de mort, comme traitre à la religion, & à fa parie, & il fut confine à Senlis dans une étroite prison. Comme il témoigna se repeniir, & vouloir rentrer dans la profession monastique; le roi consulta Hinemar sur son sitet, qui

Opufe, 159, donna son avis par écrit, & dit: Il doit faire
Dudufa, p. en secret, parce qu'il peut avoir commis des
pechez honteux à dire en public; ensuire il s'accuster adans l'église entre les penitens publics,
d'avoir quitté l'habit monastique, de s'etre parjuré & joint aux payens, & en demandera pemitence, & de toute e qu'il aura confessio en se-

cret. Il sera reconcilié publiquement par l'évéque, puis il recevra la tonsure & l'habit monas- AN. 864. tique, & ensuite la communion du saint autel. Alors on le traitera doucement, il sera gardé avec liberté par des moines & des chanoines, qui lui montreront comment il doit vivre & pleurer ses pechez passez. Mais il sera si bien gardé, qu'il ne puisse, quand il voudroit, recommencer ses desordres.

Les légats Rodoalde & Jean, qui avoient presidé au concile de Mets, étant revenus à Rome, rapporterent au pape que le roi Lothaire avoit le concile suivi le conseil des évêques de son royaume, & de Mets. que les deux principanx d'entre eux Theutgaud & Gonthier venoient eux-mêmes lui en rendre Nic. 9, 169. compte; mais le pape Nicolas, qui pendant l'ab- D. sence de Rodoalde, avoit appris comment il Nic epist. 7. avoit prévariqué à C. P. convoqua un concile P. 189. E. pour le condamuer. Rodoalde troublé par le re- tin. 861. proche de sa conscience, & par l'exemple de Za- Fuldens. charie son collegue, déja condamné, s'enfuit de cod. Conc. nuit avant le temps du concile, abandonnant son Rom. 10. 8. églife, & paffa à d'autres provinces. Le pape dif- P. 767. fera encore de le juger, à cause de son absence.

Cependant Theutgaud & Gonthier arriverent àRome, & presenterent au pape les actes des conciles de Mets & d'Aix-la Chapelle. Le pape les fit lire publiquement, & demanda aux archevêques s'ils les vouloient soûtenir. Ils répondirent que puisqu'ils les avoient souscrits de leur main ils ne les contrediroient pas de parole. Le pape An. Met. fans s'expliquer, les renvoya à leur logis, & peu 865. de jours après les fit appeller au concile de ja af- Nic. 4. 582 semblé dans le palais de Latran. Ils y presenterent le même écrit, prétendant le faire fouscrire au pape, & disant qu'ils n'avoient fait ni plus ni moins, que ce qui y étoit contenu. Mais le concile y trouva tant de propositions honteuses

XXXII. Le pape Anoft. in

& inouies, qu'il condamna les prélats sur leur AM. 864. propre confession.

> Le pape envoia à tous les évêques de Gaule, d'Italie & de Germanie, le decret de ce concile divifé en cinq articles. Le premier casse le concile tenu à Mets au mois de Juin indiction onziéme, qui est l'an 863. le comparant au brigandage d'Ephese. Le second déclare que Theutgaud archevêque de Treves, primat de la Belgique, & Gonthier archevêque de Cologne, sont dépouillez de toute puissance épiscopale, pour avoir mal jugé la cause du roi Lothaire & de ses deux femmes: & méprifé le jugement du faint fiege, prononcé contre Ingeltrude femme de Boson à la requête de Tadon archevêque de Mi-

Sup. n. 10. lan. Il leur est défendu de faire aucune fonction épiscopale, sous peine de n'être jamais rétablis; & on déclare excommuniez tous ceux qui communiqueront avec eux. Les évêques leurs com-

plices sont aussi déposez; mais à condition d'être rétablis, en reconnoissant leur faute. Ingeltrude fille du comte Mattefrid, & femme de Bofon, qu'elle avoit quitté depuis environ sept ans, menant une vie vagabonde, est de nouveau anathematisée avec tous ses complices & ses fauteurs; & défense de communiquer avec elle; mais on lui promet pardon fi elle retourne avec fon mari, ou vient à Rome demander l'absolution. Enfin on prononce anathême contre quiconque méprife les decrets du faint fiege , tou-

chant la foi ou la discipline.

On déposa aussi Haganon évêque de Berga-Anak ibid. me, que l'on disoit être l'auteur de l'écrit presenté au concile de Rome par les archevêques de Treves & de Cologne; & Jean archevêque de Ravenne, qui au préjudice de ses sermens conf-Sup. w. 27. piroit avec fon frere Gregoire contre l'autorité

du faint siege, & particulierement contre le pae

pe. Mais ils ne défererent point à la condamnation du concile & continuerent de faire leurs AN. 864. fonctions.

Theutgaud & Gonthier ne furent pas plus XXXIII. foumis. Ils allerent trouver l'empereur Louis, qui étoit alors à Benevent, & se plaignirent hau- de Gonqui etoit alors a benevent, & le plaignitent hau tement d'avoir été injustement déposez. Que thier contre c'étoit lui faire injure de traiter ainsi des ambas- Ann. Met, fadeurs du roi son frere , qu'il avoit lui - même 865. Berting envoyez à Rome, & qui y étoient allez sur sa pa- 864. role. Que cette injure retomboit sur toute l'églife, & qu'on n'avoit jamais oui dire, qu'un métropolitain fût dégradé, que du consentement du prince & en presence des autres métropolitains. Ils ajoûterent beaucoup d'injures contre le pape, & échaufferent si-bien l'empereur, que transporté de colere il alla à Rome, accompagné de l'im-

peratrice sa femme & des deux archevêques, ré-

folu de maltraiter le pape, s'il ne les rétablissoit. Alors Gonthier, car c'étoit lui qui remuoit toute cette affaire, envoya à ses confreres les évêques du roïaume de Lothaire un écrit, où il faifoit parler Theutgaud avec lui, & disoit en substance: Nous vous supplions, mes freres, de prier pour nous, sans vous troubler des bruits facheux Ann. Berd que l'on pourra répandre. Car encore que le seigneur Nicolas, que l'on nomme pape, qui se compte apôtre entre les apôtres, & se fait empereur de tout le monde, à l'instigation de ceux qu'il favorise, nous ait voulu [condamner; toutefois, graces à Dieu, nous avons entierement refisté à la folie, & il s'est bien repenti de ce qu'il a fait. Nous vous envoyons les articles suivans, pour vous faire connoître les sujets de plainte que nous avons contre lui. Visitez souvent notre roi, encouragez-le par vos discours & par vos lettres, & lui conciliez tous les amis que vous pourrez, principalement le roi Louis; gardons-lui

A N. 864- devons. Après cette lettre étoient les reproches contre le pape, divisez en sept parties, & concûs en ces termes:

> Ecoutez, seigneur pape Nicolas, nous avons été envoyez par nos confreres, & sommes venus vons consulter sur ce que nous avions jugé ensemble, vous montrant par écrit les autoritez & les raisons que nous avons suivies, asin d'en seavoir vôtre sentiment: vous demandant humblement de nous instruire, & préts à suitre ce que vous nous montreriez de meilleur.

6.1 Mais après que nous avons attendu trois semaines votre réponse, yous ne nous en avez point fait de précise ; seulement vous nous avez dit un jour en public, que suivant l'exposé de notre libelle, nous parosissons excusac., bles. Ensin vous nous avez s'att amener en vo-

c. j. Dies. Ennn vous nous avez ratt amener en votre prefence, & Ioríque nous ne nous défions
de rien, on a fermé les portes, & nous nous
fommes trouvez accablez d'une troupe confufe de clercs & de laïques. Là fans concile,
fans examen canonique, fans accufateur, fans
témoins; fans nous convaincre par raifon ou
par autorité; fans avoir notre confession; en
fablence des autres métropolitains, & des évéd, ques nos suffragans, yous avez prétendu nous

condamner à votre fantaifie, & par votre fureut tytannique. Mais nous ne recevons point
votre maudite fentence, éloignée de la charité
d'un pere & d'un frere: nous la méprilons,
comme un discours injurieux: nous vous rejettons vous-même de notre communior;
somme communiquant à des excommuniez;
nous nous contentons de la communio de toute l'églife, & de la focieté de nos freres, que
vous méprilez. & dont vous vous rendez indigne par votre hauteur & votre arrogance.
Vous

Vous vous condamnez vous-même, en difant; anathême à qui n'observera pas les préceptes An. 864: apostoliques, que vous violez le premier, anéan- . . tiffant, autant qu'il est en vous, les loix divines & les sacrez canons, & ne suivant pas les traces des papes vos prédecesseurs. Maintenant donc, c. 6. ayant devant les yeux, non pas nos personnes, mais tout notre ordre que vous voulez opprimer : nous proposons le sommaire de notre jugement. La loi divine & canonique prouve tres- 4 7 bien, & les loix du fiecle s'y accordent, qu'il n'est point permis de donner pour concubine une fille née libre, principalement contre sa volonté. Et qu'étant conjointe à un homme du consentement de ses parens, par la foi & l'affection conjugale, elle doit être réputée épouse & non pas concubine. Ils vouloient parler de Valdrade, qu'ils prétendoient avoir épousé Lothaire avant Thietberge.

· Le pape ayant appris que l'empereur Louis venoit à Rome, ordonna un jeune avec des processions, pour prier Dieu, d'inspirer à ce prince de meilleurs sentimens, & plus de respect pour le saint siege. Louis en arrivant se logea près de saint Pierre; & comme le peuple qui y venoit en procession montoit les dégrez de l'église, les gens de l'empereur se jetterent fur eux, les renverserent par terre, les battirent, les mirent en fuite, après avoir rompu les croix & les bannieres. En ce tumulte, une croix offerte à saint Pierre par sainte Helene, & renfermant du bois de la vraie croix, fut brisée & jettée dans la bouë : mais des Anglois la ramafferent & la rendirent aux trésoriers. Le pape qui étoit au palais de Latran, ayant appris cette violence, & qu'on alloit venir le prendre luimême, se mit dans un batteau & vint par le Tybre à saint Pierre, où il demeura deux jours sans Tome XI.

boire ni manger. Cependant celui qui avoit bri-AN. 864. fé la croix de fainte Helene mourut, & la fiévre prit à l'empereur. C'est pourquoi il envoya au pape l'imperatrice, sur la parole de laquelle le pape le vint trouver, & après qu'ils eurent conferez ensemble & furent convenus de tout , le pape revint au palais de Latran, & l'empereur ordonna aux deux archevêques de retourner en

France degradez comme ils étoient. Ann. Ber-

tin. 864.

Gonthier au desespoir de se voir ainsi abandonné, envoya son frere Hilduin, le même que Lothaire avoit voulu faire évéque de Cambrai. porter au pape la protestation, qu'il avoit envoiée aux éveques du roiaume de Lothaire ; avec ordre, fi le pape ne vouloit pas la recevoir, de La jetter sur le tombeau de S. Pierre. Le pape la refusa en effet , & Hilduin armé , tout clerc qu'il étoit, entra sans respect dans l'église de S. Pierre, fuivi des gens de l'archevêque son frere; & comme les custodes s'opposoient à son deficin, il les repoussa à coups de bâton, dont un d'eux tomba mort sur la place. Il jetta donc l'écrit sur le corps de faint Pierre, & fortit de l'églife aveg les fiens, l'épée à la main. L'empereur Louis fortit de Rome peu de jours après & pendant fon sejour, les gens de sa suite pillerent & brûlerent plusieurs maisons, forcerent des églises. tuerent des hommes. & violerent des femmes. même des religieuses. Il alla à Ravenne où il celebra la Pâque, qui cette année \$64. étoit le second jour d'Avril.

Gonthier étoit déja de retour à Cologne, ou ne comptant pour rien la fentence donnée par le pape, il celebra la messe le Jeudi-Saint & confacra le S. chrême. Mais Theutgaud de Treves .. plus respectueux envers le saint siege, s'abstint de faire aucune fonction. Le roi Lothaire ne voulut point ouir la messe de Gonthier, ni comminiquer avec lui, même il le déposseda de l'archevêché de Cologne, à la follicitation des au- AN. 864. tres évêques; mais il ne les confulta pas pour le donner à Hugues cousin germain du roi Charles, qui n'avoit que l'ordre de soudiacre, & dont les mœurs n'étoient pas dignes d'un bon laïque. Gonthier outré de dépit, emporta avec lui ce. qui restoit du trésor de l'église de Cologne, & retourna à Rome, pour découvrir au pape tous les artifices dont Lothaire & lui avoient use dans l'affaire de Thietberge & de Valdrade.

Mais les autres évêques du royaume de Lothaire envoyerent au pape leurs députez, avec soumiffica leurs libelles de penirence & Jeurs déclarations, tius, que dans la même affaire ils s'étoient écartez de l'écriture & des canons. Lothaire envoya aussi à Rome Ratolde évêque de Strasbourg, avec des lettres contenant à son ordinaire de mauvaises excuses & des promesses de se corriger, qu'il ne vouloit pas accomplir. Nous avons deux lettres de Lothaire, qui semblent écrites en ce temps- 4n. 864. là; & où il offre au pape d'aller en personne se justifier devant lui. Il s'y plaint de la déposition des deux archevêques, mais il marque la difference de leur conduite.

De ces déclarations des évêques qui se fou- To. 8. cone mirent, nous n'avons que celle d'Adventius de P. 482. Mets. Il s'excuse de ne pas aller lui-même à Rome sur sa vieillesse, la goute & les autres infirmitez qui le réduisent à l'extrémité, & déclare, qu'il ne tient plus pour évêque Theutgand ni Gonthier; qu'il a cru de bonne foi ce qui a e. 1. 2. été dit au concile de Mets, touchant l'affaire du. roi Lothaire : se soumettant à l'autorité des métropolitains, suivant les canons, & se rapportant des faits à ceux qui les connoissoient par eux-mêmes. Maintenant, ajoûte-t'il, parlant toujours au pape, decidez sur cette affaire,

Histoire Ecclesiastique.

An. 8:4. Quant à Ingeltrude, je n'ai eu aucune part à

6. 4. fon abfolution, & dès que j'ai fçû qu'elle étoitcompable d'adultere, je l'ai toujours euc en hor-

conpable d'adultere, je l'ai toujours euc en horreur. Je nie abfolument, que je fois féditieux, o ou coupable d'aucune conjuration; & je déclare, que je fuis entierement attaché au fiege de faint Pierre. Au refte, je n'ai tant tardé à vous envoyer ce député, que parce que jai voulu auparavant exhorter nos confreres à entrer dans vos sentimens & agir tous de concert. Il conclus, en demandant humblement au pape de le rece-

j. 485, voir en sa communion. Le roi Charles écrivie austi au pape en saveur d'Adventius, comme d'un prélat qu'il avoit toujours aimé, & qui étoit éleve de son oncle Drogon, à qui il avoit

fuccedé dans le fiege de Mets.

p. 487. Le pape accepta la fatisfaction d'Adventius; d'autant plus que sur son exposé, il le croyoit à l'article de la mort; mais dans cette lettre du pape Nicolas, ces paroles sont remarquables: Vous dites que vous êtes sobmis au prince, parce que l'apôtre dit 5 Soit au roi, comme étant 1. 761. 11. au-dessus de tous. Vous avez raison. Mais prenez garde que ces rois & ces princes le soient véritablement. Voyez s'lls se condussent bien eux-

mêmes, puis s'ils gouvernent bien leurs sujetes.

Gal. xiv, 5. Car celui qui est mauvais en lui-même, à qui fera-t-ilbon? Voyez s'ils sont princes justement: autrement il faut plutot les tenir pour des tirans que pour des rois, & leur resister, as lieu de s'y foumettre, s'engageant dans la nécessiré de favorifer leurs vices. Soyez donc soums au roi, comme érant au-deslus de tous par ses vertus, & non par ses vices, & lui obésifez à causé de Dieu, p. perint, a. comme di l'apôtre, & non pas contre Dieu. Le

1. Pet. 11.13. comme dit l'apôtre, & non pas contre Dieu. Le 2bid. 18. pape Nicolas ne confideroit pas que ce roi, ou plutôt cet empereur, à qui faint Pierre comman.

XXXV.

condamné

Rodoalde

Nic. c. 7.

doit d'obeir étoit Neron, & qu'il dit incontinent après, que les esclaves doivent obéir à An. 864. leurs maîtres, non seulement s'ils sont bons; mais s'ils sont facheux. De plus ce pape fait les évêques juges, files princes lont légitimes ou tirans; & non seulement les évêques, mais tous les sujets, car la raison qu'il apporte est génerale.

Francon évêque de Tongres écrivit aussi au Nic. ep. 45. pape, pour lui demander pardon d'avoir assisté to. 8. cuite. & confenti au concile de Mets; & le pape lui ! 424. donna l'absolution par une lettre dattée du dixfest de Septembre indiction treizième, qui cst cette année 864. Auth avoit-il promis au concile de Rome, de pardonner aux évêques qui n'a-

voient été que complices de cette injustice. Rodoalde évêque de Porto revint à Rome avec l'empereur Louis, lorsque le pape étoit retiré à saint Pierre & comme assiegé. Ce tumulte à Rome, obligea le pape à differer le concile où il le vouloit juger : mais ayant appris qu'il vouloit enco-p. 270. B. re s'enfuir, il lui dénonça en presence de plusieurs évêques & d'autres personnes, qu'il pouvoit demeurer à Rome en toute sûreté avec ses amis & ses serviteurs, en attendant le temps du concile, où il se pourroit justifier : mais que s'il sortoit de Rome sans le congé du pape, il seroit des-lors dépose & excommunie. Rodoalde ne laissa pas de partir sans congé, & ayant dépouillé son église il se retira en d'autres provinces. Après cette seconde fuite le pape le tint pour convaincu; ainsi ayant assemblé un concile nombreux dans l'églife de Latran, il le déposa & l'excommunia, avec menace d'anathême, si jamais il communiquoit avec l'hotius ou s'opposoit à Ignace.

Ce sut apparemment en ce même concile, où absous à Rothade. Rothade évêque de Soissons fut rétabli. Car le Rome, roi Charles obeiffant enfin aux ordres du pape, Aun. Dern Dij tin, 86 4.

XXXVI.

pape. Celle d'Hincmar est restée, où il traite à

- avoit envoyé à Rome Rothade, accompagné de AN. 864. Robert éveque du Mans, qui étoit charge des lettres du roi, & les évéques de son royaume envoyoient auffi des députez avec des lettres au

Hincmar. obufc. 17. bift. c. 12. 1. 2. p. 247.

fonds la matiere. Nous n'avons point méprifé, ap. Flod 111. dit-il, l'appel de Rothade au faint fiege, mais comme il avoit appellé à des juges qu'il avoit choisis, nous l'avons jugé, à la charge de vous en rendre compte. Car Dieu nous garde d'avoir fi peu de respect pour le saint siege, que de vous fatiguer de toutes les causes des clercs inferieurs & superieurs, que les canons & les decrets des - papes ordonnent de terminer dans les conciles provinciaux. Que si en la cause d'un évêque, nous ne trouvons point de décision certaine dans les canons, alors nous devons avoir recours à l'oracle, c'est-à-dire, au saint siege. Même si un évêque a été déposé par le concile de la provinee, & n'a point choisi des juges d'appel; il peut appeller au pape, suivant le concile de Sardique. Il n'y a que les métropolitains qui doivent être jugez en premiere instance par le pape, dont ils recoivent le pallium.

Quant à Rothade , Hincmar prétend l'avoir long-temps fouffert, & fouvent averti, & n'en être venu à le juger, qu'après l'avoir trouvé incorrigible. Depuis fa déposition , ajoûte-t'il, j'at obtenu que le roi, du consentement des évêques lui donnât une très-bonne abbaie, afin qu'il vecut en repos. Mais on affure, que des évêques du royaume de Lothaire, aigris contre nous, de ce que nous ne fommes pas de leur avis touchant Valdrade, & des évêques de Germanie, pouffez par leur roi, dont je n'ai pas pris le parti comme Rothade, pour dépouiller son frere de son

Sup. liv. royaume ; on prétend que ces évêques ont exxx1x. n. 49. cité Rothade à remuer, se faisant fort d'obte-

nir de vous fon rétablissement. Maintenant suivant vos ordres, nous avons obtenu du roi de An. 864. vous l'envoyer, mais nous ne l'avons par rétabli. Premierement, parce qu'il étoit déja patti & qu'il étoit impossible d'assembler un concile, comme il eat été nécessaire. Ensuite, parce que les évêques, qui connoissent son indignité & fa négligence pour ses devoirs, se moqueroient de moi, & croiroient que j'aurois perdu l'esprit si ie parlois de son rétabliffement. Et ensuite : Si ? . \* !!. vous le rétabliffiez, le connoissant tel qu'il est, nous n'aurions point la conscience chargée des ames que vous lui auriez confiées, & je le fouffrirois patiemment; nous scavons tous la soumiffion que nous devons au faint fiege. Vous p. 1564 Voyez bien toutefois, que ce seroit fomentet en ces païs-ci , le mépris des superieurs & la liberté de violet les canons. Les ecclesiastiques. & encore plus les féculiers, ne méprisent déja que trop nos jugemens, difant ce que je ne dois pas vous rapporter, pour ne vous pas déplaire. Si desormais dans notre province , quelqu'un commet des actions dont la plainte puisse vous être portée comme cause majeure; je l'avertirai, pour ne me pas rendre coupable devant Dieu. S'il se corrige, à la bonne heure, finon je le renvoyrai à votre jugement, & s'il n'y veut pas aller, il fera ce qui lui plaira, pour moi j'en serai décharge. Je serai obligé d'en user ainsi, pour ne pas recevoir si souvent de votre part des lettres contenant des menaces d'excommunication; quoique les peres marquent, qu'il n'en faut user que rarement & pour grande nécessité. Que si les discours des méchans prévalent contre nous, nous ne devons pas beaucoup nous mettre en peine de tenir des conciles provinciaux.

Rothade & ceux qui l'accompagnoient s'étant tin. 864.

avancez vers l'Italie, l'empereur Louis, qui fa-An. 864. vorisoit son frere Lothaire contre le roi Charles, leur refusa le passage. Ainsi les députez de Charles & des évêques , se contenterent de faire fçavoir au pape secretement le sujet de leur voiage, & s'en revinrent en France. Mais Rothade feignant une maladie, demeura à Besançon; & après qu'ils furent partis, il alla à Coire, & par la recommandation des rois Lothaire & Louis de Germanie, il obtint de l'empereur la permiffion d'aller à Rome, où il arriva vers la fin d'A-

Roth, te. 8. enc. p. 789.

vril 864. Après y avoir attendu fix mois sans que personne se presentat pour l'accuser; il donna au pape une requête, où il represente toute la véxation qu'il a soufferte, & demande que le pape prononce fur fon appel.

Le pape avoit convoqué un concile pour le commencement de Novembre, & y avoit appellé tous les évêques des Gaules, de Germanie & de la province de Belgique; c'est-à-dire, comme je croi, du royaume de Lothaire, pour y confirmer la déposition de Theutgaud & de Gonthier. Il devoit aussi traiter en ce concile de l'affaire du roi Lothaire & de celle du patriarche Ignace. Theutgaud & Gonthier y vinrent, efperant obtenir leur rétabliffement , par la recommandation de l'empereur Louis; mais le pape le refusa, quoique Gonthier même témoignat se repentir. Les autres évêques de Gaule & de Germanie s'excuserent d'aller à ce concile de Rome.

Anaft. p. 163. C.

La veille de Noël 864. le pape officiant à fainte Marie majeure, suivant la coûtume, monta fur l'ambon, & expliqua publiquement l'affaire de Rothade; rapportant sommairement les faits contenus dans sa requête, & soutenant que

To. 8. conc. p. 789. quand même il n'auroit pas appellé, il ne devoit pas être déposé sans la participation du saint

Rege. Ensuite, de l'avis des évêques, des prêtres, des diacres & de toute l'assemblée, ils de- AN. 865. clara que Rothade déposé au préjudice de son appel, & contre lequel depuis fi long-temps qu'il étoit à Rome, aucun accusateur n'avoit paru. devoit être revêtu d'ornemens épiscopaux. Rothade les prit & protesta, qu'il seroit toujours prêt à répondre à ses parties. Le pape attendit encore jusqu'au jour de sainte Agnés vingtunième Janvier 865. & comme il ne se presenta personne contre Rothade, cet évêque donna publiquement au pape dans l'église de sainte Agnés hors la ville, un libelle contenant sa justification : avec promefie de répondre à ses ac-Cusateurs, toutefois & quantes. Il fut lu devant T. 8. conc. toute l'assemblée, puis on lut la formule de sa f. 791. restitution : après quoi , du consentement de tous, Rothade célebra la messe solemnellement dans l'églife de Constantia, près celle de sainte Agnés. Le lendemain le concile s'affembla, & Rothade s'étant justifié, fut encore rétabli dans fon premier état, & renvoyé à son siege avec les lettres du pape, à la charge de répondre devant le saint fiege à ses accusateurs, s'il étoit poursuivi de nouveau.

Le pape envoya avec lui Arfene évêque d'Orta en Toscane: tant pour faire executer son rétablissement, que pour obliger le roi Lothaire l'ave pour à quitter Valdrade, & pour maintenir la paix entre les rois des François. Ce légat fut chargé de plusieurs lettres en faveur de Rothade ; dont l'une dattée du mois de Janvier indiction treiziéme, qui est l'an 865. fixe la datte de toutes les antres. La plus confiderable est celle qui est ep. 40. 41. adressée à tous les évêques de Gaule, & où le 43. 44. pape parle ainsi: Ce que vous dites est absurde . 1. 778. D. que Rothade après avoir appellé au faint siege ait changé de langage, pour se soumettre de

XXXVII. Lettres du

Hiftoire Ecclesiaftique."

nouveau à votre jugement. Quand il l'auroit An. 864. fait ; vous deviez le redreffer , & lui apprendre, qu'on n'appelle point d'un juge superieur à un inferieur. Mais encore qu'il n'eût pas appellé au faint fiege, vous n'avez dû en aucune maniere déposer un évêque, sans notre participation, au préjudice de tant de décretales de nos prédeces-C. 8. Roma. seurs. Car si c'est par leur jugement que les écrits

39.

nor. 1. dif. des autres docteurs font approuvez, ou rejettez : combien plus doit-on respecter ce qu'ils ont écrit eux-memes, pour décider sur la doctrine, ou la discipline ? Quelques-uns de vous disent, que ces décretales ne sont point dans le code des canons. Cependant quand ils les trouvent favorables à leurs intentions, ils s'en servent sans diftinction; & ne les rejettent que pour diminuer la puissance du saint siege. Que s'il faut rejetter les décretales des anciens papes , parce qu'elles ne sont pas dans le code des canons; il faut donc rejetter les écrits de faint Gregoire & des autres peres, & même les faintes écritures. Enfuite il prouve par l'autorité de saint Leon & de saint Gelafe, que l'on doit recevoir géneralement toutes les décretales des papes.

Il ajoûte: Vous dites que les jugemens des p. 801. A. évêques ne sont pas des causes majeures; nousfourenons qu'elles sont d'autant plus grandes, que les évêques tiennent un plus grand rang dans l'église. Ils y font les premiers, ils en sont les colomnes , ils font les chefs & les pafteurs du troupeau. Cet éloge de la dignité épiscopale, est remarquable en la bouche d'un pape si jaloux de la fienne. Il continue : Direz-vous qu'il n'y a que les affaires des métropolitains, qui foient des causes majeures? Mais ils ne sont pasd'un antre ordre que les évêques , & nous n'exigeons pas des témoins ou des juges d'autre qua-Lité pour les uns que pour les autres. C'est pour.

Sup. liv.

quoi nous voulons, que les causes des uns & des autres nous foient refervées. Et ensuite : Se trou- AN. 865. vera-t'il quelqu'un affez déraisonnable, pour dire que l'on doive conserver à toutes les eglises leurs privileges, & que la seule église Romaine doive perdre les siens? Il conclut en leur ordonnant de recevoir Rothade & le rétablir.

Ces décretales, que le pape Nicolas foûtient avec tant de chaleur, sont celles de la collection d'Ifidore Mercator, dont j'ai parlé en son lieu : qui sont aujourd'hui reconnues pour fausses. Il eft vrai qu'elles établiffent nettement, que les XLIV. n. 21. évêques ne peuvent être jugez définitivement ... Cone. p. que par le faint siege Il est vrai encore, que de 518. A. An'être pas dans le corps des canons, n'étoir pas n'e. ep. c. 3. une raifon suffisante pour les rejetter. Mais il Eleuth. ep. falloit examiner si elles étoient veritablement " 2. des papes dont elles portoient les noms, & c'est ce que l'ignorance de la critique ne permettoit pas alors. Dans le fonds, les évêques de France avoient raison, & le lecteur peut voir par tout ce qu'il a lû jusqu'ici dans cette histoire, s'il y avoit un autre tribunal ordinaire pour juger les évêques, que le concile de la province.

Arfene fut encore chargé de quelques autres Nic ep. 15lettres. Une au roi Charles, pour l'exhorter à la & ibi Sirme. paix avec l'empereur son neveu, sans lui disputer le royaume de son frere le jeune roi Charles, mort deux ans auparavant. Il y avoit une lettre à même fin , pour les évêques du royaume de Charles le Chauve. Le pape les prie d'ex- P. 16. horter le roi à garder ses sermens; & ajoûte ces paroles remarquables : que l'empereur ne foit pas obligé de tourner contre les fideles le glaive qu'il a reçu du vicaire de faint Pierre, pour s'en servir contre les infideles. Qu'il lui soit p. 402, C. permis de gouverner les royanmes qui lui sont échas par succession, confirmée par l'autorité

Histoire Ecclesiaftique.

du faint fiege, & par la couronne, que le souve-An. 865. rain pontife a mise sur sa tête. On voit que le Pontif. R. pape vouloit tirer à conséquence la ceremonie de Cor reg. du couronnement, & la tradition de l'épée qui en fait partie. Il ajoûte une menace de la colere de Dieu, à quiconque osera attaquer l'empereur; & déclare que lui-même le défendra de tout son ... pouvoir.

p. 494.

Quant à l'affaire du roi Lothaire, le pape écri-1. 1. 8. con. vit aux évêques de son royaume, de lui parlet avec la liberté épiscopale, pour l'obliger à chasfer Valdrade; & le menacer s'il ne le fait, de n'avoir plus de communion avec lui. Il les exhorte à agir de concert avec Arsene. Il y exhorte aussi Adon archevêque de Vienne, par une lettre où il dit d'abord ; que le concile qui avoit été propolé, n'a point été célebré à Rome; parce que les évêques François qui l'avoient eux mêmes demandé, n'y sont pas venus. C'est-à-dire, que ce concile n'avoit pas été aussi nombreux que le pape esperoit; car il est certain qu'il en tint un à Rome à la fin de l'année précedente où Rothade fut rétabli. Il se justifie ensuite du bruit que l'on répandoit, qu'il eût rétabli Theutgaud & Gonthier, & ajoûte à la fin : J'ai trouvé ridicule une expression de votre lettre, dont vous dites que le porteur est un prêtre du comte Gerard. Ce comte l'a-t'il ordonné prêtre? est-il de son diocese? On ordonne des prêtres pour une église de la ville ou de la campagne, ou pour un monastere; mais non pas pour les maisons des laïques. C'est peut être un des abus que nous devons réformer, quand nous nous assemblerons. Ces paroles font voir que les ordinations vagues. n'étoit pas encore en usage.

Après qu'Arsene fut parti, & vers la fête de Pâques, qui cette année 865. fut le vingt-denxième d'Avril, le pape Nicolas reçut des lettres

des deux rois Louis & Charles, où ils s'excusoient de n'avoir pas envoyé leurs évêqueseau An. 865. concile de Rome. Le pape témoigne être peu epift. 17. content de leurs excuses, sur tout de ce que le roi Charles disoit, que la plupart des évêques de son roiaume étoient obligez à veiller jour & nuit avec ses autres sujets contre les pirates maritimes, c'est-à-dire les Normans. C'est, dit-il, aux guerriers du siecle de porter les armes, & aux évêques de vaquer à la priere. Et ensuite : Vous dites que vous avez averti Lothaire, & qu'il vous a souvent mandé, qu'il vouloit venir à Rome, & se rapporter à nous de l'affaire de son mariage. Il nous l'a mandé lui-même, par les ambassadeurs de l'empereur; mais nous lui avons défendu, & lui défendons absolument, de se mettre en chemin dans les dispositions où il est. Nous avons attendu jusqu'ici sa conversion, & avons differé de publier la censure contre lui. pour éviter les guerres & l'effusion du sang : mais s'il leve les cornes, & méprise nos avertissemens & les vôtres, il sera désormais tenu pour tel, que nous avons marqué dans la lettre dont Rhotade & Jean étoient chargez, c'est-à-dire, qu'il sera excommunié. Le pape ordonne ensuite de consacrer un évêque à Cologne à la place de Gonthier, & à Cambrai à la place d'Hilduin. On y en ordonna en effet un nommé Jean. Le pape ajoûte : Nous n'avons pas fait écrire cette lettre à la maniere accoûtumée, parce que votre envoyé ne pouvoit attendre; & que nous n'avons pû avoir nos secretaires, occupez à d'autres devoirs pendant les fêtes de Pâques : c'est-à-dire que ces secretaires étoient des clercs qui faisoient leurs fonctions dans l'église.

Ce fut aussi depuis le départ d'Arsene, que le pape Nicolas répondit à Arduic archevêque de Besançon qui l'avoit consulté sur divers points Tome 12. Specil. P. Hiftoire Ecclefiaftique.

de discipline. Le pape après avoir loue sont AN. 865. obeillance & fon attachement au faint fiege, luis e. s. donne les décisions suivantes. Ceux qui ont

époufé deux freres ou deux fœurs, ne penvent ensuite se remarier à d'autres, ni être reconci-

e. 2. liez qu'à la mort. En géneral, tous ceux qui ont contracté des mariages illicites pour cause de parenté ne peuvent en contracter d'autre, fi ce n'est par indulgence, en cas qu'ils soient enco-

6. 4. re jeunes. Un évêque une fois élû canoniquement par le clergé du consentement des pre-

r., s. miers de la ville, ne peut plus être rejetté. Les corévêques ne peuvent consacrer des églises, nr donner la confirmation réservée à l'évêque seul

6. Un prêtre une fois tombé, ne peut plus être ré-4. 7. tabli dans les fonctions de son ordre. Qui a tué

son parent doit être excommunié jusques à la mort. Le pape renvoye l'archevêque à son légat Arfene pour les autres difficultez qu'il pourroit avoir.

Au fortir d'Italie, Arsene prit son chemir XXXVIII. Fin de S. par l'Allemagne; mais avant qu'il y arrivât, elle Anfcaire. perdit sa plus grande lumiere, saint Anscaire Sup. liv. archevêque de Hambourg & de Brême. Il vêcur XLIX. n. 38. encore fix ans depuis l'union de ces deux égli-Anfib.n.64. fes , s'appliquant fans relache au gouvernement som. 6. Al. de son troupeau. Il méloit dans ses prédications B. p. 110. la severité & la douceur : en sorte que par son visage & par ses paroles il étoit terrible aux pe-

cheurs , principalement aux puissans & aux rebelles : mais il étoit doux aux bons, affable aux gens médiocres comme un frere, & aux pauvres comme un pere. Ses aumones étoient immenfes : il fonda à Brême un hôpital, où l'on traitoit les malades & on recevoit les passans. Il

avoit un soin particulier des anacoretes hommes & femmes, & les visitoit souvent. Le carême il nourrilloit quatre pauvres tous les jours ; & dans ses visites il ne se mettoit point à table qu'il ne les est servis.

An. 8654

Il avoit un zele particulier pour racheter les m. 60 captifs. Les Nordalbingues, quoique chrétieus prenoient ceux , qui le sauvant de chez les paiens, se retiroient chez eux. Ils s'en servoient comme d'esclaves ou les revendoient même à des paiens. Saint Anscaire l'ayant appris, étoit en peine comme il pourroit empécher ces crimes, dont plusieurs des plus puissans & des plus nobles étoient coupables. Toutefois encouragé par une vision qu'il crut venir de Dieu, il y alla, & trouva dans les plus fiers une telle soumisfion, que l'on chercha de tous côtez ces pauvres captifs, & on les mit en liberté. Ce faint prélat ". 676 avoit le don des miracles, & guériffoit un grand nombre de malades par la priere & l'onction de Phuile: & comme on en parloit un jour devant lui, il dit à un de ses amis : Si j'avois du crédit auprès de Dieu, je le prierois de m'accorder un feul miracle, de faire de moi par sa grace un homme de bien-

Il se proposoit d'imiter tous les saints, mais ". T'. particulierement faint Martin. Il portoit jour & nuit un cilice fur la chair : tant qu'il fut vigou- #. 18. reux, il vivoit souvent de pain & d'eau, encore les prenoit-il au poids & à la mesure, principalelement quand il se retiroit en solitude, dans un logement qu'il avoit bâti exprès, pour y être en repos, & y pleurer en liberté pendant les intervalles de ses fonctions pastorales. Quand la vieillesse l'obligea d'augmenter la noutriture, il continua de ne boire que de l'eau, & recompenfoit l'abstinence par des aumônes. Pour exciter » fa dévotion, il recüeillit quantité de sentences de l'écriture, dont il remplit de gros livres écrits en notes de sa main. Il en tiroit des oraisons qu'il disoit à la fin de chaque pleaume, comme

lui les litanies & les pleaumes des agonifans il y fit ajoûter le Te Deum & le simbole attribué à AN. 865. faint Athanase. Le jour venu, tous les prêtres célebrerent encore la messe pour lui, il reçut . . . le corps & le sang de N. S. éleva les mains & pria pour tous ceux qui l'avoient offensé, répeta plusieurs versets des pseaumes, & mourut ainsi le troisième jour de Fevrier 865. âgé de soizante & quatre ans, dont il en avoit été trente- 1. 6.17. 17. quatre évêque. L'église honore sa mémoire le Martyr. R. iour de sa mort.

1. Febr.

Sa vie a été écrite par faint Rembert son disciple & fon successeur. Saint Anscaire étant à son bert archemonastere de Turholt en Flandre près de Bruges vêque de vit un jour des enfans qui venoient à l'église en Brême. courant & en folatrant; mais un d'entr'eux, & Vita S. quasi le plus petit marchoit gravement & étant , 6. AB B. entré dans l'église y pria avec respect, fit le signe p. 471. de la croix en se levant, & se conduisit en tout comme un homme d'un âge meur. Le faint évêque fit venir ses parens & leur demanda son nom: ils dirent qu'il s'appelloit Rembert, & de leur confentement il lui donna la tonfure & l'habit ecclesiastique, & le sit instruire dans ce monastere où il le recommanda particulierement. Il le ». 9. prit ensuite auprès de lui , & ce fut le plus confident de ses disciples. Il assista à sa mort & par son ordre disoit les prieres qu'il n'avoit plus la force de prononcer.

Pendant cette derniere maladie, comme on ". 10. demandoir à S. Anscaire son avis sur le choix de son successeur, & sur Rembert en particulier; il répondit que ce n'étoit pas à lui d'en décider, mais que Rembert étoit plus digne d'être archeveque, que lui d'etre foudiacre. Trois jours n. 11: avant sa mort, il déclara à Rembert qu'il seroit son successeur; & le même jour de son enterrement on l'élût tout d'une voix. Il fut mené avec

Lothaire s'affembleroient à Cologne pour affermir la paix. Delà Arfene vint à Gondreville AN. 865. trouver le roi Lothaire, & rendit, tant à lui Ann. Berqu'aux évêques & aux seigneurs, les lettres qui le tin. 865. menacoient d'excommunication; s'il ne reprenoit Thierberge & ne chaffoit Valdrade. Arfene Ann. Mei. agissant avec la même autorité que le pape cût pt 866. faire en personne, assembla les évêques, & en leur presence déclara au roi qu'il ent à choisir ou de reprendre sa femme ou d'être excommunié sur le champ. Le roi ainfi pressé, promit contre son gré de la reprendre ; & Arlene passa en Neustrie & arriva vers la mi-Juillet à Attigni. Il rendit au roi Charles les lettres du pape & lui presenta l'évêque Rhotade qu'il avoit ramené de Rome, & qui fut rétabli suivant l'ordre du pape , dans son fiege de Soissons; d'autant plus facilement, que celui qu'on y avoit mis à sa place étoit mort.

Le même jour à la poursuite d'Arsene la rei. p. 401. @ ne Thietberge fut remise aux archevêques du 405 royaume de Lothaire & conduite à ce prince. in. 861. Son frere Hugues avoit été tué l'année préce- Ann Berdente 864. par les gens de l'empereur Louis , tin, Metenf. contre la volonté duquel il retenoit l'abbaye de faint Maurice & d'autres grandes terres. Après sa mort, Thietberge revint chercher la protection

du roi Charles, qui lui donna l'abbaïe d'Avenay au diocese de Reims. Après donc qu'elle eut été Ric. epif. ramenée à Lothaire, Arfene retourna à sa cour; f8. P. 453. & douze comtes jurerent au nom du roi, qu'il la garderoit désormais & la traiteroit comme sa femme légitime; sous peine d'excommunication en cette vie, & de damnation en l'autre. Le roi ordonna aussi à Valdrade d'aller à Rome rendre

compte de sa conduite.

Lothaire vint ensuite à Attigny renouveller l'alliance avec son oncle Charles. Arsene y revint auffi & publia une lettre du pape pleine de

maledictions terribles, contre ceux qui que ! AN. 865. ques années auparavant avoient pris au même Arfene une fomme confiderable, à moins qu'ils n'en fiffent restitution. Il y publia de nouveau l'excommunication d'Ingeltrude femme de Bofon. Il rentra au nom du pape en possession de la terre de Vandœuvre, que l'empereur Lonis Debonnaire avoit donnée à faint Pierre, & qu'un comte nommé Guy avoit occupée pendant plufieurs années. Arfene ayant ainfi obtenu du roi Charles tout ce qu'il avoit charge de lui demander; retourna à Gondreville & attendit quelques jours Valdrade qu'il devoit mener en Italie : puis le jour de l'Assomption de la fainte Vierge il célebra la messe où Lothaire & Thietberge assistetent en habit rojal & la couronne sur la tête.

Van. Met.

Il partit avec Valdrade & alla en Allemagne

& en Baviere, pour le recouvrement des patrimoines de fain Pierre fituez en ces pais-là. En
paffant à Vormes, où il étoit venu trouver le roi
Louis; Ingeltrude se present à lui, % s'engagea
par un serment terrible de le suivre à Rome, &
d'accomplir tout ce que le pape ordonneroit.

Mais l'ayant suivi jusques au Danube, elle dit,
qu'elle alloit trouver un parent pour avoir des
chevaux, & qu'elle rejoindroit le légat à Ausbyurg; au lieu de quoi elle retourna en France.

Tim. 8. Arfene l'ayant appris, envoya une lettre à tous Mnt. P. 421 les évêques de Gaule & de Germanie, portant défenfes au nom du pape de recevoir cette femme dans leurs dioceles; & ordre de la dénoncer excommuniée, sans s'arrêter à l'abfolution qu'elle pourroit montrer de si part. Valdrade ne tint pas mieux sa parole qu'Ingeltrude, & n'alla point non plus à Rome; & tel sut le succès de la légation d'Arfene.

XLI. Cependant le pape Nicolas se préparoit à en-Lettte du voyer des légats à C. P. avec une lettre à l'em-

pereur Michel, pleine de douceur paternelle & de charité, qui étoit déja prête, quand Michel, An. 865. protospataire de l'empereur arriva à Rome, pen-papea l'emdant la treizième indiction, c'est-à-dire, l'an pereur Mi-\$65. apportant une lettre de fon maitre, rempli chel. d'injures & de menaces contre le pape, s'il ne Nic. spiff. 8. révoquoit le jugement prononcé contre Photius. ep. 9. 346. Cette lettre obligea le pape à changer le style; 4 & il en envoya une autre par le même officier, pendant l'indiction quatorzieme; c'eft-à-dire, .p. 70. pa à la fin de la même année 865. où il reprend & 470. A. réfute tout le contenu de la lettre de l'empereur.

Au lieu qu'elle commençoit par des injures, ep. 87 celle du pape commence par des prieres, afin que Dieu lui inspire ce qu'il doit dire en cette occafion, & donne à l'empereur la docilité pour en profiter. Il represente le respect du au sacerdoce, & dit: Dans les vicaires de faint Pierre, vous ne p. 295. C. devez pas regarder quels ils font, mais ce qu'ils font pour la correction des églises & pour votre falut; car vous ne direz pas qu'ils soient au dessous des scribes & des pharisiens à qui le Seigneur vouloit qu'on obéit, parce qu'ils étoient assis sur la chaire de Moise. Vous dites que depuis le fixiéme concile, aucun de nos prédecefseurs n'a reçu un honneur pareil à celui que vous nous avez fait de nous écrire. C'est à la honte de vos prédecesseurs d'avoir été tant d'années fans chercher le remede aux divertes heresies dont ils ont été affligez, ou de l'avoir rejetté quand nous le leur avons offert. Il est vrai que depuis ce temps-là il y a eu très peu d'empereurs catholiques, & les heretiques fçavoient que nous ne pouvions avoir de commerce avec eux : quand ils l'ont tenté, nous les avons honteusement repoussez, ce que n'a pas fait l'eglise de C. P. Quand les empereurs ont

Matil:

Hiftoire Becleftaftique?

été catholiques, ils ont cherché notre fecours ? AN. 868. pour soûtenir la foi : comme fait voir le concile tenu fous Constantin & Iréne, & diverses lettres à Leon & à Benoît nos prédecesseurs,

Il se plaint ensuite que l'empereur prétend lui avoir commandé au lieu que les empereurs precedens n'usoient envers le pape que de prieres & . 198. d'exhortations, Puis il ajoûte : Vous traitez de barbare la langue latine; si c'est que vous ne l'entendez pas, voyez combien il est ridicule de vous nommer empereur des Romains, dont vous ne sçavez pas la langue; bannissez-là donc & de votre palais & de vos églises. Car on dit qu'à C, P. dans les stations on lit l'épitre & l'évangile en

latin, avant que de les lire en grec.

Vous dites que quand vous avez envoiez vers nous, ce n'étoit pas pour faire juger Ignace une seconde fois; l'évenement prouve le contraire puisque vous l'avez fait juger. Nous n'avions envoyé nos légats que pour informer de fon affaire. S'il étoit déja jugé, comme vous dites, pourquoi l'avez-vous fait juger une seconde fois, contre la défense de l'écriture ? Mais on voit bien que connoissant les défauts de ce premier jugement, vous avez voulu le réparer par la présence & l'autorité de nos légats. Il s'étend

ensuite sur les nullitez du dernier jugement porté contre Ignace : en ce que les juges étoient

les uns suspects, ou même ennemis déclarez, les autres excommuniez ou déposez, les autres ses inferieurs. Il prouve que ces fortes de personnes conc. p.947. ne peuvent pas même accuser un évêque par le Sup. liv. fixiéme canon du fecond concile œcumenique, xv111. n. 8. tenu à C. P. en 181. mais il ne manque pas 1. 309. D.

d'observer que l'église Romaine n'a pas reçu les canons de ce concile. Il foutient qu'à peine se trouvera-il quelque évêque de C. P. qui ait été dépofé fans le confentement du pape; & ca rapporte plusieurs exemples.

95

Où avez-vous lu, ajoûte-t'il, que les empeteurs vos prédecesseurs ayent affisté aux conci- AN. 865 les, fi ce n'est quand on traite de la foi qui est commune à tous les chrétiens, clercs ou laiques? Vous ne vous êtes pas contenté d'affister à ce p. 110. B. concile affemblé pour juger un évêque, vous y avez ramaffé des milliers de personnes seculieres pour être spectateurs de son opprobre. On a tiré l'accusateur de votre palais, on a donné des juges suspects & mercenaires. On a soumis le superieur au jugement de ses inferieurs : quoique le jugement de l'évêque seul ne suffise pas dans la cause des moindres clercs contre les évêques. Car il faut un concile, suivant le canon de Calcedoine. Et ensuite nous avons eu enviede Can. 9. fini rire de voir que pour autorifer ce concile con- l. xxvui. tre Ignace, vous dites qu'il étoit égal en nom- ". 19. bre au concile de Nicée. Nommez-le donc aufsi le septiéme ou le huitième concile géneral : mais la multitude ne fait rien sans la pieté & la justice. Et ensuite: Voilà ce que nous avons répondu au com- p. 313. C.

mencement de votre lettre; mais nous n'avons pli répondre au refle, parce que Dieu nous a affigé d'une maladie, qui ne nous a pas permis de le faire; & votre envoyés été fiimpatient, qu'il est fiorit de Rome fans prendre congé, craignant les approches de l'hiver, & à peine avons nous pû obtenir, qu'il attendit à Oflic que cette lettre fût écrite. Comme l'empereut té-p. 314 B, moignoit na grand mépris du fiege de Rome; le pape en releve les privileges, & dit: Si vous vous élevez contre, prenez garde qu'il ne fe tourne contre vous mêmes. Car fi vous ne nous Mais XVIII; écoutez pas, nous vous regarderons comme no- 172 tre Seigneur a ordonné de regarder ceux qui n'écoutez pas l'églife, c'est-à-dire, qu'il l'excom-

muniera. Ces privileges, continuent-ils, sons

établis de la propre bouche de Jesus-Christ. AN. 865. Ce ne sont pas les conciles qui les ont accordez, ils les ont seulement honorez & conservez. Ces privileges sont perpetuels; on peut les attaquer, mais non pas les abolir. Ils ont été avant votre regne, & subsisteront après vous, tant que le nom chrétien durera. Saint Pierre & faint Paul n'ont pas été apportez chez nous après leur mort , par l'autorité des princes , comme l'on a fait chez vous, où l'on a enlevé aux autres églises leurs protecteurs, pour enrichir C. P. de leurs dépouilles. Saint Pierre & faint Paul ont prêché l'évangile à Rome, & l'ont consacré par leur sang. Ils ont acquis l'église d'Alexandrie par saint Marc un de leurs enfans ; comme faint Pierre par sa présence, avoit déja acquis l'église d'Antioche. C'est par ces trois principales églises, que saint Pierre & faint Paul gouvernerent toutes les autres. Et enfuite :

P. 116. Z.

Vous nous avez écrit de vous envoyer Theognoste que notre frere Ignace a fait exarque des monasteres de quelques provinces; vous demandez aussi d'autres moines, comme vous avant offense. Nous sçavons bien que vous ne les demandez que pour les maltraiter, quoique vous ne les ayez peut être jamais vûs & ne connoissiez pas leur conduite. Quelques-uns d'eux ont servi Dieu à Rome dès leur jeunesse, & Theognoste ne nous a jamais dit que du bien de vous. Il a trouvé ici quelque repos, comme une infinité d'autres. Car il vient tous les jours tant de milliers d'hommes se mettre sous la protection de saint Pierre, & finir ici leurs jours : que l'on voit à Rome toutes les nations raffemblées à proportion, comme dans l'église universelle. Croyez-vous donc juste, que nous en livrions quelqu'un aux princes, dont dont ils ont méprifé les graces, ou éprouvé l'indignation : les paiens memes ne le feroient pas. A N. 865. Outre que nous avons droit d'appeller à nous, non seulement des moines, mais des clercs de tous les diocéses, pour l'utilité de l'église. Que si vous croiez que Theognoste nous dite du mal de Photius & nous recommande Ignace, scachez qu'il ne nous a dit de l'un ni de l'autre que ce que tout le monde en dit, & ce que nous en avons appris d'une infinité de personnes qui venoient à Rome, d'Alexandrie, de Jerusalem, de C. P. du mont Olympe; enfin par vos envoïez & vos propres lettres.

Vous semblez vouloit nous épouvanter, en nous menaçant de ruiner notre ville & notre pais. Mais nous nous confions en la protection de Dieu; & tant que nous subsisterons, nous ferons notre devoir. Quel mal vous avens-nous fait ? Nous n'avons pas ravagé la Sicile, ni con- p. 319. quis une infinité de provinces soumises aux Grecs; nous n'avons point brûlé les fauxbourgs de C. P. On ne se vange point des infideles qui ont commis tous ces excès, & on nous menace, nous qui, grace à Dieu, sommes chrétiens. C'est imiter les Juifs, qui délivroient Barrabas, & mettoient à mort Jesus-Christ.

Il poursuit en demandant, qu'Ignace & Photius viennent à Rome; s'ils ne peuvent y venir en personne, qu'ils en disent la raison par lettres, & qu'ils envoient des députez; de la part d'Ignace les archevêques Antoine de Cyzique, Bafile de Thessalonique, Constantin de Larisse, Theodore de Syracuse, Metrophane de Smyrne & Paul évêque d'Heraclée de Pont. Les abbez Nicetas de Chrysopolis, Nicolas de Stude, Dofithée d'Ofidium, & Lazare prêtre & moine furnommé Cazare. Si vous ne les envoïez, ajoûte le pape, vous vous rendrez suspect, parce Tome XI.

AN. 865, que ce sont ceux qui peuvent nous faire connoltre la verité. Photius & Gregoire de Siracuse peuvent envoyer qui il leur plaira, & votre

penvent envoyer qui i leur paira, a votre
p. 311, D. inajetté, deux personnes de sa cour. Nous vous
prions aussi de nous renvoyer les lettres originales que nous envoianes par Rodoalde & Zacarie 3 afin que nous voyions si on les a alterées.
Envoiez-nous aussi les originaux des actes de la
premiere déposition prétendue d'Ignace & de
ceux qui nous ont été apportez par le secretaire
Leon.

p. 324 .B. Il conclut en exhortant l'empereur à ne point entreprendre fur les droits de l'églife, comme l'église n'entreprend point sur ceux de l'empire. Avant Jesus - Christ , dit-il , il y avoit des rois qui étoient aussi prêtres comme Melchisedech. Le diable l'a imité en la personne des empereurs païens qui étoient souverains pontifes; mais après la venue de celui qui est veritablement roi & pontife . l'empereur ne s'est plus attribué les droits du pontife, ni le pontife les droits de l'empereur. Jesus - Christ a séparé les deux puissances, en sorte que les empereurs chrétiens eussent besoin des pontises pour la vie éternelle; & que les pontifes se servissent des loix des empereurs pour les affaires temporelies.

P. 31. D. Après la lettre finie le pape ajoûte: Quiconque lira cette lettre à C. P. & en dissimulera quelque chose à l'empereur Michel, ayant accès auprès de lui, qu'il soit anathème. Quiconque la traduira & y changera, ôtera ou ajoûtera quelque chose, si ce n'est par ignorance, ou par necessité de la phrase grecque, qu'il soit anathème. C'étoit une précaution contre les salssications, par lesquelles on avoit alteré ses lettres précedentes.

Peu detemps après, les choses changerent de

face à C. P. Le cesar Bardas eut un songe qui l'épouvanta, & qu'il raconta ainsi à Philothée A N. 855. son ami. Je croyois cette nuit aller en procesfion avec l'empereur à la grande églife, & je , Mort de voyois à toutes les fenêtres des archanges qui Bardas. Nic. vita regardoient en dedans. Quand nous fûmes auprès de l'ambon, parurent deux cunuques de la chambre, cruels & farouches, dont l'un aïant lié l'empereur, le tira hors du chœur du côté droit, l'autre me tira de même du côté gauche. Alors je vis tout d'un coup dans le thrône du sanctuaire, un vieillard assis tout semblable à l'image de saint Pierre, ayant de bout auprès de lui deux hommes terribles, qui paroissoient des prévôts. Je vis devant les genoux de saint Pierre, Ignace fondant en larmes; en forte que l'apôtre en paroissoit attendri. Il crioit: Vous qui avez les cless du royaume des cieux, à vous scavez l'injustice qu'on m'a faité, consolez ma vieillesse affligée. S. Pierre répondit : Montrez 1. Cor. 2. 150 celui qui vous a maltraité, & Dieu tournera la tentation à votre avantage. Ignace se retournant, me montra de la main, & dit: Voilà celui qui m'a le plus fait de mal. Saint Pierre fit figne à l'officier qui étoit à sa droite , & lui donna un petit glaive, il dit tout haut : Prens · Bardas, l'ennemi de Dieu, & le mets en pieces devant le vestibule. Comme on me menoit à la mort , j'ai vû qu'il disoit à l'empereur , le menaçant de la main : Attens, fils dénaturé. En-

pieces. Bardas racontoit ainsi son songe, transi & pleurant. Philothée lui dit: Epargnez, Seigneur, ce pauvre vieillard : pensez au jugement de Dieu, & ne lui faites plus de mal, quand il l'auroi, mérité. Mais Bardas au lieu de suivre un conseir a sage, envoya aussi-tôt un parent de Photius

fuite j'ai vu qu'on me coupoit effectivement par

nommé Leon, accompagné de foldats, à l'isle
An. 866. où étoit Ignace, avec ordre de le garder si étroitement, qu'il ne pût absolument celebrer la liturgie; & que personne n'entrât chez lui ni n'en sortit. C'étoit au commencement du caréme l'an 866. c'êt-à-dire, à la sin de Février, & Ignace demeura trois mois ainsi rensermé. Au mois d'Avril, s'empereur Michel s'étant mis en campagne, pour aller attaquer l'isle de Crete.

Poft. Theoph, l. 1V n. 40, p. 118, 1bid. Baf. n. 27, p. 148.

fa mort. Bardas voyant entrer les meurtriers l'épée à la main dans la tente de l'empereur, se ietta à ses pieds, pour lui demander grace; mais on le tira dehors, on le mit en pieces, & on porta par dérision au bout d'une pique quelqu'uns de ses membres. Ainsi finit Bardas le vingt-neuvième d'Avril 866. indiction quatorzieme. Ausli-tot l'empereur Michel rompit son voyage, & retourna à C. P. où il adopta & déclara maître des offices Basile Macedonien . qui avoit eu grande part à la mort de Bardas, Et comme Michel inappliqué & incapable, ne pouvoit se passer de quelqu'un qui gouvernat pour lui, il affocia Basile à l'empire peu de tems après, & le couronna folemnellement dans fainte Sophie, le jour de la Pentecôte vingt-sixième de Mai de la même année.

on lui rendit tellement suspect le Cesar Bardas

qui l'accompagnoit en ce voyage, qu'il résolut

Nicet, pag.

Photius pour avoir perdu son patron, ne perdir pas courage, mais s'accommodant au temps, il commença à maudire & à detrester Bardas après sa mort, autant qu'il l'avoir luié & statté pendant sive. Il travailla à gagner les bonnes graces de Bassle, & ménageoit au sis Michel; no sçachant auquel des deux cémeurer vir la s'euveraine autorité. Cependant voyant que plusseurs

Arafi. raine autorité. Cependant voyant que plusieurs praf. 8. onc. se separoient de sa communion, depuis la sentenp. 964. E. ce prononcée contre lui par le pape Nicolas : il

les persecutoit à outrance. Il dépouilloit les uns de leurs dignitez, les autres de leurs biens; en An. 866. bannissoit d'autres, ou les mettoit en prison, & leur faisoit souffrir divers tourmens. Toute profession, tout âge, tout sexe y étoit compris. Il chaffa des hermites du mont Olynipe, & fit brûler leurs cellules : il fit enterrer jusques au milieu du corps un de ceux qui refusoient de communiquer avec lui.

Pour attirer plus de gens à sa communion, Anast. Photius employa deux artifices : le premier de faire ordonner par l'empereur, que tous les legs pieux laissez par testament, seroient distribuez par ses mains. Ainsi il paroissoit fort liberal; car tous n'examinoient pas si c'étoit son argent qu'il donnoit ou celui d'autrui ; & ceux qui faisoient des testamens étoient obligez à entrer dans sa. communion pour l'en faire executeur. L'autre finesse étoit, d'obliger tous ceux qui venoient à

lui pour apprendre les sciences profanes, de pro-

mettre par écrit que déformais ils n'auroient point d'autre créance que celle de Photius. Ainsi tous ses disciples qui étoient en grand nombre, se trouvoient engagez à le soutenir, & il y avoit entr'eux des gens de grande naissance.

Le pape cependant, qui ne sçavoit point ce qui fe paffoit à C. P. travailloit à ramener le roi Lothaire à son devoir. Ayant appris par le retour me valdrame valdradu légat Arsene, comme Valdrade l'avoit trom- de. pé; il prononça contr'elle une sentence d'excom- Sup. n. 41. munication, dès le second jour de Février 866. & l'envoya à tous les évêques de France. Mais doutant ensuite que sa lettre leur eut été renduë. il leur en écrivit une autre en datte du treiziéme de Juin de la même année 866, indiction quatorziéme. Elle est adressée à tous les évêques to. 8. cons. d'Italie, de Germanie, de Neustrie & de Gaule; p. 495. c'est-à-dire, de tout l'empire François. Il leur

Hiftoire Ecclesiastique.

déclare les causes de l'excommunication de Val-A N. 866. drade, sçavoir son adultere avec le roi Lothaire, dont elle ne témoigne aucun repentir : sa contumace, en ce qu'au lieu de venir à Rome rendre compte de sa conduite, elle est allée en Provence, terre du roi Lothaire; & ne cherche qu'à retourner auprès de lui, pour s'entretenir dans la débauche & la domination, gouvernant même des monasteres. Enfin, dit-il, on assure qu'elle ne cesse point de machiner la mort de la reine Thierberge. C'est pourquoi il ordonna aux évêques de dénoncer dans leurs dioceses, l'excommunication de Valdrade & de ses fauteurs, jusques à ce qu'elle se soûmette à la pénitence & au jugement du faint siege. Que si quelqu'un dit, que le roi Lothaire étant coupable du même crime, devroit souffrir la même peine : Qu'il nous consulte, dit le pape, & nous lui. répondrons. Cependant quiconque de vous recevra cette lettre, aura foin de l'envoyer aux métropolitains, & d'en répandre des copies dans les pais circonvoifins.

Au. Bar. 866.

102

Adventius évêque de Mets, entreprit de justifier auprès du pape le roi Lothaire son maître, par une lettre, où il témoigne approuver l'excommunication de Valdrade; & ajoûte : Depuis le départ de votre légat Arfene, le roi Lothaire n'a point approché Valdrade, ne lui a point parlé, ne l'a point vûë: mais lui a fait dire de se rendre auprès de vous, suivant vos ordres. Il traite comme il doit la reine Thietberge : elle affifte à l'office divin avec lui, il la reçoit à sa table & à fon lit; & dans les conversations particulieres que j'ai avec lui , je ne découvre qu'une parfaite somission à vos conseils & à votre au-Ab. Bar torité. Lothaire écrivit lui-même au pape une lettre fort soumise, où il donne le démenti à quiconque dira qu'il ait approché de Valdrade,

depuis le départ d'Arsene, ou depuis qu'elle est revenue d'Italie. En même-temps il prie le pape AN. 866. de n'élever au-dessus de lui aucun de ses égaux, pour l'établir sur ses états. C'est qu'il craignoit, que si le pape l'excommunioit, ses oncles n'en prissent prétexte de le dépouiller. Cette crainte obligea les évêques du roïaume de Lothaire, ibid. d'écrire à ceux du roi aume de Charles, contre les bruits que l'on faisoit courir, que Lothaire étoit méprifé & prêt à être abandonné de ses sujets. Ils déclarent qu'ils lui scront toujours fideles, parce qu'ils esperent qu'il se corrigera des désordres de sa jeuneile, & se gouvernera par leurs conseils: & menacent d'excommunication

quiconque troublera la paix. Les deux rois Charles & Lothaire demeurerent en bonne intelligence, & au mois de Juillet cette année 866. ils se virent auprès de saint pape pour Quentin. Ils y renouvellerent les assurances de leur union , & Lothaire donna à Charles son 866. oncle, l'abbaie de faint Vaast d'Arras, Ensuite le roi Charles alla à Soissons, assister à un concile que le pape avoit ordonné d'y tenir, pour le rétabliffement de Vulfade & des autres clercs ordonnez par Ebbon archevêque de Reims, & déposé au concile de Soissons de l'an 853. Plufieurs personnes venues des Gaules à Rome, en xxix. n. s. ayant porté des plaintes au pape Nicolas : il fit to. 8. cont. chercher dans les archives de l'église romaine p. 808. les pieces qui concernoient cette affaire, entre les autres actes du concile de Soissons; & les ayant lûës, il ne lui parut pas évident que ces clercs eussent été regulierement déposez. C'est pourquoi il écrivit à Hincmar d'appeller Vulfade & les autres, & d'examiner avec eux à l'amiable, s'il étoit juste de les rétablir. Si vous ne croiez pas, ajoûte-t-il, le pouvoir faire en conscience : nous ordonnons, que nos freres

XLIV. Lettre du ulfade. An Bert.

Supra liv.

E iiii

Remy de Lion, Adon de Vienne; Venilon de Neufrie, qui le pourron; s'assemblen à Sois-fons avec vous & vos suffragans, le quinziéme des calendes de Septembre de cette quatorziéme indiction; & que vous y fasse aven vulfade & les autres. Quand vous y aurez tout examiné selon les canons: si vous jugez à propos de les rétablir executez-le aussirédis s'il s'y trouve de la difficulté, & que ces clercs appellent au faint sége; vonez ou envoyez de part & d'autre vos députez. Vous nous envoierez les actes de vetre concile : & vous ne ferez, aucun mauvais traitement à ces clercs, pour s'etre pourvis de-

y vant nous. Cette lettre éft du troisième d'Avril 866. La même lettre sur adressée à pluseurs archevêques de France ; y changeant seulement ce qui étoir particulier pour Hincmar, & elles surent toutes envoyées à Remy archevêque de

Lion pour les faire tenir.

Il survint au roi Charles une raison de preser
la tenue du concile, & l'execution des ordres du
pape. Rodolphe archevêque de Bourges moupape. Rodolphe archevêque de Bourges moupape. 16. 6. 6. 6. 10 et l'est de l'est

de Ion his Charles roi d'Aquitaine encore jeune
& dont l'esprit étoit affoibli par une blessure à la
tête, dont il mourut le vingt-neuvième Septemencore de la même année. Le roi Charles ne trouvant personne plus propre à remplir le sége de
Bourges, que Vulfade qui étoit à son service, le
sit élire du consentement des évêques & de toute
La province. Il avoit donc grand interêt de le faire relever de la déposition prononcée en 851 au

re relever de la déposition prononcée en 853 au concile de Soissons & fa restitution attiroit celle des autres compris dans le même jugement. Livre cinquantiéme.

Le roi essaya d'abord de persuader à Hincmar de rétablir ces clercs, suivant la lettre du AN 866. pape. Hincmar répondit honnêtement, mais il remit la chose au concile; & le roi craignant cone, p. 811. qu'elle ne tirât en longueur, écrivit au pape, le priant de ne se point relâcher de son entreprise, & de permettre, avant même la conclusion du concile, que Vulfade fût ordonné prêtre, ou du moins qu'il reçût en attendant, l'administration de l'église de Bourges. Mais le pape , 818 ne voulut rien accorder, qu'il n'eût reçu la rélation du concile.

Le concile se tint au jour nommé , qui étoit p. 816. le dix-huitième d'Août \$66. Trente-cing évêques y affisterent, y comprenant sept archevêques; scavoir, Hincmar de Reims, Remy de Lion, Frotaire de Bourdeaux, Herard de Tours, Egilon de Sens, & Luitbert de Mayence. Entre les évêques, on peut remarquer Rothade de 861. V Bell. Soiffons, rétabli l'année précedente, & Folcric 6. Ap. 10. de Troyes, successeur de Prudence, mort en ? 531. Bail-861. & reconnu pour faint dans fon eglife, qui lei. 5. Avr.

l'honore le fixiéme d'Avril.

Il n'y avoit pas long-temps qu'Egil ou Egilon étoit archeveque de Sens. Il étoit né en Fran- Egilon arce, & fut des sa jeunesse moine à Prom, sous cheveque l'abbé Marcuard, avec qui on croit qu'il avoit de Sens, passé de Ferrieres. Car l'abbé Loup le nommoit B to 6 1. leur commun enfant : & il le recut avec joie , 117. quand il revint à ce monastere rétablir sa santé. Marcuard étant mort en 853. Egil fut établi abbé de Prom; & deux ans après, il donna ep. 55, 68. l'habit monastique à l'empereur Lothaire. Mais 70. en 860 il quitta volontairement le gouverne- Regino. an. ment de l'abbaie, fous prétexte de son peu de Sup. liv. fanté: peut-être par le regret d'avoir consenti xx1x n. 17. au divorce du jeune Lothaire Quelque-temps Sup. # 6. après par la permission de ce roi & de l'archevêque de Treves, Egil paffa dans le royate-An. 866. me de Charles le Chauve, qui l'y appella & lui donna le monaftere de Flavigni, au diocefe d'Autun, pour y rétablir l'observance. Il y transfera d'Alize, les reliques de fainte Reine en 864, le

21. de Mars.

Cen. S. P.:

Venilon archevêque de Sens, étant mort au commencement de 865. l'abbé Egil fur elu mal
Nic. sp. 100 gré lui , pour y fineceder. Mais le pape Nicolagi 
cont. p. 8. difficulté de lin envoyer le pallium, parce 
qu'il avoit été tiré d'un monaftere & d'un autre 
diocefe au mépris des canons, qui voulcient : 
que l'évêque fur pris dans le clergé de l'églife

qu'il avoit été tiré d'un monastere & d'un autre diocese au mépris des canons, qui vouloient; que l'évêque sur pris dans le clergé de l'église vacante: permetrant seulement d'en élire d'une autre église, quand il ne s'en trouveroit point de digne dans celle-ci. Toutefois en consideration du mérite personnel d'Egil, le pape lui accorda le pallium, sans tirer à consequence, & à la charge que les canons feroient observez. À avenir. Le pape en écrivit aussi au roi Charten.

5, 597, 69. à l'avenir. Le pape en écrivit aussi au roi Charles, le priant de tenir la main au retranchement de cet abus, qui devenoit commun en France. Dans la lettre à Egil, le pape lui recommande

de conferver dans l'épiscopat, les pratiques de Mabill. La vie monastique qu'il avoit embratiée. En efpref 1. 6. 6. fet, il étoit ordinaire en ce temps-là, que les 7-8-178 évêques tirez des monasteres, en gardoient l'obtrance pour l'habit & la nourriture; comme

il paroît par plusieurs exemples, entr'autres de l'archeveque Hincmar.

1 archeveque Hincmar.

TUT. Le concile de Soiffons étant aflemblé, Hincrroifieme mar y prefenta quarre mémoires ou libelles, dont
soncile de le premier portoit en fubflance: Yulfade & ces
foiffuns.

18. 1000 8. Reims: espís, defojeca par les seuls évéques de la province de
18. 1000 8. Reims: mais par un concile de cinq provinces,
auquel ils avoient appellé. Pour moi jen 'ai pum
mémé été de leurs juges; on le peut yoir par 1000

actes, où je n'ai point souscrit. Je les ai seulement envoiez par les ordres des évêques au faint A N. 806. siège, où ils ont été confirmez par le pape Benoit, & par le pape Nicolas, sous peine d'anathême, comme vous le pouvez voir par leurs lettres, dont les souscriptions & les seaux sont en leur entier. Maintenant puisque le pape Nicolas vous ordonne de juger cette affaire de nouveau, jobéis comme je dois & je consens à tout ce que vous en ordonnerez, pour conserver l'unité. Je n'envie point le bonheur de ces clercs. je souhaite leur rétablissement, puisque personne n'a plus perdu que moi à leur déposition. Mais ma conscience ne me permet pas de casser seul le jugement des évêques de cinq provinces. Et comme le pape vous a écrit de ne toucher à ce jugement qu'en cas qu'il se trouve contraire aux canons : je demande qu'on me montre en quoi il leur est contraire; & comment nous pouvons déroger aux lettres des papes, nonobitant les decrets de leurs prédecesseurs, qui portent que ce qui a été une fois reglé, doit demeurer inviolable.

Le second memoire est touchant la personne cont. p. \$10.0 d'Ebbon, pour répondre à Vulsade qui disoit copus. La code pour répondre à Vulsade qui disoit copus. La code post pas été l'ent est déposé, stancès qu'il avoit été rétabli. Il a été 33.0 déposé, et l'Hinemar, sur sa propre consession par le jugement de quarante-trois évêques de comme font voir les libelles qu'il presenta, & le décret du concile. Ensuire il reprit les fonctions siv. XXXXX épiscopales, sans aucune restitution canonique: n. 8.0 de consession est persona de la communion laïque, comme on voir par l'histoire de ce pape. Depuis sa déposition pendant que l'église de Reinte est de demurée vacante, & pendant près de dix-sept ans qu'il a vécu, il n'a-

Εv

Hiftoire Ecelefinftique. 108

ni demandé , ni obtenu fa restitution : antre A N. 866. ment que l'on en montre les actes. Car ayant été canoniquement déposé par les évêques, il n'a pû être rétabli par aucune puissance seculiere. Il y a plus de trente ans depuis le jour de sa condamnation, qui fut le quatriéme de Mars \$35. & ce temps, suivant les loix séculieres approuvées par l'église, suffit pour exclure toute poursuite. Mais, dit-on, jusqu'à la fin de w. 2. 3. de sa vie , il a exercé les fonctions épiscopales. C'est une usurpation, qui ne doit point être tirée

à consequence : non plus que plusieurs autres

. 4. semblables. Hincmar montre ensuite la régularité de son ordination au concile de Beauvais

en 845. Après la lecture de ce second memoire, il rap-Sup. liv. porta les pieces justificatives de tout ce qu'il ELVIII. #. 28. n. 6. avoit avancé. Hincmar de Laon son neveu, re-Sup. xxix. presenta les actes du concile de Soissons de 853. Raginelme de Tournai, ceux d'un concile de Bourges,où l'archevêque Rodolfe avoit préfidé, & où l'on trouva par ceux qui avoient assisté au concile de Soissons, qu'Ebbon avoit été dépo-Opufe, 23. sé canoniquement : Ercanra de Châlons, montra les lettres du pape Benoît; & Odon de Beau-

vais, celles du pape Nicolas.

On lut ensuite le troisième memoire de l'ar-Opuse. 20. chevêque Hincmar, où il montroit, que par indulgence, & par l'autorité du pape, on pouvoit recevoir les clercs qu'Ebbon avoit ordonnez; & même les promouvoir aux ordres fuperieurs, fans consequence pour l'avenir : déclarant qu'il y consentoit de sa part. Il avoit

Opusc. 21. dressé un quatrieme memoire contre Vulfade en particulier , où il disoit : Après avoir été déposé avec les autres, sans avoir la permission de l'église de Reims, dans laquelle il a été baptile, tonfuré & fait plusieurs années la fonRion de lecteur; il a voulu fe faire erdonner .

évêque de l'église de Langres, qui étoit va- An. 866. cante, fous pretexte qu'il y étoit appellé; & en a tourné les revenus à son usage, par où il a merité, selon les canons, d'etre exelu de toute esperance de restitution. De plus il a promis avec serment par la fainte Trinité, de ne plus aspirer à aucune fonction ecclesialtique, ni rien faire qui pût troublet la paix de l'église. Nous en avons l'acte fait en presence du roi, de Pardule évêque de Laon , Gombert d'Evreux , & Enée de Paris. Hincmar protestoit, qu'il ne disoit point ces faits pour nuire à Vulfade : mais seulement pour informer le concile de la vérité. Toutefois on en fut tellement scandalisé, que la lecture n'en fut pas achevée dans le concile.

Les évêques suivirent l'expedient proposé par Hincmar dans son troisième memoire, pour recevoir Vulfade & les autres cleres déposez. Car ils ne vouloient pas choquer le pape, & ne pouvoient refuser au roi la rehabilitation de N. 6. p.8;0. Vulfade, pour le mettre dans le fiége de Bourges. C'est pourquoi Herard archevêque de Tours déclara au nom du concile, que personne ne devoit accuser les évêques de legereté ni de foiblesse, comme s'ils infirmoient la sentence donnée au même lieu, pour la même cause, & confirmée par les papes : mais que la laissant en son entier, ils usoient d'indulgence envers les personnes, preferant en cette occasion, la misericorde à la justice.

Il ajoûta : Le roi Chatles , notre maître , nous prie de benir son épouse en qualité de reine, comme d'autres l'ont été par le pape & par nos prédecesseurs. C'étoit Hermentrude que le roi Charles avoit époufée vingt-quatre ans auparavant des l'an 842. & en avoit eu plusieurs

enfans. C'est pourquoi l'archevèque ajoûte:

An. 866. Et asin que vous ne vous étonniez pas, nous

An. Bart, Vous en dirons la raison. Dieu a donné au roi

841.

Pluseurs enfans, dont il a ostert quelques-uns en bas áge,

d'autres sont tombez dans les accidens que nous

voions avec douleur. C'est pourquoi il désire

que son époule reçoive la benediction épisco-

(A). Hinc. p pale, a fin d'en avoir des enfans utiles à l'égliée de 1. p. 751.07 & à l'état. La ceremonie s'en fit dans l'égliée de 1. p. 751.07 & à l'état. La ceremonie s'en fit dans l'égliée de 1. p. 751.07 & à l'état. La ceremonie s'en fit dans l'égliée de 1. p. 751.07 & à l'état. La ceremonie s'en fit de l'oraifon que l'on dit encore fur la femme à la fin de la messe des épousilles.

N.7. p. 8;1. Le concile écrivit au pape une lettre synodale, dartée du vingt-cinquiéme d'Août 866, où les évêques lui rendent compte de ce qui s'y étoit passé, déclarant qu'ils sont d'avis, que les clercs dont est question, soient rétablis

Sup. liv. concile de Nicée envers ceux que Melece a foit sar. 1. 5. concile de Nicée envers ceux que Melece a foit sar. 1. 6. p. codonnez ; & foumettant le tout au jugement Pheed 1. c. du pape. A cette lettre , le concile en joignit une pour se plaindre des Bretons, qui depuis M. 8. p. 879 plus de vingt ans , ne vouloient point reconnoltre la métropole de Tours; ni venir aux conci-

## X\*Pil\* les nationaux de Gaule; ce qui joint à leur ferocité naturelle, produifoit chez eux un entite recitément de la difcipline. Ils ufurpoient les biens des églifes voifines, particulierement de celle de Nantes, dont l'évêque Actard fe trouvoir par leur violence & par celle des Normans, dépouillé de tout fon diocèfe. De plus, les Bretons refufoient toûjours de rétablir Salomon de faint Malo & Subfanne de Vannes qui vivoient encore. Les évêques du concile prient donc le pape d'écrire au duc de Bretagne, pour le faire rentrer dans fon deyoir, & dans l'obédifance

qu'il doit au roi Charles, fous peine de censures ecclesiastiques, & lui recommande l'éveque Ac. An. 866. tard qu'ils envoyoient à Rome instruire le pape

plus amplement de vive voix.

De Soissons le roi Charles se rendit à Attigni , où se trouva son neveu le roi Lothaire. Egilon en-Ils y firent venir Thietberge, quoiqu'elle eut voit à Reeu permission d'aller à Roine. Car elle étoit si maltraitée, & si peu en sûreté auprès de Lo- 866. thaire, qu'elle avoit résolu de demander elle- Nic. epife. même la diffolution de son mariage, & ce fut 48. apparemment alors qu'elle en écrivit au pape. De cette entrevûë d'Attigni les deux rois envoierent au pape une ambassade commune, dont Egilon archevêque de Sens fut chargé de la part de Charles, & de la part de Lothaire, Adon archevêque de Vienne, & Gautier secretaire du même roi : chargez des ordres fecrets de leurs maitres.

Egilon étoit auffi porteur de la lettre syno- Opufe, 220 dale du concile de Soissons, & de celle d'Hinc- to. 8 conc. mar au pape, contenant ses raisons, pour ne f. 2901. pas rétablir Vulfade de son autorité particuliere. Il y joignit une instruction pour Egilon, où Opufc. 22. il dit : Je vous parle en confiance comme à un sone. p. autre moi-même. Je vous envoye par articles le fommaire de tout ce que le pape nous a écrit sur cette matiere ; & il sera nécessaire que vous reteniez bien ces articles, afin que fi ceux que vous sçavez veulent embrouiller la chose à leur ordinaire ; vous puissiez leur répondre la verité. Je n'ai pas cru que vous eussiez besoin des écrits que j'ai présentez au concile; & j'ai craint qu'ils ne fiffent paroître à Rome quelque dispute entre nous au sujet de Vulfade : ce qui pourroit retarder les desseins du roi. Ce que vous devez bien retenir; c'est qu'Ebbon a été régulierement déposé & irrégulierement rétabli : que

r)

ces cleres ont été déposez, non par moi, mais An. 866. par un concile de cinq provinces : que le pape nous écrit de ne point caffer ce qui a été reglé, s'il ne se trouve contraire aux canons; enfin que le concile voyant dans ces mêmes lettres la bonne volonté du pape pour ces clercs, a trouvé l'exemple du concile de Nicée pour autorifer cette indulgence : d'autant plus que tous les évêques qui ont affisté à la déposition d'Ebbon font morts, excepté Rothade feul : enforte qu'il n'y a plus de contradiction à craindre. Je voudrois fort, si cela ne vous faifoit point de peine, que vous fissez au pape une rélation exacte de tout ce qui regarde le déposition d'Ebbon & le jugement des clercs : mais je ne suis point d'avis, que vous vous chargiez d'aucun écrit, que de ceux dont nous fommes convenus avec le roi & les éveques. Vous devez dire au pape, si vous y trouvez lieu, que plufieurs disent deja : Si ce qu'on fit alors ne fut pas solide, ce qu'on fait à present ne le sera pas d'avantage. Il n'y a plus rien de ferme dans se qu'ordonnent les évêques ou le faint fiege. On ne se mettra plus en peine de nos excommunications, les prêtres déposez ne quitteront point leurs fonctions; parce que nos jugemens & ceux du faint siege suivent la volonté du roi & les mouvemens de nos passions. Et vous devez faire souvenir le pape comment Gonthier on auroit bien pu refuser la restitution de ces

vez faire souvenir le pape comment Gonthier \$79. N. 33. a traité son excommunication. Sans Yulfade on auroit bien pu resuser la restitution de ces clercs, qui ne sont que neus, lui compris. Et ensuite: a yez soin de lire les lettres que le pape fera expedier sur cette affaire, avant qu'on les envoye ici: de peur que les scripteurs n'y commettent quelque fraude, comme on les accuse de faire. N'oubliez pas d'apporter les gestes des papes depuis le commencement de Sergius. jusques à cette année : car nous avons ceux des autres papes. Ces gestes devoient être des jour- A N. 866. naux ou annales de ce qui s'étoit passé sous cha-

que pontificat.

Le courier d'Hincmar pour Egilon étoit sur le XLVIII. point de partir quand il apprit que Gombert thescale. moine de Hautvilliers en étoit forti secretement avec des livres, des habits, des chevaux, & tout ce qu'il avoit pû emporter. On disoit

qu'il alloit en Italie, porter au pape un appel xiviti. de Gothescalc, enfermé dans le même monaf- 49. tere : avec lequel il avoit conferé secretement, lui avoit rendu des lettres & en avoit reçu de

lui. Hincmar ayant appris cette nouvelle, écri- 0/ #fc. 14. vit aufli-tôt à Egilon une lettre, qu'il le prie 1. 2. p. 150.

de tenir secrete, & où il dit, parlant de Gombert : Il voit que le pape écoute les mauvais rapports qu'on lui a faits de moi, & qu'il a écrit au roi Charles, qu'il ne peut pas toujours me proteger. Je ne sçai pas en quoi le pape prétend m'avoir soutenu : s'il s'agit de Gothescalc, j'en ai rendu compte au légat Arsene : & j'en ai écrit au pape, pour sçavoir s'il vouloit que je le lui envoiafle, ou que je le donnasse en garde à quelque autre. Que s'il veut l'entretenir lui-même, il faut que le roi l'envoie; car je n'ai pas affez de gens pour lui donner une escorte. Et ensuite : On dit que Gothescale a beaucoup de partisans, tels qu'a été l'évêque Prudence, comme témoignent ses écrits, particulierement les annales de nos rois, où il dit l'an 859. Le pape Nicolas confirme par sa décision la doctrine catholique, touchant la grace de Dieu, le libre arbitre, la verité des deux prédestinations, & le sang de Jesus Christ répandu pour tous les fideles. Hincmar ajoûte : Ces annales sont entre les mains de plusieurs personnes: le roi en a un exemplaire, qu'if

Hiftoire Ecclesiaftique. 1 [4 m'avoit prêté, & que je lui ai rendu en votre An. 866. presence. Hincmar nous apprend ici l'auteur de ces annales, connues à present sous le nom de Saint Bertin, à cause du monastere où elles ont été trouvées, & nous lisons à la fin de l'an 859. Duc. 10: 3. les mêmes paroles. La suite est d'Hincmar, ou p. 150. P. dequelqu'un de ses amis, qui rapportant la mort An. 861.

de Prudence, dit : Quelques années auparavant, il avoit resisté à Gothescale: ensuite sa bile s'étant échauffée contre quelques évêques, qui réfistoient avec lui à cet héretique ; il devint le défenseur très-ardent de la même héresie, & fit plusieurs écrits opposez entr'eux, & contraires à la foi. Hincmar ajoûte dans la lettre à Egi-Ion: Si on yous demande comment Gothefchale est gardé, vous pouvez dire, qu'il est nourri comme les freres de la communauté: qu'on lui donne suffisamment des habits & du bois pour se chauffer, & qu'il y a dans son logement une cheminée & tout ce qui est necesfaire. On ne lui refuse point le bain, mais depuis qu'il est entré dans ce logis, il n'a pas mème voulu laver ses mains ni son visage : ensorte que s'il fortoit de prison, il feroit horreur. A

Opufc. 25. cetté lettre secrete, Hincmar en ajoûta une qu'Egilon pouvoit montrer, où il explique au long les erreurs qu'il attribue à Gothescalc.

On ne sçait si le moine Gombert alla jusqu'à Rome, & il n'en est plus parlé depuis : mais il est certain queGothescale mourut dans cette prison peu de temps après; c'est-à-dire vers l'an trina Deit. 368. Hincmar étant à Hautvilliers, fut averti par les moines, que Gothescalc étoit à l'extremité. Il lui envoya une formule de foi qu'il

devoit souscrire pour recevoir l'absolution & le Opufe. 18. viatique : mais Gothescale la rejetta avec indi-Flod. l. 111. gnation. Hincmar s'étant retiré écrivit e. 18. p. 165. moines, que si Gothescale se convertissoit, ils

P. 552.

le traitaffent comme il leur avoit dit de bouche, finon qu'ils ne lui donnassent ni facrement, ni An. 866. sépulture ecclesiastique : appuyant cet ordre de plusieurs autoritez des peres : Gothescale refusa jusques à la fin de se retracter, & l'ordre d'Hincmar fut executé.

Le roi Charles n'attendit pas la réponse du An. Bert. pape pour faire ordonner Vulfade archevêque 866. de Bourges: mais il envoya son fils Carloman abbé de saint Medard, pour le mettre en possession de cette église. Quand ils surent arrivez à Bourges, incontinent après la fin du concile de Soissons, & au mois de Septembre 866. Car-Ioman fit confacrer Vulfade par Aldon de Limoges, suffragant de Bourges, & quelques autres évêques. Aldon fut saisi de fiévre pendant la céremonie, & mourat peu de temps après : ce que les ennemis de Vulfade ne mangrerent pas de remarquer.

Après que le pape eut écrit à l'empereur de C. P. par Michel protospataire : il assembla quel- fion des ques évêques du voifinage de Rome, & réfolut Bulgares, avec eux ce qu'il crut conforme aux canons tou- Anp. B. 41. chant l'église de C. P. voulant y envoier des le- Nie. sp. 70. gats avec des lettres plus amples. Mais il dou-

toit quelle route ils pourroient tenir; car celle de la mer, qui étoit la plus courte, n'étoit pas fure, par l'experience que l'on avoit de la mauvaise foi des Grecs: Le pape étoit en cette peine, quand les ambaffadeurs du roi des Bulgares arriverent à Rome. Ce roi nommé Bogoris avoit embrasse depuis peu la religion chrétienne; & Nicol. pag. voici comme on raconte la conversion. Une 265. Thee. famine qui affligea son païs le porta à invoquer liv. 1v. n. le Dieu des chrétiens, dont le moine Theodore : 4 15.

Couphara lui avoit autrefois parlé; & dont Sup. liv. fa sœur, chrétienne depuis long-temps, lui difoit de grandes choses. La famine ayant cessé,

- il résolut de se faire chtétien, & on dit qu'il ? AN. 866. fut encore excité par une image terrible du jugement dernier, que lui fit un moine nommé Methodius, qu'il avoit fait venir pour lui peindre des chaffes; car il aimoit passionnément cet exercice. Il fe fit donc instruire & envoia demander à l'empereur de C. P. un évêque qui le

baptifa & le nomma Michel, comme l'empereur. Mais bien qu'il eut été baptise de nuit, les **f**66. grands de sa cour en ajant connoissance, exciterent contre lui tout le peuple, & vinrent l'affieger dans son château. Il ne laissa pas de sortir contr'eux, portant la croix dans son sein, & accompagné seulement de quarante-huit hommes, qui lui étoient demeurez fideles. Ceux-ci, quoiqu'en si petit nombre, étonnerent tellement les rebelles, qu'ils ne pûrent les foûtenir, & leur défaite parut un miracle, le roi fit mourir cinquan-

te-deux des grands les plus féditieux, & pardon-Cang. fa- na à la multitude. Alors il les exhorta tous à se mil. p. 310. faire chrétiens, & en persuada un grand nombre, puis il demanda à l'empereur des terres incultes de sa frontiere, pour étendre son peuple trop ferré dans fon pais; &l'empereur leur accorda un canton, qu'ils nommerent Zagora, & dont quelques-uns leur ont depuis donné le nom.

Metenf. 868.

Cette conversion des Bulgares arriva l'an \$64. & l'année suivante leur roi Michel envoïa au roi Louis de Germanie, avec lequel il avoit paix & alliance, lui demandant un évêque & des prêtres. Ceux qui vinrent de sa part disoient, que quand il sortit de son château contre les rebelles, on vit marcher devant lui sept clercs, dont chacun portoit un cierge allumé; que les rebelles crurent voir tomber fur eux une grande maifon ardente . & que les chevaux de ceux qui accompagnoient le roi, marchoient sur les pieds de derriere, & frapoient les rebelles des pieds de devant. Qu'ils Livre cinquantieme:

en furent fi épouvantez, que sans songer à fuir ni à se défendre, ils demeurerent étendus par An. 866,

terre. C'est ce que racontoient les Bulgares. Le roi Louis envoïa demander pour eux au roi

Charles son frere des vases sacrez, de habits sacerdotaux & des livres, pour les clercs qu'il y devoit envoier; & le roi Charles tira pour cet effet une grande somme des évêques de son roiaume. Louis envoïa l'année suivante en Bulgarie Ermenric évêque avec des prêtres & des 867. diacres; mais quand ils arriverent, ils trouverent que les évêques envoiez par le pape, avoient deja prêché & baptile par tout le pais. C'est pourquoi ils prirent congé du roi des Bulgares & revinrent chez eux. En effet ce roi envoia à Ro- Ann. Resme son fils avec plusieurs seigneurs portant des till. offrandes à saint Pierre; entr'autres les armes qu'ayoit le roi Michel, quand il vainquit les rebelles. Ils étoient chargez de consulter le pape fur plusieurs questions de religion, & de lui demander des évêques & des prêtres. Ils arriverent à Rome au mois d'Août de l'indiction quatorziéme, qui étoit l'an 866. & l'empereur Louis l'aïant appris, demanda au pape les armes & les autres presens que le roi des Bulgares avoit fait à faint Pierre. Le pape lui en envoia une partie par Ariene , & s'excufa du refte.

Le pape Nicolas eut une très-grande joie de . 70. 70. l'arrivée des Bulgares; non seulement pour leur 470. D. conversion en elle-même, mais encore parce qu'ils étoient venus de si loin rechercher les inftructions du saint fiege; & parce qu'ils lui ouvroient un chemin sur, pour envoier ses légats par terre à C. P. en passant par la Bulgarie. Il nomma pour les aller instruire Paul évêque de Nic. Populonie en Toscane, & Formose évêque de Porto, prélats de grande vertu; & les chargea de sa réponse à leurs consultations, de l'écriture

fainte, & des autres livres qu'il jugea nécessaires. AN. 866. Cette réponse contient cent fix articles, comme 7. R. cone, la consultation; & j'en remarquerai seulement 9. 516. 6. 19. les plus importans. Le pape y cite fouvent les loix Romaines, particulierement les inftitutes de Justinien.

Vous nous avez rapporté, dit-il, que vous Réponfes avez fait baptifer tout votre peuple, mais qu'enaux consul- suite ils se sont élevez contre vous avec fureur, tations des disant que vous ne leur aviez pas donné une bon-Bulgares. ne loi , voulant même vous tuer & se donner à

un autre maître. Que les aïant tous vaincus, avec 6. 17. l'aide de Dieu, vous avez fait mourir tous les grands avec leurs enfans, & vous demandez si en cela vous avez peché. Oui sans doute à l'égard des enfans innocens, qui n'avoient point-pris les armes contre vous, ní participé à la révolte de leurs peres. Vous deviez même sauver la vie aux peres que vous aviez pris, & à tous ceux que vous pouviez épargner dans le combat. Mais parce que vous l'avez fait par le zele de religion, & plus par ignorance que par málice, vous 78, en obtiendrez le pardon en faifant pénitence. Et

si ce peuple qui s'est révolté contre vous la veut faire, il faut l'y recevoir au jugement de l'évéque ou du prêtre ; autrement ce seroit agir com-18. me les heretiques Novatiens. Ceux qui renon-

cent à la religion chrétienne, après l'avoir embraffce, doivent premierement être exhortez par leurs parrains, qui ont répondu pour eux au baptême. S'ils ne les peuvent ramener, il faut les dénoncer à l'églife; & s'ils ne se rendent pas à ses exhortations, ils seront regardez comme des païens, & réprimez par la puissance seculiere. Car le roi ne doit pas moins châtier ceux qui sont infideles à Dieu, que ceux qui lui manquent de fidelité à lui-même. Quant à ceux qui demeurent dans l'idolâtrie, n'usez d'aucune violence pour les convertir; comentez-vous de les An. 866. exhorter & de leur montrer par raison la vanité des idoles. S'ils ne vous écoutoient pas ne mangez point avec eux, n'ayez aucune communication; mais éloignez-les de vous comme des étrangers & des gens immondes. Peut-être cette

confusion les excitera à se convertir.

Un Grec, qui se disoit prêtre, avoit baptisé 14. plusieurs personnes chez vous, ayant découvert qu'il ne l'étoit pas, vous l'avez condamné à avoir le nez & les oreilles coupées, être fouetté rudement & chasse de votre pais. Votre zele n'a pas été selon la science. Cet homme n'a fait que du bien en prêchant Jesus-Christ & donnant le baprême; & s'il l'a donné au nom de la sainte Trinité, ceux qu'il a baptifez font bien baptifez. 15. Car le baptême ne dépend point de la vertu du 104. ministre. Vous avez donc peché en le trai- 16. tant si cruellement; quoiqu'il fut blâmable de se dire ce qu'il n'étoit pas, il suffisoit de le chasfer , sans le mutiler. Les jours solemnels du bap- 69. tême font seulement Paques & la Pentecôte; mais pour vous il n'y a point de temps à observer, non plus que ceux qui sont en peril de mort. Au reste le jour du bapteme ni les suivans, il n'y a aucune abstinence particuliere à garder. Il est remarquable, que la conversion d'une nation . nouvelle parût une cause de dispenser des jours solemnels du baptême.

Vous dites que les Grees ne vous permettent sipas de recevoir la communion sans avoir des saceintures, & qu'il vous font un crime de prier dans l'église sans avoir les bras croisez contre la poirrine. Ces pratiques sont indifferentes, pourvú qu'on ne refuse pas avec opiniarteté de se conformer aux autres. On voir par plusseurs siarticles semblables, que les Grees qui les avoient

Hiftoire Ecclesiaftique. instruits les premiers , avoient voulu les affujet-AN. 866. tir à toutes feurs observances ; sans distinguer celles qui étoient importantes à la religion. Le se. pape continuë : Il est bon de prier, pour demander de la pluie; mais il est plus convenable, que les évêques reglent ces sortes de prieres. Les laiques mêmes doivent prier tous les jours à certai-Inc. IVIII, nes heures, puisqu'il est ordonné à tous de 3. Thef. v. prier sans relache; & on peut prier en tout lieu. Il faut fêter le dimanche, mais non pas le sa-74. medi. Outre le dimanche, vous devez vous ab-10. stenir du travail les sêtes de la sainte Vierge, des douze Apôtres, des Evangelistes, de saint Jean-Baptiste, de saint Etienne premier martyr, & des Saints dont la memoire est celebre chez 22. Vous. Ni ces jours-là, ni pendant le carême, on 45. ne doit point rendre justice publiquement. On 4. doit s'abstenir de chair tous les jours de jeune qui font le carême avant Pâques , le joune d'après la Pentecôte, celui d'avant l'Assomption de la fainte Vierge, & celui d'avant Moël. Tous Cavit. lib Ces jeunes étoient de quarante jours, au moins VI. 187, les trois d'avant Noël, d'avant Paques, & d'a-Thomas, près la Pentecôte, comme portent expressement les capitulaires de nos rois; mais les aujeunes. 2. par. ch. 19. tres n'étoient pas de la même obligation que notre carême. Le pape ajoûte : il faut aussi jeuner tous les vendredis & toutes les veilles des grandes fêtes: Mais nous ne vous y obligeons pas à . toute rigueur dans ces commencemens. Pour . le mercredi vous pouvez manger de la chair, & il n'est pas necessaire de s'abstenir du bain ce

> les Grecs. Vous pouvez communier tous les jours en ca-44 rême, comme en autre temps. Mais pendant 47 ce faint Temps, on ne doit point aller à la chasse, ni jouer, ni s'entretenir de bouffon-

jour là, ni même le vendredi, comme disent

neries,

neries, ou de vains discours. Il ne faut faire . en ce temps ni festins, ni nôces, & les mariez An. 866. doivent vivre en continence. Mais nous laissons 48. à la discretion du prêtre & de l'évêque, la pe-50. nitence de celui qui en carême aura habité avec sa femme. On peut faire la guerre en carême, 46. s'il est absolument necessaire pour se désendre. Il est permis de manger de toutes sortes d'ani- 43. maux; sans s'arrêter aux distinctions de l'ancienne loi, que nous prenons dans un sens spirituel. Il est permis aux laïques, au défaut 13: de clercs, de benir la table avec le figne de la croix. La coûtume de l'église est de ne point manger avant l'heure de tierce, c'est-à-dire, neuf heures du matin. Un chrétien ne doit point manger de la chasse d'un païen, pour ne pas 91. communiquer avec lui.

L'usage de l'église Romaine touchant les ma- s. riages, est qu'après les fiançailles & le contrat qui regle les conventions, les parties font leurs offrandes à l'église par les mains du prêtre; & reçoivent la benediction nuptiale & le voile, qui ne se donne point aux secondes nôces. Au sortir de l'église, ils portent sur la tête des couronnes, que l'on garde dans l'église. Mais ces ceremonies ne sont point necessaires, & il n'y a d'essentiel, que le consentement donné selon les loix. Celui qui a deux femmes doit garder se. la premiere, & faire penitence pour le passé. Les mariez doivent observer la continence tous les dimanches, comme en carême; & tant que 64. La femme nourrit l'enfant de son lait. Mais elle 68. peut entrer à l'église quand il lui plait après ses

couches. Quant à la punition des crimes, le pape ren-

Voye les Bulgares aux loix Romaines, que l'évê. Suite de la que leur portoit ; toutefois il ne veut pas qu'il Bulgares. laisse ces livres chez eux, de peur qu'ils n'en 16, 17, &c. Tome XI.

A N. 866. des loix pour les choîcs et elegialique.

A N. 866. des loix pour les choîcs temporelles, il repondt

33. Nous vous aurions volontiers envoié les livres
que nous aurions crû necefiaires, fi nous fçavions que vous euflicz guelqu'un capable de
vous les expliquer. Aufli ne l'avoient-ils pas
feulement confluté fur la religion, mais fur
pluseurs pratiques indifferentes de leurs mœurs:

42. comme si leur roi pouvoit manger sul, que lle
45, dot ils pouvoient donner à leurs semmes; & si
52. elles pouvoient porter des calleçons. Telle étoit

8. leur simplicité. Ils l'avoient aussi consulté sur

plusieurs superstitions, que le pape condamne:
35, comme d'observer des jours heureux ou mal-

heureux, des augures, des enchantemens; de

79, taine ligature. Ily en avoit que les Grecs leur avoient inspirées, comme de deviner par l'ouverture d'un livre; ce qui semble revenir au 35, sort des Saints. A la place de leurs anciennes

35. lort des Saints. A la place de leurs anciennes fuperfitions pour la guerre, le pape leur confeille de s'y préparer en frequentant les églifes, affifant à la meffe, faifant des offrandes, des ammônes & des œuvres de charité de toutes

14, fortes; se consessate un content a de ne pas omettre leurs prieres pendant la guerre, où ils ont le plus besoin du secours de Dieu. Il

ja leur donne la croix pour enseigne militaire, au lieu d'une quene de cheval qu'ils portoient,

 comme font encore les Turcs. Il recommande la fidelité dans les traitez de paix; mais il désa, fend d'en faire avec les infideles, si ce n'est à

l'intention de les attirer au culte du vrai Dieu.

7. Il veut qu'ils jurent fur l'évangile, au lieu de l'épée fur laquelle ils avoient accoûtumé de faire leurs fermens,

72. Vous demandez, ajoûte-t-il, si l'on peut ordonner chez vous un patriarche? Surquoi nous ne ponvons rien décider jusques au retour de nos légats; qui nous rapporteront quelle est A N. 866. chez vous la quantité & l'union des chrétiens, 71. Nous vous donnerons maintenant un évêque. à qui, lorsque le peuple chrétien sera augmenté, nous donnerons les privileges d'archevêque. Alors il établira des évêques qui auront recours à lui pour les plus grandes affaires; & après sa mort lui donneront un successeur, qu'ils confacreront, sans qu'ils soient obligez de venir ici, à cause de la longueur du chemin. Mais il ne pourra consacrer que le corps de Jesus-Christ jusqu'à ce qu'il reçoive du faint siége le pallium, comme font tous les archevêques des Gaules, de Germanie, & des autres pais. Les vrais patriarches sont ceux qui gou- 92. vernent les églises établies par les Apôtres: c'est-à-dire, celles de Rome, d'Alexandrie & d'Antioche. L'évêque de C. P. & celui de Jerusalem en ont le nom, mais non pas la même autorité. Car l'église de C. P. n'a été sondée par aucun Apôtre, & le concile de Nicée n'en fait point mention; mais parce que C. P. a été Conc. Nic. nommée la nouvelle Rome, son évêque a été can. 6. nommé patriarche, par la faveur des princes, Sup. liv.1x. plûtôt que par raison. L'évêque de Jerusalem ". 20. porte aussi le nom de patriarche, & doit être honoré, suivant une ancienne coûtume autorifée par le concile de Nicée, qui toutefois re- Nic. can. 7. ferve la dignité de son métropolitain, & ne le 31. nomme qu'évêque. Au reste le second patriarche après celui de Rome, est celui d'Alexandrie. On voit bien que le pape ne fait ces distinctions, que pour diminuer dans l'esprit des Bulgares, l'autorité du patriarche de C.P. II continue :

Les évêques que nous vous envoierons , vous 75. porteront les regles de penitence, que vous

124 Histoire Ecclesiastique.

An. 865. avoir, & nous en difens autant du livre de la met-

76. se, c'est-à-dire du facramentaire ou messel. Les canons penitentiaux & la formule des facremens, étoient donc encore un secret entre les

70 prêtres. Le pape continuë: Vous ne devez point 83 juger des prêtres ou des cleres vous autres laï-

83 juger des pretres ou des certes vous autres fanques, ni examiner leur vies vous devez tont laiffer au jugement des évêques. Les criminels qui fe réfugient dans les égliées, n'en doivent point être tirez contre leur gré; mais il faut leur fau-se, ver la vie. & les foûmettre à la penitence, au

16. 18. ver la vie, & les soumettre à la penitence, au

Vous dites qu'il est venu chez vous des chré-

tos, tiens de divers pais; Grecs, Armeniens & autres qui parlent differemment selon leurs divers fentimens; & vous défirez fçavoir quel est le pur christianisme. La foi de l'église Romaine a toùjours été sans tache; nous vous envoions nos légats & nos écrits, pour vous en instruire, & nous ne cesserons point de vous cultiver comme de nonvelles plantes; mais au reste, pourvû qu'on vons enfeigne la verité, il ne nous importe de qui elle vienne. Telle est la réponse du pape Nicolas aux confultations des Bulgares; qui tend en general à adoucir leurs mœurs farouches, & leur inspirer l'humanité & la charité chrétienne. Sans ce motif, on auroit peine à approuver certaines décisions, qui semblent affoiblir l'exercice de la justice & de la puissan-

ss. ce publique. Comme quand il leur défend de mettre personne à la question, & veut que l'on pardonne aux calomniateurs & aux empoison-

97. 84. 85, neurs; à ceux qui ne sont pas armez, ou montez comme ils doivent pour le service de guer-

40 re, & à plusseurs autres coupables. Mais on trouve dans ces ré onses des preuves précieuses ges anciens usages de l'église Romaine, & de

la discipline qui y étoit encore en vigueur. An. 866. Avec les légats pour la Bulgarie, le pape en destina trois pour C. P. scavoir Donat eveque Lettres du d'Offie , Leon prêtre du titre de faint Laurent , pape pour & Marin diacre de l'église Romaine; & il les C. P. chargea de huit lettres toutes de même datte, Anaft in c'est à-dire, du treizième de Novembre 866. Nic. p. 169. Dans la premiere, qui est adressée à l'empereur N e ch. 2. Michel, le pape se plaint qu'on a falsihé la lettre p. 310. D. qu'il avoit envoyée par ses premiers légats Rodoalde & Zacarie; qu'on ne l'a point luë dans la premiere action du concile de C. P. quoique l'usage fut de lire publiquement dans les conciles les lettres des papes, comme on fit à Ephese & à Calcedoine. Il entre ensuite dans le détail des passages alterez; & c'étoit ceux qui regardoient l'autorité du faint fiège , l'expulsion d'I-

gnace, & l'intrusion de Photius. Il proteste qu'il reconnoîtra toujours Ignace paz 335. pour patriarche légitime, jusqu'à ce qu'il ait été jugé coupable par le faint fiége, & qu'il no com nuniquera jamais avec Photius qu'il ne fe déliste de son usurpation. Il appuie sur la nullité pag. 340.C. de son ordination faite par Gregoire de Syracufe dépofé; puis il ajoûte, parlant à l'empereur: Vous dites que sans notre consentement Photius ne laissera pas de garder son siége & la communion de l'églife : & que nous ne rendrons pas meilleure la condition d'Ignace. Nous croions au contraire, que l'églife n'oubliera pas les canons de Nicée, qui défendent aux uns de recevoir ceux qui ont été excommuniez par les autres. Nous croions qu'un membre separé ne subfistera pas long-temps, & que les autres suivront enfin leur chef. Le saint siège a fait ce qu'il a dû; l'effet dépend de Dien. Ceux qui ont été une fois frappez par le saint siège, sont

demeurez notez à jamais, quoiqu'ils ayent eu Fin

A N. 866. Simon le magicien fut abattu par saint Pierre, Sep. liv. Ainsi l'opinion du pape Victor touchant la Pâ-

v. n. 44. que, a prévalu sur celle des évéques d'Asse: Aca-Eus. v. biss. ce de C. P. a été condamné par le pape Felix, 6.24. 5.25. xxx. Authime par le pape Agapit, malgré la résistan-

" 16. liv. ces des princes. Et ensuite:

Nous reçûmes l'année derniere une lettre por-XXXII.n f4. pag. 346. tant votre nom , remplie de tant d'injures & de blasphêmes, que celui qui l'a écrite, semble avoir trempé sa plume dans la gorge du serpent. Nous ne pouvons dissimuler un tel mépris de notre dignité; c'est pourquoi nous vous exhortons à faire brûler publiquement cette infame lettre, pour vous purger de la honte de l'avoir commandée. Autrement scachez qu'en plein concile de tout l'Occident ; nous anathematiserons les auteurs de cette lettre. Ensuite nous la ferons attacher à un poteau, sous lequel on allumera un grand feu pour la brûler à votre honte, aux yeux de toutes les nations qui viennent au tombeau de saint Pierre. Il faut croire que le pape sçavoit que l'empereur Michel, tout impie & emporté qu'il

étoit, seroit touché de cette menace.

Il écrivit en même-temps aux évêques soûmis au siège de C. P. & au clergé de cette église une grande lettre, qui contient le recit de toute l'affaire, & les six articles du decret du conci-50». p. 16. le de Rome contre Photius. Il parle ainsi con-

pare anniconer Protus. Il parte anniconer 1845. 369. É re la promotion des laiques à l'épicopat: L'impieté a tellement levé la tête, qu'au mépris des canons, les laïques gouvernent maintenant l'égilife, & à leur fantaifie ôtent les prélats, en mettent d'autres à leur place, & les chaffent peu de temps après. Car voulant commettre impunément toutes fortes de crimes, ils ne permet-

nément toutes sortes de crimes, ils ne permettent pas de prendre les évêques, entre les clercs, qui les reprendroient hardiment, étant Livre cinquantiéme.

nourris dans la discipline de l'église. Mais ils les choisissent d'entr'eux : afin qu'ils les épargnent , A.N. 866. leur étant redevables de leur élevation. D'où il arrive, qu'un étranger recüeille le fruit, qui étoit dû aux travaux des ecclesiastiques; & qu'il ne leur sert de rien d'avoir passé partous les dégrez du ministere & employé leur vie au service de Dieu : puisqu'un autre vient de dehors se mettre d'abord à leur tête. Il cite contre cet abus le treiziéme canon de Sardique.

Suppliv.

X11. n. 37. Le pape Nicolas écrivit aussi à Photius, com- Ep. 11. me s'il eût été homme à être touché par des paroles, & au cesar Bardas, quoique mort plus de Ep. 12. fix mois auparavant. Ce qui montre combien peu de commerce il y avoit de Rome à C. P. Il peu de commerce il y avoit de Kome a C.F. 11 Ep. 13. écrivit aussi à Ignace, pour le consoler & l'inf- Ep. 14. truire de ce qu'il avoit fait pour lui, aux deux imperatrices Theodora mere de l'empereur Michel, & Eudoxia son épouse. Il n'écrivit à la mere, que pour la louer & la confoler; scachant bien qu'elle n'avoit plus de credit:mais il exhorte Eudoxia à prendre courageusement le parti Ep. 16. d'Ignace. Enfin il écrivit une lettre commune, pour ceux du fénat de C. P. que l'on tronveroit les mieux disposez à soûtenir Ignace, & à s'éloigner de la communion de Photius. L'imperatrice Theodora mourut, comme l'on croit, l'année suivante 867. l'onzième de Février, Boll. ti. jour auquel elle est honorée comme sainte par control de l'action de l'a l'église grecque.

Outre ces huit lettres pour C. P. le pape en En 1. écrivit une generale à tous les patriarches, métropolitains, évêques, & generalement à tous les fideles unis au faint fiége. C'est la même presque mot pour mot, que celle qui est adresfée à l'église de C. P. mais elle est partagée en Ep. 2. 3. trois. Après la premiere partie sont premierement les deux lettres du 25. Septembre 860.

Fiui

mains y prechaffent feuls. Il envoya à Rome une feconde ambaifade, demander au pape pour l'é- AN. 363. que Formose la qualité d'archevêque de Bulgarie; & des prêtres, pour continuer d'instruire la nation. Le pape ravi de ce bon succès examina plusieurs pretres, & envoya à cette mission ceux qu'il en trouva dignes, avec deux évêques, Dominique de Trivente près de Benevent, & Grimoalde de Polymarte en Toscane. Ils avoient ordre de choifir entre ces prêtres, celui qui seroit digne d'etre archeveque; & l'envoier à Rome pour être consacré par le pape s afin de ne pas ôter Formose à son peuple. Les deux évêques Paul & Grimoald devoient demeurer en Bulgarie, pour l'établissement de cette nouvelle église : mais Formose & Dominique devoient encore tenter de passer à C. P. pour y terminer le schisine.

Ce fus vers le même temps, & peut-être par les mêmes légats, que le pape Nicolas manda les deux freres Constantin & Methodius apotres des Bulgares & des Sclaves. Ils étoient de Thessalonique: Constantin surnommé le Philosophe à cause de son sçavoir, sut amené par fes parens à C. P. & ordonné prêtre. Les Cha- Boll 5. zares envoierent demander à l'empereur Michel fils de Theodora, quelqu'un pour les instruire dans la foi catholique; parce que les Juifs & les Sarrasins s'efforçoient de les attirer chacun de leur côté. L'empereur ayant confulté le patriarche, qui devoit être faint Ignace, appella Constantin. & l'envoïa honorablement avec les a nbaffadeurs des Chazares & les fiens. Constantin étant arrivé à Chersone, qui étoit proche de leur païs, y demeura quelque-temps, pour apprend e leur langue. On croit que c'étoit la Sclavone, dans laquelle il est certain que Constantin traduifit les livres facrez; & comme ils n'avoient point

FILL AD.

encore l'usage des lettres , il leur en fit de nou-Au. 866. velles, dont les peuples qui parlent cette langue, se servent encore aujourd'hui. Quand il sut venu chez les Chazares, il y convertit tous ceux que les Sarrafins ou les Juifs avoient seduits, & qui pleins de reconnoissance le renvoïant à l'empereur, lui offrirent de grands presens, mais il les refusa & demanda seulement la liberté des captifs.

Apres le retour de Constantin à C. P. Bartilas prince de Morave, ayant appris ce qu'il avoit fait chez les Chazares, envoya aussi des ambassadeurs à l'empereur Michel; disant que son peuple avoit renoncé à l'idolâtrie, & vouloit embraffer la religion chrétienne, mais qu'ils n'avoient personne capable de les instruire. L'empereur y envoya Constantin avec son frere Methodius, & fournit abondamment aux frais de leur voïage. Les Moraves eurent une grande joïe de leur arrivée; parce qu'ils apportoient l'évangile traduit en Sclavon, & des reliques de saint Clement pape, que Constantin avoit trouvées pendant qu'il étoit à Chersone. Ils envoierent donc au-devant d'eux, & les reçurent avec grand honneur. Les deux freres commencerent à travailler à leur mission, à enseigner aux enfans les lettres qu'ils avoient inventées & les offices ecclefiastiques ; & à désabuser ce peuple de plusieurs erreurs. Ils demeurerent en Moravie quatre ans & demi, & y laisserent tous les livres, necessaires pour le service de l'église. Le pape Nicolas ayant donc appris de si agreables nouvelles, écrivit à Constantin & à Methodius de le venir trouver. Ils rendirent graces à Dieu de l'honneur que le pape leur faisoit, & se mirent aussi-tôt en chemin pour Rome, avec quelques-uns de leurs disciples, qu'ils jugeoient di-

Photius. gnes d'être ordonnez évêques. depose le Mais Photius ayant appris que les légats enpape.

Voiez par le pape en Bulgarie, avoient rejetté le crême qu'il avoit donné, & fait une nouvelle An. 866. onction pour confirmer, tant les grands que le peuple de cette nation : il en fut tellement irri- ep.tom.vitt. té , qu'il resolut de se venger du pape Nicolas , 1388. E. & de le déposer lui-même. Pour cet effet, il suppola un concile œcumenique, où il faisoit presi- 1223; der les empereurs Michel & Basile, avec des lé- Anast. gats des trois grands sièges d'orient. Tout le se-praf. 8. nat y affistoit avec tous les évêques de la dépendance de C. P. Il y paroissoit des accusateurs, qui publicient avec des lamentations pitorables, les prétendus crimes du pape Nicolas, & en demandoient justice au concile. On voioit des témoins dont les dépositions appuioient ces plaintes: mais Photius prenoit le parti du pape Nicolas, & disoit, qu'il ne le falloit pas condamner absent. Les évêques du concile resutoient ces raisons: & cedant bien-tôt aux leurs, il recevoit les accusations contre le pape Nicolas & examinoit sa cause. Enfin il le condamnoit pour mille crimes supposez, prononçant contre lai une sentence de déposition, & d'excommunication contre ceux qui communiqueroient avec lui. Après avoir dressé ces actes tels qu'il lui plût, il les fit fouscrire par vingt & un évêques; mais il y ajoûta tant de fausses souscriptions, qu'il y en avoit environ mille. On y voyoit celles des deux empereurs, des trois légats d'orient, de tous les senateurs, de plusieurs abbez & de plufieurs clercs.

En ce concile il faisoit reconnoître pour empereur Louis, qui regnoit en Italie,& sa femme Ingelberge pour imperatrice. Ce qui étoit contre les prétentions des Grecs: car ils ne donnoient à l'empereur François que le titre de Rex, consevant le mot latin, qui signifie roi, & reservant à leur empereur le titre de Basi-

Nicet. .. conc. p. 364. Hiftoire Ecclefiaftique.

leus. Mais Photius voulants'attirer la protection AN. 866. de l'empereur Louis & de sa femme, qui avoit grand pouvoir fur lui, fit mettre dans son concile des acclamations, où il le traitoit de Basileus, & Ingelberge d'Augusta & de nouvelle Pulque-

rie. Aufli leur envoia-t-il ces actes avec des lettres remplies de flatteries, où il prioit Ingelberge de persuader à l'empereur son époux de chasser de Rome Nicolas, comme condamné par un concile œcumenique. Ces lettres étoient accompagnées de presens, & portées par Zacarie le fourd, que Photius avoit ordonné métropolitain de Calcedoine, & par Theodore qu'il avoit transferé de Carie à Laodicée.

Alors Photius ne gardant plus de mesures Lettre de avec le pape, s'adressa aux orientaux, & compofa une lettre circulaire, qu'il envoya au pacontre les triarche d'Alexandrie & aux autres, & où il Latins.

parle ainsi : Les héresies sembloient éteintes , & Epift. 2. edition. la foi se répandoit de cette ville imperiale, sur Lond. & les nations infideles : les Armeniens avoient .p. Bar, an. quitté l'hérefie des Jacobites, pour se réunir à . 53.

l'église: les Bulgares, nation barbare & ennemie de Jesus-Christ, avoient renoncé aux superstitions payennes, pour embrasser la foi. Mais il n'y avoit pas encore deux ans qu'ils étoient convertis, quand des hommes fortis des tenebres de l'occident, sont venus ravager ces nouvelles plantes, & corrompre en eux la pureté de la foi

par leurs erreurs.

Premierement, ils leur ordonnent de jeuner les samedis : quoique le moindre mépris des traditions tende à renverser toute la religion. De plus ils retranchent du carême la premiere semaine, permettant d'y manger des laitages & du fromage. Delà s'écartant du grand chemin & suivant les erreurs de Manès, ils detestent les prêtres engagez dans un mariage légitime ;

eux chez qui l'on voit plusseurs filles devenues : femmes fans maris, & plusieurs enfans dont on AN. 866 ne sçait point les peres. Ils ne craignent pas de reiterer l'onction du faint crême à ceux qui l'ont reçue des prêtres : disant qu'ils sont évêques, & que l'onction des prêtres est inutile. Mais le com- ". " ble de l'impieté, c'est qu'ils ont ofé ajoûter des paroles nouvelles au facré fymbole, autorifé par tous les conciles : en disant, que le Saint-Esprit ne procede pas du Pere seul, mais encore du Fils. Photius s'emporte furieusement contre cette doctrine, jusques à dire que ceux qui la soutiennent, prennent en vain le nom de chrétien : il s'efforce de la refuter par des raisonnemens n. 10. subtils, prétendant que c'est admettre deux principes dans la Trinité, & confondre les proprietez des personnes divines. Il soutient que ce dogme est contraire à l'évangile & à tous les pe- n. 16. res: puis il ajoûte:

C'est cette impieté entr'autres, que ces évê- n. 140 ques de tenebres ont semée dans la nation des Bulgares. Quand la nouvelle en est venue à nos oreilles, nos entrailles ont été émues, comme celles d'un pere qui voit ses enfans déchirez par des bêtes cruelles : & nous ne nous donnerons point de repos, que nous ne les aions désabufez. Cependant nous avons condamné en un con- n. 272" cile ces ministres de l'antechrist, ces corrupteurs publics : en renouvellant les condamnations des Apôtres & des conciles, qu'ils ont encourues. Car le soixante-quatriéme canon des apôtres porte déposition contre les clercs qui jeunent le dimanche ou le samedi, & excommunication contre les laigues; & le cinquante-cinquieme canon du sixième concile le renouvelle contre les Romains. Le quatriéme canon du concile de Gangres prononce anathême contre ceux qui rejettent les prêtres qui ont été mariez, & le Sap. xvii. Hiftoire Ecclesiaftique.

An. 866. mains. Ce que Photius appelle ici le fixiéme

Sup. lio. concile, est le concile de Trulle, toujours rexx. z. 54. jetté par l'église Romaine: qui ne connoissoir aussi que cinquante canons des apoèrtes. Il continue: Nous avons cru, mes freres, vous

aufi que cinquante canons des apôtres. Il continue: Nous avons cru, mes freres, vous devoir donner connoissance de tout ceci, suivant l'ancien usage de l'église nous vous prions de concourir à la condamnation de ces articles impies; & d'envoier pour cet esse telégats, qui representent votre persone. Nous esperons ainsi de tamener les Bulgares à la soi qu'is ont d'abord reçue. Et ils ne sont pas les seuls qui ont embrasse les suissants de leur cruauté, qui après avoir soumis leurs vossins, ont attaqué l'empire Romain: se sont eux mêmes convertis,

Pies. n. 37. & ont reçu un évêque. Nous avons aufii reçu d'Italie une lettre fynodique, pleine d'étranges plaintes des habitans contre leur évêque : où ils nous conjurent de ne les pas laiffer fous la tyrannie qui les accable, au mépris de toutes les loix ecclefiaftiques. Nous en avions déja reçu autrefois des avis par Bafile, Zofine, Metrophane prêtres & moines, & quelques autres; qui nous privient avec larmes de venir au fecours des églifes. Nous venons encore de recevoir des lettres de differentes perfonnes, remplies de lamentations pitoiables, qu'ils nous ont conjuré de faire paffer à tous les fiéges métropolitains & apoftoliques. Nous vous en en-

ecumenique fera assemblé : quelques prélats sont déja arrivez , & nous attendons dans peu les autres.

Nous croions devoir ajoûter , que vous ne manquiez pas de recevoir dans toutes vos égli-

voïons des copies, afin que l'on puisse prononcer sur ce sujet en commun, quand le concile ses le septième concile œcumenique. Car nous avons oui dire, que quelqu'unes ne le reconnois- AN. 866. fent pas encore, quoiqu'elles observent fidelement ce qu'il a ordonné. Toutefois il y a affifté des légats des quatre grands fiéges; d'Alexandrie, de Jerufalem & d'Antioche, de l'ancienne Rome; & notre oncle le très-faint homme Taraise archevêque de C. P. Ce concile a condamné l'impieté des Iconoclastes; mais peutêtre n'a-t'il pas été facile de vous en porter les actes, à cause de la domination des Arabes. Vous devez donc le mettre au rang des fix conciles œcumeniques : autrement ce seroit introduire un schissne injurieux à l'église, & favorifer les Iconoclastes, dont je sçai que vous n'avez pas moins d'horreur, que des autres heretiques Telle est la lettre circulaire de Photius, la premiere piece que je sçache, où les Grecs ayent accusé ouvertement d'erreur les Latins; mais il est remarquable, que Photius ne les en a accusez que depuis sa condamnation : quoique l'addition au symbole & les autres points qu'il nous reproche, ne fusient pas nouveaux. Car il est bien certain, que lorsqu'il écrivit au pape sa lettre synodique, & lui envoya sa confession de foi, pour faire approuver fon ordination ; l'église Romaine n'avoit pas une autre créance, ni d'autres pratiques que sept ou huit ans après Photius lui-même dans la lettre qu'il envoya Sup. 2. 11. 15 au pape par le secretaire Leon, disoit que chaque église devoit garder ses usages; & en donnoit pour exemple entre autres le jeune des samedis

Les empereurs Michel & Basile, ou plûtôt Photius fous leur nom, envoierent une lettre femblable au roi des Bulgares, tandis que les légats Formose & Dominique, destinez pour C. P. 70. p. 470. étoient encore chez lui. Voulant que les légats E,

& le celibat des prêtres.

Sup. n. 44

An. 866. dues erreurs fusient anathématifices, & qu'ils reconnussent Photius pour patriarche ecumenique. Ce n'étoit qu'à ces conditions que l'on offroit de les recevoir à C. P. Le roi des Bulgares
uvoi aces nouvelles au pape par les légats.

LVII.

Lettes du

Lettes du

Lettes du

Lettes du

Lettes du

Lepada the Egilon archevêque de Sens, &

pape pour

Adard évêque de Nantes arriverent à Rome; &

pape, n. 47. concile de Soiifons & les autres touchant l'affai
le s. conc. p. re de Vulfade, y fit réponfe par quarre lettres

du fixiéme Decembre indiction quinziéme, qui

eft l'an 866. La premiere eft adrefiée aux évê
ques du concile de Soiifons , où il dit, qu'ayant

trouvé les adres du concile où Vulfade & les au-

au inteme Becembre indection quinzieme, qui eft l'an 86. La premiere est adresside aux évéques du concile de Soisson, où il dit, qu'ayant trouvé les actes du concile où Vulsade de les autres avoient été déposez, c'est-à-dire, du concile de Soissons en 853, il y a remarqué plusieurs faustetez & plusieurs nullitez, dont il accusé Hincmar. Il se plaint ensuite, qu'on ne lui a pas envoyé une relation exaste de tout ce qui

Sup. liv. ELIX. n. 8. p. 847. E.

s'étoit passé dans l'affaire d'Ebbon & des autres clercs dont il s'agit; & ajoûte : Jusques à ce que nous aions reçu ces instructions, nous differerons leur entiere restitution. Cependant vous devez les rétablir par provision, afin qu'ils soient mieux en état de se désendre. Car nous donnons un an de terme à Hincmar, pour montrer la régularité de leur déposition, faute dequoi nous les déclarons justement rétablis. Au reste en recevant l'appellation de ces clercs nous n'avons point permis de les promouvoir à un ordre plus élevé; & vous, tandis que vous prétendez nous referver la décision de l'asfaire, en voilà un que vous avez fait évêque, quoique nous l'eussions resusé au roi Charles, attendant la réfolution de votre concile.

La seconde lettre est à Hinemar, & contient 8, 8, E, les mêmes plaintes & en mêmes paroles. Ensuite le pape répond à la lettre qu'Hinemar lui avoit envoyée par Egilon , & dit : Vous fouhaitez , AN. 866. dites-vous, le rétablissement de ces clercs; & qu'avez-vous poursuivi par vos lettres & vos députez auprès de mes prédecesseurs, sinon que leur déposition sût confirmée sans esperance de rétabliffement? Au contraire, qu'avez vous fait pour eux? Vous devriez avoir honte d'user de ces finesses, en écrivant au saint siège. J'ai sujet de douter que cette lettre soit de vous , puisque vous n'avez point envoyé de député pour l'apporter, & qu'elle n'est pas même scellée de vo- p. 859. tre sceau. La troisième lettre est au roi Charles, & la quatriéme à Vulfade & à ses compagnons, où le pape les exhorte à n'avoir point de reisentiment de l'injure qu'on leur a faite.

Dans le même mois de Decembre 866, le pape To 8, con, apparemment fur la plainte des évêques Fran P 301, cos, écrivit aux nobles d'Aquitaine, pour les exhorter fous peine d'excommunication, à rendre

les biens ecclefiaftiques qu'ils avoient usurrez. La lettre à Salomon roi ou duc de la petite Bretagne doit être du même temps. Ce prince roi Saloavoit envoyé des députez à Rome avec une let-tre à laquelle le pape répond ains: Nous avons cherché dans nos archives, ce qui regarde la 2. déposition de vos évêques, & la subrogation des autres à leur place. & nous l'avons trouvé bien \* LV 118. different de ce que vous prétendez. Car aucun ". 44. évêque ne peut être condamné, que par douze évêques au moins avec le métropolitain. Quant à Gislard & Actard, quoique celui-ci ne fasse pas bien de confacrer de nouveau ceux que Giflard a ordonnez, il a toutefois été évêque avant lui: il est approuvé & loué par le pape Leon écrivant à Nomenoy, & Giflard est traité d'ufurpateur. C'étoit Leon IV. & Giflard étoit celui Grat 7. 4. que Nomenoy avoit intrus dans le siège de 1, f. 10. Nantes au préjudice d'Actard.

111 Carry

Le pape Nicolas continue: Voici donc ce que An. \$66. vous devez faire. Envoiez tous les évêques de votre roïaume à l'archevêque de Tours leur métropolitain; qu'en la presence & avec le nombre convenable d'évêques, on examine la cause de ceux qui ont été chassez : si leur déposition est canonique, qu'elle ait son effet, & que ceux qui ont été ordonnez à leur place y soient maintenus: mais si les premiers se trouvent innocens, il faut leur rendre leurs sièges. Que fi vous ne voulez pas envoier à l'archeveque de Tours, envoyez ici deux des évêques dépossedez, & deux de ceux qu'on leur a substituez, avec un ambassadeur de votre part : afin que nons puissions juger qui sont les évêques légitimes. Et parce qu'il y a une grande difpute, pour sçavoir qui est le métropolitain de Bretagne, quoiqu'iln'y ait aucune memoire que votre pais ait jamais eu d'église métropolitaine : tontefois on y pourra penfer, quand yous ferez en paix avec le roi Charles; & si vous n'en pouvez convenir, vons envoyerez ici, afin que nous décidions ce point. Car l'église qui prêche la paix, ne doit pas fouffrir préjudice de la division des rois.

tion de fainte Reine, faite par Egil abbé de Fla-Sup, liv. vigni: & monrut en 8/6. Saint Convoyon ab-Livii. ". bé de Redon, dont il a été parlé dans l'histoire de ces évêques, mourut deux ans après s (çavoir de l'alid, p. 191.

Plelan, monaftere fondé par le duc Salomon. Le pape Nicolas répondit quelques - temps pour la tei- près aux lettres qu'Egilon de Sens, & Adon de ne Thier. Vienne avoient apportées, touchant l'affai-

beige,

re de la reine Thietberge. Cette princesse lui avoit écrit, que d'elle-meme & de fon bon gré, AN. 866. elle défiroit renoncer à la dignité roiale & quit- Sup. n. 48. ter Lothaire pour passer le reste de sa vie en continence, reconnoissant que son mariage étoit nul, qu'elle étoit sterile, & que Valdrade avoit d'abord été l'épouse légitime de ce prince. Elle ajoûtoit qu'elle vouloit aller à Rome, pour découvrir au pape ses peines secretes. Le pape bien informé par tout ce qu'il y avoit de personnes considerables en Gaule & en Germanie, que Thierberge ne parloit ainfi, que pour se délivrer des mauvais traitemens de Lothaire, & mettre sa vie en sûreté; écrivit une lettre à cette princesse, où il dit :

Le témoignage que vous rendez à Valdrade, ne lui peut servir de rien ; puisque quand même 8 100.c. pag. vous feriez morte, elle ne peut jamais devenir 425. la femme légitime de Lothaire. Il n'est point à propos que vous veniez à Rome, tant à cause du peu de sûreté des chemins, que parce que nous ne vous permettrons point de quitter Lothaire, tant que Valdrade sera près de lui, car ce n'est que pour la reprendre qu'il cherche à vous éloigner. Votre sterilité ne vient pas de vous, mais de l'injustice de votre mari, & votre mariage ne peut être rompu. Ne travaillez donc pas à vous perdre ; il vaut mieux qu'en disant la verité, vous receviez la mort des mains d'un autre, que de tuer votre ame par le mensonge. C'est une espece de martyre de soustrir la mort pour la verité. Nous ne recevons point votre confession extorquée par violence. Autrement tous les maris qui auroient pris en haine leurs femmes; n'auroient qu'à les maltraiter, pour leur faire déclarer que leur mariage ne feroit pas légitime, ou qu'elles auroient commis un crime capital. Nous ne croions pas toutefois

Ep 48. f.

Histoire Ecclesiastique.

que Lothaire en vienne à cet excès d'attenter à An. 867. votre vie; ce seroit se mettre lui-même & son rojaume en peril, puisque vous êtes non seulement innocente, mais fous la protection de l'église, & particulierement du saint siège. Que si vous voulez venir à Rome, il faut qu'il réponde de votre sûreté, & qu'il commence par y envoyer Valdrade. Quant à ce que vous dites que c'est l'amour de la pureté, qui vous fait défirer la diffolution de votre mariage; fçachez qu'on ne peut vous l'accorder, si votre époux de son côté n'embrasse sincerement la continence. Cette lettre est du neuviéme des calendes de Février, indiction quinzieme, c'eft-à-dire, du

vingt-quatrieme de Janvier 867.

Le pape écrivit en même temps à Lothaire, repetant les mêmes choses, & témoignant sa douleur de se voir trompé par les promettes de ce prince. A la fin il le menace d'excommunication, s'il ne rompt tout commerce avec Valdra-

Ep. 10. de déja excommuniée. Il adressa cette lettre au roi Charles: avec une pour lui, où il le leue de la protection qu'il a donnée à Thierberge, puis il ajoûte: Maintenant on dit que Lothaire a fait un traité avec vous . & vous a fait consentir à la perte de cette princesse, en vous donnant un

An, Bert. monastere de son roiaume. C'étoit saint Vaast d'Arras donné au traité de Juillet 866. Le pape dit ensuite que Thietberge avant eu recours à l'église, ne doit plus être soumise à un jugement féculier, & que les parties s'étant rapportées au faint fiège, ne peuvent être jugées ailleurs. Il prie le roi Charles de faire rendre surement la lettre au roi Lothaire, & une qu'il écrit aux évê-

ques de son roïaume.

Dans celle-ci il déclare qu'il n'a point permis à Valdrade de retourner en France, comme on avoit publié, & dénonce pour la troisiéme fois

fon excommunication. Il se plaint de ce que même après tant d'exhortations, ces évêques An. 867. ne font rien pour retirer leur roi de son égarement. Il s'efforce d'exciter leur zele, & les conjure par la fainte Trinité, de lui envoyer incefsamment des députez avec des lettres, pour lui faire sçavoir si Lothaire traite comme il doit Thierberge, suivant qu'il avoit promis au légat Arsene. Quiconque n'obéira pas, ajoûte-t'il, fe déclarera par-là fauteur de l'adultere, & sera retranché de notre communion. Celui qui n'aura personne à envoyer, doit du moins écrire; excepté l'évêque de Verdun. Car nous voulons absolument qu'il envoye quelqu'un de son clergé. Cette lettre & la précedente sont du vingtcinquiéme Janvier 867.

L'évêque de Verdun étoit Hatton, à qui Adventius de Metz écrivit vers le même-temps, en 4n. 867. cestermes: Nous avons appris de deux côtez. c'est-à-dire du roïaume de Charles & du roïaume de Louis, que le pape Nicolas a déclaré sa résolution fixe touchant le roi Lothaire notre maître; à sçavoir, que si dans la veille de la Purification il ne quitte Valdrade, il fera exclu de l'entrée de l'église. Cette nouvelle nous met dans une peine mortelle. C'est pourquoi nous vous prions de l'aller trouver incessamment; & lui representer le peril qui le menace. Nous croions que le meilleur parti est que deux jours avant la fête, il se rende à Floriquing, ou en tel autre lieu qu'il lui plaira, avec trois évêques au moins qu'il aura choifis, & qu'en leur presence il confesse secretement ses pechez, avec douleur & promesse de se corriger, & reçoive l'abfolution. Alors il promettra d'examiner de nouveau l'affaire de son mariage, par le conseil de fes fideles serviteurs: ainsi il pourra entrer dans l'église de saint Arnoul, pour celebter la sête

Histoire Ecclesiastique.

fans mettre son ame ni son rojaume en peril. A N. 867. Autrement il se jettera & nous avec lui dans une perte irreparable. Adventius recommande le secret de cette lettre sous le sceau de la confession. Elle fait voir les allarmes des partisans de Lothaire, qui craignoient, que si le pape prononçoit une fois l'excommunication contre lui,

Ibid.

\$67.

fes oncles ne s'en prévalussent pour envahir son Ap. Bar, roiaume. C'est pourquoi Lothaire continua d'écrire au pape des lettres très-soumises : témoignant un grand désir d'aller à Rome se presenter à lui, & offrant de joindre ses forces à celles de l'empereur Louis son frere, pour secourir

Epif. 13. l'Italie contre les Sarrafins. Peu de temps après, c'est-à-dire, le septiéme de Mars, le pape écrivit à Louis roi de Germanie, afin qu'il travaillat de son côté à ramener Lothaire, & lui ôter l'esperance de conserver Valdrade, par les déclarations forcées qu'il tiroit de Thietberge. Il l'exhorte aussi à faire obéir Ingeltrude excommuniée, qui apparemment étoit dans son roïaume, & l'obliger de retourner avec Boson son mari, qui vouloit absolument se remarier à une

autre. Egilon archevêque de Sens, revint en France

chargé de toutes ces lettres du pape, qu'il rendit au roi Charles le vingtième jour de Mai 867. à Samouci, maison royale près de Laon. L'archevêque Hincmar y avoit amené par ordre du roi Charles , les clercs de Reims compagnons de Vulfade, qui s'y étoit auffirendu, & deux autres évêques, Rothade de Soissons & Hincmar de Laon. On lut en leur presence les lettres du pape pour la restitution de ces clercs:les évêques s'y foûmirent volontiers; & le roi indiqua pour cet effet un concile à Troyes, pour le vingtquatrieme d'Octobre. Cependant au mois de Juillet l'archevêque Hincmar étant de retour de ee voiage, & se préparant à un plus grand qu'il devoit faire, pour suivre le roi à la guerre contre An. 867. les Bretons : écrivit une grande lettre au pape, qu'il envoia secretement par quelques-uns de ses cleres déguisez en pelerins: craignant les traverses de guisez en pelerins: craignant les traverses de princes à qui il éroit odieux, c'est-à-dire, 6. 17. du roi Lothaire & de l'empereur Louis.

En cette lettre, qui est très-soumise & toute- Opusc. 26.
fois vigoureuse, Hincmar déclare au pape, que som. 2. 7.
consumément à se ordres il a rétabli dans leurs

conformément à ses ordres, il a rétabli dans leurs fonctions les clercs ordonnez par Ebbon, sans attendre le terme d'un an qui lui étoit accordé. Il se justifie fort au long sur tous les reproches que le pape lui avoit faits; & ajoûte à la fin : Comme vous avez défendu à ces clercs, de monter à des dégrez plus élevez; jevous prie de me mander si je dois refuser de les promouvoir, en cas que nos confreres les élisent évêques; parce que je ne veux ni les choquer, ni vous défobeir en rien. Il est vrai-semblable qu'Hincmar se pressa d'envoier cette lettre au pape, afin de l'appaiser, avant la tenue du concile de Troyes, où il craignoit que l'on n'examinat de nouveau la déposition d'Ébbon & son ordination qui en dépendoit.

Les clercs porteurs de cette lettre arriverent à Rome au mois d'Août & trouverent le pape Nicolas déja fort malade, & fort occupé des differens qu'il avoit avec les empereurs Michel & Basile & les éveques d'Orient, tant sur le fehisme de Photius, que sur les erreurs qu'ils imputoient à l'église latine. C'est pourquoi ils surent obligez de demeurer à Rome jusques au mois d'Octobre.

AN. 867.

## LIVRE CINQUANTE-UNIEME. 'EMPEREUR Michel se dégoûta bien-tôt

Michel. Basile empercur. Bafil. n. 25.

26. 000.

ude Bafile, qu'il avoit affocié à l'empire; & qui loin de prendre part à ses débauches & à ses jeux impies, s'esforçoit de l'en retirer Poff, Thee- par fes fages confeils. Michel donc ne pouph. 1v. n.43. vant plus le Touffrir, prit un jour un rameur de sa galere imperiale, nommée Basilicin; & le Co ffant. in tenant par la main le presenta au senat, après l'avoir revêtu de la pourpre, du diadême. & de tous les ornemens imperiaux, leur faisant remarquer sa bonne mine, & disant: Je devois bien plûtôt avoir fait empereur celui-ci, que Bafile; & je me repens de l'avoir affocié à cette dignité. Cette extravagance étonna tout le monde ; & l'on fut indigné de voir que Michel prétendit leur faire ainsi changer de maître tous les jours. D'ailleurs quand il étoit yvre, il commandoit de couper les oreilles à l'un, le nez à l'autre, la tête à un troisiéme. Ce que l'on n'executoit pas, esperant, comme il arrivoit, qu'il s'en repentiroit après. Enfin, il voulut faire tuer Basile dans une chasse; mais le coup ayant manqué, Basile averti, le fit tuer par ses propres gardes, comme il étoit yvre, dans le palais de faint Mamas, le vingt-quatriéme de Septembre, indiction premiere, l'an 867. Il avoit regné près de Seb. liv. vingt-fix ans depuis la mort de son pere Theon. phile; fçavoir quatorze ans après sa mere, onze feul, & quinze mois avec Bafile.

Zonar lib. Bafile, qui commença alors à regner seul, étoit R. Befff. Macedonien, de baffe naissance; quoique depuis on ait prétendu le faire descendre des Ar-9. facides rois des Parthes. Il est certain qu'il vint

à C. P. seul à pied, en fort pauvre équipage,

Livre cinquante-uniéme. 145

& à deffein d'y faire fortune. Il entra d'abord au fervice de Theophylice, parent du cesar An. 867. Bardas, & sur son écuyer. Sa sorce de corps & son adresse à dompter les chevaux, le distingua tellement, que l'empereur Michel le prit à son service & le sir protostrator ou premier écuyer, puis le mit à sa chambre, ensuite le sit patrice & maître des offices, & ensin l'associa à l'empire. Basile sur surnommé Cephalas, à cause de sa grosse tête; & il est connu sous le nom de Macedonien.

Dès le lendemain qu'il fut déclaré seul empereur, il chassa Photius du siège patriareal de C. tabli à C.P.

P. & le relegua dans le monastere de Scepé. Le Nicet in
jour suivant il envoia Elic droguaire ou chef de Ign. p.1216
la flotte, avec la galere imperiale, au patriar-

che Ignace, pour le tirer de l'isse où il étoit relegué, & le ramener à C. P. où attendant son rétablissement, il lui rendit le palais des Manganes, qui étoit sa maison paternelle. Cependant l'empereur Basile manda à Photius de lui envoier incessamment toutes les souscriptions qu'il avoit exigées, & qu'il avoit emportées en sortant du palais patriarcal. Photius jura qu'on l'avoit tellement pressé de sortir, qu'il n'avoit pu rien emporter de semblable. Mais tandis qu'il rendoit cette réponse au preset Baanes, ses domestiques embarassez, cacherent dans des rofeaux fept sacs pleins & scellez de plomb. Les gens de Baanes le virent, enleverent les sacs, & les porterent à l'empereur. Les ayant ouverts, on y trouva deux livres, ornez en dehors d'or & d'argent, avec les couvertures violettes, en dedans curicusement écrits & de belle lettre : dont l'un contenoit les actes supposez d'un concile contre Ignace, l'autre une lettre synodique contre le pape Nicolas.

Ce prétendu concile étoit divisé en sept ac-

tions, & à la tête de chacune il y avoit des An. 867. mignatures de la main de Gregoire Afbeftas, éveque de Syracufe: car il étoir peintre. En la premiere, on voioit Ignace trainé & battu de verges, & fur fa tête cette infeription: Ho diabolos, celt-à dire, le détraêteur. En la feconde, on le tiroit encore avec violence, & on crachoit

desus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on a.Tenff.1.4 adore. En la sixième on le condamnoit, & l'infcription étoit: Abomination de désolation. En la septiéme, on le trainoit eucore, & on sui coupoit la tète, & l'inscription étoit: L'anrechrist. Dans ces actes il y avoit cinquante-deux chefs d'accustations contre Ignace, tous manisestement faux; & à la fin de chacune on avoit laisse un ligne en blanc, pour y ajoûter ce que l'on voudroit.

La lettre synodale contenuë dans l'autre volu-

me, étoit remplie de calomnies & d'injures contre le papeNicolas, inventées pour fervir de fondement a la déposition & à l'anathème que Photius avoit prononcé contre lui. Il avoit fait écrire deux exemplaires de chacun de ces deux fivers; dont il avoit gardé l'un par devers lui & envoyé l'antre à l'empereur Louis en Italie par Zacarie & Theodore; mais ils furent arrêtez en chemin par ordre de l'empereur Bassle; qui s'étant sais de ces quatre volumes, & les ayant montrez au sénat, puis à l'église, découvrit les fourberies de Photius, au grand étonnement de tout le monde; & garda ces sivres dans le palais.

j.

Le Dimanche vingt-troisième de Novembre

la même année 866. l'empereur Basile tint une An. 867. affemblée dans le palais de Magnaure, où il fit venir le patriarche Ignace, & lui donna de p. 1389. grandes louanges. C'étoit à pareil jour, que ?. 1230. neuf ans auparavant il avoit été chassé. Ce jourlà donc il rentra folemnellement dans fon églife, avec un grand applaudissement de toute la ville. On celebroit la messe, le prêtre disoit ces parole de la preface : Rendons graces au Seigneur, & le peuple répondit : Il est digne, il est juste : ce qui parut un heureux presage. Car les Grecs y faifoient grande attention, & les hif-

toires du temps en sont pleines. Ignace étant ainsi rétabli dans son siège, interdit les sonctions facrées, non-seulement à Photius & à ceux qu'il avoit ordonnez, mais encore à tous ceux qui avoient communiqué avec lui; & pria l'empereur d'indiquer un concile œcumenique pour remedier à tant de scandales. On envoia donc aussi-tôt à Rome Euthymius spataire ou écuyer t. 8. conc. p. de l'empereur Basile, chargé d'une lettre que 1086. E.

nous n'avons plus.

L'empereur Basile envoia aussi en Orient, pour faire venir des légats, qui affiftaffent au concile, au nom des trois patriarches d'Alexandrie , d'Antioche & de Jerusalem. Pour cet ef- Vua Ienafet , il envoia des lettres & des presens à celui sii. p. 1230. qui commandoit en Syrie, par Isaie & Spiridion D. natifs de Chypre. Theodose patriarche de Jeru- Conc. 8, 45. falem envoia Elie son syncelle; & comme le 4.p.1035. E. siège d'Antioche étoit vacant, Thomas archevêque de Tyr, qui étoit le premier siège de ce patriarcat, alla lui-même au concile. Ces deux légats Thomas & Elie, demeurerent plus d'un an à C. P. attendant ceux du pape. Le patriarche d'Alexandrie envoïa le dernier, & son légat

n'arriva qu'à la fin du concile.

Ep. Hady.

Hiftoire Ecclesiastique.

Ce patriarche Melquite d'Alexandrie, étoit An. 867. Michel successeur de Sophrone mort l'an 233. de l'hegire, de Jesus-Christ 847. Michel tint le Etat de siège vingt-quatre ans, jusques à l'an 872. Jofeph patriarche Jacobite d'Alexandrie, étoit Eutych, t. 2. mort l'an 242. de l'hegire, 856. de Jesus-Sup. liv. Chrift, & avoit en pour successeur Chail ou xLVIII. n. 1. Michel, qui ne tint le siège que dix-sept mois, Elmac. 1. 11. & fut enterré le premier dans le monastere de S. bibl. Orient, Macaire l'an 244. ou 858. Il eut pour successeur Côme prêtre du même monastere; du P. 110. temps duquel on rétablit les murs d'Alexandrie, de Damiete, & de plusieurs autres villes. Il tint le fiége fept ans, envoïa la lettre synodique à Jean patriarche Jacobite d'Antioche, & en re-

cut réponse. De son temps le calife Moutevaquel défendit aux Chrétiens & aux Juiss de porter des habits blancs. Côme mourut l'an 132. 866. & eut pour successeur Ofanius, autrement nommé Sanut , tiré du même monastere de S. Macaire , qui tint le siège onze ans. Il convertit les héretiques, qui nicient la Passion de notre Seigneur, les reçut, les baptifa, prêcha dans leurs églifes; & fit part de cette nouvelle au patriarche d'Antioche, qui en eut bien de la joie. Sa-Elmat, p. nut fit amener de l'eau douce à Alexandrie par des canaux souterrains. A Antioche après la

161. Enizeh. ?. mort de Job patriarche Melquite, Nicolas fut

P. 444. 2-455-

ordonné l'an 844. Il tint le fiége vingt-trois ans, & mourut en 8(7. mais le fiège demeura trois ans vaquant, ne fut rempli que la premiere an-Ibid: p. 470. née du calife Motamid, qui est l'an 870. A Jorusalem après le patriarche Jean, Sergius tint le siège seize ans, puis Salomon cinq ans; & enfin Theodose sut ordonné la premiere année du ca-

life Motaz, qui est l'an 866. & tint le siège qua-Sup. liv. torze ans. Quant aux califes des Musulmans, Aaron \$LY111, B.1.

Livre cinquante-uniéme. fürnommé Alouatec on Vatecbilla fucceda à fon pere Moutasem l'an de l'hegire 227.842. de Je- AN. 867. fus-Christ; il regnacinq ans & mourut d'excès Elmac. lib. avecles femmes, l'an 131. 846. Son successeur 11. 6.10. fut Jafar son frere, surnommé Moutevaquel, qui regna près de quinze ans, & fut tué dans fon palais étant yvre, par les ordres de son fils Mahomet, qui lui succeda l'an 247. 861. Mahomet surnommé Mostanser ne jouit que fix . 126 mois du fruit de son parricide, & mourut l'année suivante 248.862. Son successeur sut Abmed surnommé Moustain petit fils du calife Moutafem. Il regna deux ans, & fut tué l'an 251.6.11. 865. Après lui regna Mahomet fils du calife Moutevaquel, & fut surnommé Moutaz, ou plûtôt Almoutaz-billa; car en les faisant califes on leur donnoit des titres magnifiques, finissant par le nom de Dieu; c'est sous ces noms qu'ils sont connus. Moutaz fut reconnu au commencement de l'an 252. 866. & regna trois ans. D'abord il mit en prison son frere, qui Ini étoit 6. 14. substitué; puis il le fit étrangler. Tels étoient ces princes chefs de la religion des Mufulmans; foibles, cruels, abandonnez à leurs plaifirs, & gouvernez par leurs officiers. Sous le calife Moutaz, les Turcs avoient toute l'autorité, & ils firent donner le gouvernement d'Egyte à Ahmed , dont le pere Toloun esclave Elm p. 1500 Ture, avoient été au service du calife Almamon. 173. Ahmed naquit à Bagdad en 220. 835. Il avoit le Abulfar. p. cœur grand, méprifa les mœurs groffieres des 175. Turcs, & fut liberal & magnifique. Il gouverna en souverain l'Egyte & la Syrie, pendant quinze ans; & ce fut à lui sans doute que s'adressa l'empereur Basile, pour obtenir la liberté de faire venir des légats d'Orient.

Avec le patriarche Ignace, on rappella tous IV. ceux que Photius avoit fait exiler ou emprison- Studite,

ner à cause de lui : entre autres Nicolas StudiAn. 867. te, ce sidele disciple de saint Theodore, dont
Sup, liv, nous avons déja parlé. Il nâquit vers l'an 793zivi. n. 19. dans l'Isle de Crete à Cydonia, aujourd'hui la
39. Canées & sut envoyé dès l'âge de dix ans à C.P.
puist d. 1.
pour être élevé dans le monastere de Stude, par
des f. p 894.
49. Bell. 4. moine. L'abbé Theodore le sit mettre avec les
feb. 6. p. 2 autres enfans dans la maison où on les élevoir.

76. 1, p. autres enfans dans la maifon où on les élevoit ;
p. voifine, mais féparée du monaftere, & lui
voyant faire grand progrès dans la vertu, il lui
Su, liv, donna de bonne heure l'habit monaftique. Nous

pagnon de son exil, de ses prisons & de ses sous-\*\* 43. frances, pendant la persecution de Leon l'Ar-

menien I conoclaile. Ayant été rappellé par Michel le Begue, Nicolas suivit son saint abbé dans les divers lieux où il se retira; & ce sut dans ce temps qu'il sut ordonné prêtre malgré lui, par le communauté. Depuis son ordination, il ne sut pas moins appliqué autravail des mains, particulierement à transcrire des livres, ayant la main bonne & legere.

fut si surpris du détachement de Nicolas, & de l'indistèrence avec laquelle il apprit la désolation de sa parrie & la captivité de ses parens, qu'il résolut de quitter aussi le monde & s'enferma dans se même monastère.

Après la mort de faint Theodore, Nicolas demeura près de fon tombeau,dans l'Isle du Prince; mais la perfecution renouvellée par l'empereur Theophile, l'obligea à changer souvent de retraite, & même après la mort de ce prine, il continua quelques années à vivre en folitude. Toutefois Naucrace, qui avoit fuccedé à An. 867faint Theodore dans le gouvernement du monaîtere de Stude, étant mort en 848. la communauté choîfit pour abbé Nicolas, & il ne put s'en défendre. Il quitta la charge au bout de trois ans, mit à la place Sophrone, du confen-

après, & Nicolas fut obligé à reprendre la conduite du monastere de Stude en 855.

tement du patriarche Ignace, & retourna à sa solitude. Mais Sophrone mourut quatre ans

Quand Photius usurpa le siège de C. P. Nicolas pour éviter sa communion, se retira avec son frere Tite dans une hospice de son monastere, qui étoit à Prenete près de Nicomedie. Sa retraite fit grand bruit à C. P. où son rang d'abbé de Stude, & son merite personnel lui donnoient beaucoup d'autorité. Le cesar Bardas alla le trouver à Prenete, & y mena même l'empereur Michel; ils s'efforcerent par des discours flatteurs de le ramener, puis irritez de la fermeté ils lui firent fignifier en partant, de ne demeurer en aucun hospice du monastere de Stude. Ainsi Nicolas fut obligé de se cacher, & changer souvent de retraite. Enfin Bardas le fit ramener à son monastere de Stude, où il fut gardé prisonnier pendant deux ans, sous la conduite de Sabas de Callistrate, qui en étoit alors abbé, après Theodore Santabaren.

L'empereur Basile avant rétabli le patriarche Ignace, délivra aussi Nicolas, & ils le pricent l'un & l'autre de reprendre le gouvernement de son monastere. Il voulut s'en excuser sur son grand âge, & sa foiblesse causée par tant de souffrances; mais il fallut ceder, & l'empereur le faisoit souvent venir au palais, pour s'entretenir avec lui charmé de sa simplicité. Il ne vécut que quelques mois depuis ce demoir rétable.

An. 867. 868. âgé de foixante & quatrième de Février 688. âgé de foixante & quinze ans, après avoit fait pluseurs miracles. Il fue enterré auprès de Theodore & de Naucrace ses predecesseurs; & l'église Greeque honore la memoire le jour de fa mort.

Concile Troyes.

En France le concile de Troyes se tint au jour marqué vingt-cinquieme d'Octobre 867. Les évêques du roiaume de Louis, c'est-à-dire de Germanie, y avoient été invitez par ceux des roiaumes de Charles & de Lothaire; & dans la lettre qu'ils écrivirent pour cet effet, ils representerent ainsi les raisons de s'assembler : Les églises sont pillées, les évêques deshonorez, les peuples opprimez. Il avoit été saintement ordonné de tenir les conciles deux fois l'an; &nous voyons tant de maux parce qu'on les tient rarement, & que les ennemis de l'église s'appliquent à separer ses ministres. Il nous est donc important de tenir un concile general. Nous vous y invitons du consentement de nos rois, & ils envoient notre frere l'évêque Adventius, pour y faire consentir le vôtre. Toutefois cette invitation fut sans effet, & nous ne voions à ce concile de Troyes, que vingt évêques, tous des deux roiaumes de Charles & de Lothaire. Il y avoit fix archevêgues, Hincmar de Reims, Herard de Tours, Venilon de Rouen, Frotaire de Bourdeaux, Egilon de Sens, & Vulfade de Bourges.

p. 875.

Odon de Beauvais.

Ann. Ber. Ence concile, quelques évêques voulant favorifer Vulfade, pour faire leur cour au roi
Fled. 111. Charles, commencerent à émouvoir des quef-

tions au prejudice d'Hincmar; c'est-à-dire qu'ils vouloient examiner de nouveau son ordination & la déposition d'Ebbon, Mais Hincmar seut s

Les évêques les plus fameux sont Rothade de Soissons, Actard de Nantes, Enée de Paris, & bien se désendre, & par la raison, & par l'autotité des canons, qu'on résolut à la pluralité des AN. 867. voix, de ne point approfondir ces questions, & d'evoyer seulement au pape la relation de ce qui s'étoit passé, comme il l'avoit demandé. C'est ce qui paroît par la lettre synodale du concile de Troyes: qui comprend une ample relation C n. p.870. de toute l'affaire d'Ebbon, commençant à la strin.m.;;. destitution de Louis le Débonnaire, & finissant au concile indiqué à Treves, à la poursuite de l'empereur Lothaire en 846. Elle conclut en priant le pape de ne point toucher à ce que ses xLY111. predecesseurs avoient reglé; & de ne point souf- 33. frir, qu'à l'avenir aucun évêque fût dépofé, sans la participation du faint siège, suivant les décretales des papes. Ainfi les évêques de France & Hincmar lui-même, se soumettoient au droit nouveau des fausses décretables contre lesquelles il avoit tant disputé. Ils demandoient à la

Actard évêque de Nantes fut chargé de porter cette lettre à Rome : mais auparavant il alla trouver le roi Charles, qui l'avoit mandé, & qui l'obligea de lui donner la lettre synodale, puis ayant rompu les sceaux des archeveques, dont elle étoit scellée, il la lut, & la trouvant trop favorable à Hincmar, il en fit écrire une autre au pape en son nom , où il reprend l'affaire d'Ebbon des son origine, & releve tout ce qui Cour. 1 176 lui étoit avantageux, & par consequent à Vulfade, dont il soutient que la déposition étoit nulle. Il s'excuse sur la necessité des affaires, de l'avoir fait facrer archevêque de Bourges avant le retour d'Egilon, & demande pour lui le pallium. Enfin il recommande au pape l'évêque Actard. Il a souffert, dit le roi, l'exil, les fers, la mer, des perils terribles, par le voisinage des Bretons & des Normans; & comme il n'a plus

fin le pallium pour Vulfade.

d'esperance de recouvrer son siège, nous dési-AN. 867. rons qu'il en rempliffe quelque autre qui le trouvera vacant. Il a resolu de faire à Rome quelque féjour, afin que quand les Bretons y viendront, il puille les convaincre du dommage qu'ils ont fait à son église, & à celles du voisinage; & qu'ils foient repris par l'autorité du saint hége.

Hine. opnf 97. 6. 2. 9. 8:4.

Hincmar recommanda austi l'évêque Actard par une lettre particuliere, dont il le chargea pour Anastase abbé & bibliothecaire de l'église Romaine. En cette lettre il se plaint, que le pape dans sa derniere réponse, avoit autrement rapporté ses paroles, qu'il ne les avoit écrites. C'est pourquoi, craignant que quelqu'un ne falsifie encore les lettres du concile de Troyes, il avertit Anastase, qu'Actard en a les vrais originaux . & le prie de verifier à Rome quelques pieces touchant l'affaire d'Ebbon. Il s'excuse de ce qu'il n'envoïe pas des presens convenables au pape, à Arfene qui avoit été l'égat en France, & à Anaftase même. Ce qui marque l'usage de ne point envoyer à Rome sans quelques presens.

En même temps que l'on tenoit le concile de Lettre du Troyes, le pape Nicolas renvoia de Rome les pape fur les clercs qu'Hincmar lui avoit envoiez au mois de reproches Juillet avec une lettre, par laquelle il témoigne des Grecs. Ann. Ber. être entierement fatisfait de lui. Il y en joignit sin 867 & une autre plus importante adressée non seule-

ment à Hincmar, mais à tous les évêques du roïaume de Charles, où il dit : Entre toutes nos was, p. 408. peines, rien ne nous est plus sensible, que les injustes reproches des empereurs Grecs Michel & Bafile , qui pouffez de haine & d'envie , nous accusent d'héresie. Leur haine vint de ce que nous avons condamné l'ordination de Photius, leur envie de ce que le roi des Bulgares nous 2 demandé des missionnaires & des instructions. Car voulant s'affujettir ce peuple, fous pretexte

de la religion ; ils chargent l'églife Romaine de calomnies, capables d'en éloigner des gens en- A N. 867. core ignorans de la loi. Et ensuite: Ils nous accusent de ce que nous jeunons les samedis, de ce que nous disons que le S. Esprit procede du Pere & du Fils. Ils disent que nous condamnons le mariage, parce que nous défendons aux prêtres de se marier. Ils trouvent mauvais que nous défendions aux prêtres de faire aux baptifez l'onction du crême sur le front ; & disent faussement , que nous faisons le crême d'eau de riviere. Ils nous accusent encore, de ce que nous n'observons pas comme eux, huit semaines avant Paques sans manger de chair, & sept sans manger ni œufs ni fromage. On voit par d'autres écrits, qu'il nous imposent faussement d'imiter les Juifs, en benissant & offrant à Pâque un agneau sur l'autel, avec le corps du Seigneur. Ils trouvent mauvais, que chez nous les clercs rasent leurs barbes, & que nous ordonnons évêque un diacre, sans l'avoir ordonné prêtre. Ils ont voulu exiger de nos légats une confession de foi, où tous ces articles fusient anathematisez; & les obliger à prendre des lettres canoniques de leur prétendu patriarche œcumenique.

Donc puisqu'il est certain, que tout l'Occident à toûjours été d'accord avec le siège de faint Pierre sur tous ces points, il faut nous unir tous, pour repousser ces calomnies. Ceux d'entre vous qui sont métropolitains, assembleront leurs suffragans, pour examiner ensemble ce qu'il faut répondre, & ils nous l'envoieront ; afin que nous puissions le joindre à ce que nous envoierons de notre part. Il est évident qu'une partie de ces reproches sont faux, & que le reste a été observé de tout temps à Rome & dans tout l'Occidents aucune contradiction. Mais il ne faut pas s'étonner si les Grecs s'opposent à ces An. 867. empercurs ont palfé de Rome à C. P. la primaup. 471. D. té de l'églife Komaine & fes privileges, ont aufi palfé à l'églife de C. P. d'où vient que Photius dans se sécris, se qualifie archevèque & patriarche universel. C'est la première fois que je trouve nettement exprimée cette prétention des Grecs, qui est le fondement de leur schisse.

pape continue. Nous voudrions vous pouvoir assembler à Rome avec les autres évêques, pour examiner cette affaire, si les calamitez publiques le permettoient; mais rien ne peut vous empécher d'étudier la matiere & nous donner vos avis. Au reste, les Grecs ne nous chargent de ces reproches, qu'en recriminant, & parce qu'ils ne veulent pas fe corriger. Avant que nous leur eussions envoyé nos légats, ils nous combloient de louanges & relevoient l'autorité du saint siège; mais depuis que nous avons condamné leurs excès, ils ont parlé un langage tout contraire, & nous ont chargez d'injures. Et n'ayant trouvé, graces à Dieu, rien de personel à nous reprocher, ils se font avisez d'attaquer les traditions de nos peres, que jamais leurs ancêtres n'ont ofé reprendre. Or il est à craindre qu'ils ne répandent leurs calomnies dans les autres parties du monde. Car ils se vantent déja d'avoir envoyé aux patriarches d'Alexandrie & de Jerusalem, pour pour les engager à approuver la déposition d'Ignace & la promotion de Photius. Nous ne craignons pas leur union, mais nous serions affligez de leur perte. Car étant sous l'oppression des Arabes, ils pourroient se laisser séduire,

dans l'esperance d'être protegez par les Grecs. A la fin le pape ajoûte, parlant à Hinemar en particulier: Quand vous aurez lû cette lettre, envoyez-la promptement aux autres archevê; ques du roïaume de Charles, afin que chacun . dans sa province, examine ces questions avec ses A N. 867. suffragans, & nous écrive leur avis, que vous aurez soin de nous envoyer. La datte est du dixième des calendes de Novembre indiction premiere, c'est-à-dire, du vingt-troisiéme d'Octobre 867. On voit clairement, que le pape n'avoit point encore de connoillance du changement arrivé à C. P. depuis un mois. Il écrivit au roi Charles , afin qu'il permit aux évêques de Epiff. 17. fon roiaume, de s'ailembler pour ce sujer, &

entreprises des Grecs.

Il écrivit dans le même-temps plusieurs lettres en France, touchant l'affaire du roi Lothai- Lettres sur re. Premierement à Louis roi de Germanie, qui l'affaire de le pressoit de rétablir Theutgaud & Gonthier dé-Lothaire. posez en 864. Le pape le resuse absolument, & 868. reproche à ce roi de n'avoir jamais pris interet aux maux de l'église. Il déclare, que quand 16. même ces deux évêques feroient penitence, & Sup. liv. L. repareroient les maux qu'ils ont faits, ils ne ". 32. peuvent jamais esperer de rentrer dans leur dignité. Peu de jours après le pape écrivit au Epiff. 55. même roi Louis en ces termes : Vous nous avez mandé, que vous avez eu une conference avec le roi Charles votre frere. C'étoit à Metz Ann. Bertin au mois de Juillet de la même année 867. & que le roi Lothaire votre neveu, ne s'y étant pas trouvé, vous lui avez envoyé le roi Charles avec un évêque de votre roiaume, pour l'exhorter à obéir à nos ordres. Nous louons votre charité pour lui, & votre obéissance envers nous ; mais nous n'en voions encore aucun effet, quelque promesse qu'il vous ait faite. Non seulement il ne nous a point envoyé Valdrade, mais comme elle étoit à Pavie pour venir ici ,il l'a fait retourner en Gaule. Non seu-

écrivit aussi aux évêques de Germanie sur les

lement il ne traite point la reine Thietberge A N. 867. comme il doit, & comme il a promis par fer-

ment : mais encore il la lattie dans l'opprobre & la pauvreté. Il laule vaquer depuistant de temps les églifes de Treves & de Cologne, au mepris de nos ordres, & des facrez canons, Voilà com-

me le roi Lothaire nous obeit.

Et il dit encore qu'il veut venir à Rome. quoique nous lui aions souvent désendu de le faire, sans notre permission. Empechez-le d'y Venir maintenant; autrement il n'y fera pas reçu avec l'honneur qu'il défire. Qu'il accomplifse auparavant ses promesses, non de paroles, mais en effet. Car que sert à la reine Thierberge qu'il ne l'éloigne pas de sa presence, quand son cœur en est entierement cloigné? Que lui sert le vain titre de reine, sans aucune autorité? N'est-ce pas Valdrade sa rivale, tout excommuniée qu'elle est, qui regne en esfet avec Lothaire, & dispose de tout ? Quoique pour la forme il s'abstienne de lui parler, elle fait plus par divers entremetteurs, que ne feroit une épouse légitime. Ce n'est que par elle que l'on trouve accès auprès du roi; c'est elle qui procure tous les bienfaits; & qui attire toutes les disgraces. Enfin le pape prie le roi de Germanie de lui faire tenir seurement les revenus des patrimbines de faint Pierre, fituez dans fon rosaume, se plaignant de n'en avoir rien reçu depuis

Epift. 58. Ann. Fuld.

Comme les évêques de Germanie avoient écrit au pape avec le roi en faveur de leurs confreres Theutgand & Gonthier; le pape leur répondit aussi par une grande lettre, où il reprend dès l'origine tous les sujets de plaintes qu'il avoit contre ces deux évéques. Scavoir, la protection qu'ils avoient donnée à Ingeltrude. & ensuite à Valdrade, & rapporte le tout à sept

chefs d'accufation, pour lesquels ils furent déposez à Rome. Il exhorte donc les évêques à ne An. 862. plus interceder pour estx, ni pour le roi Lothaire, à moins qu'il ne se convertisse : mais à se joindre au pape, pour travailler efficacement à le ramener. Cette lettre eft du dernier jour d'Octobre 867. Le pape n'écrivoit plus à Lothaire, parce qu'il l'avoit excommunié : comme il Tome 8. le dit expressement dans une lettre au roi Char- conc. p. 502. les son oncle, en faveur d'Heltrude, veuve du comte Berenger & sœur de Lothaire : à qui ce prince avoit ôté des terres, que l'empereur Lothaire leur pere lui avoit laissées, & les avoit

données aux Normans. Le pape Nicolas ne survécut gueres à ces lettres, & mourut le treizième de Novembre la même année 867. aprés avoir tenu le faint fiége pape Niconeuf ans sept mois & vingt jours. L'église Ro- Anaft. maine l'a mis dans les derniers temps an nombre des faints, louant fa vigueur apostolique : dont dont nous avons vu les preuves. On loue auffi Marire. R. fa charité pour les pauvres, & on remarque qu'il 13, Nov. avoit par-devers lui un catalogue de tous les Anaft. to boiteux, les aveugles & les pauvres absolument 161, D. invalides de Rome, & leur faisoit distribuer leur nourriture tous les jours. Quant à ceux qui pouvoient marcher, il leur fit donner des mereaux, pour venir querir leur subsistance, les uns le dimanche, les autres le lundi, & ainfi chaque jour de la semaine Il foréparer l'aqueduc qui por- pag, 364 D. toit de l'eau à S. Pierre, en faveur des pauvres qui demandoient l'aumône à l'entrée de l'église & des pelerins de toutes nations, qui venoient y chercher le pardon de leurs crimes.

On venoit auffi de toutes les provinces confulter le pape Nicolas sur diverses questions, plus qu'aucun de ses prédecesseurs dont il eût ?. memoire; & chacun s'en retournoit content,

VIII. Mort du

après avoir reçu sa benediction & ses instruc-A N. 867. tions, Cette multitude de consultations l'empêchoit de répondre aussi promptement qu'il eut défiré : comme il témoigne en plusieurs lettres , particulierement à Roland archeveque d'Arles, P. 493. & à Adon de Vienne.

Outre les lettres dont j'ai parlé, il en reste plusieurs du pape Nicolas sur de pareilles con-P. 104. sultations. Une à Rodolfe archeveque de Bour-". 1. ges, où il décide entres autres cas : que les corévêques ont les fonctions épiscopales, & par

confequent, que les ordinations de prêtres & \* 2. d'évêques faites par eux font valables. Que l'ar-

chevêque de Bourges, en vertu de son patriarcat, n'avoit droit sur l'église de Narbonne, que pour juger en cas d'appel, & gouverner pendant la vacance du siège. Je ne sçache point

difcip. part, qu'il ait été parlé auparavant de ce patriarcat; & 3. liv. 1. c, on croit qu'il étoit fondé fur ce que Bourges étoit la capitale du roïaume d'Aquitaine, érigé Sup. liv. par Charlemagne en faveur de Louis le Débon-P. Martene naire. Le pape continue : Dans l'église Romailiv. 1. c. 8. ne, on ne fait l'onction des mains ni aux diaart. 9. cres, ni aux prêtres. Toutefois l'onction des prê-An. l. 11. tres étoit déja reçue dans les Gaules, comme c. 13. Theed, cap, temoignent Amalaire & Theodulfe d'Orleans. Le pape Nicolas continuë: Les penitens qui re-#. I. prennent le service des armes, font contre les

> regles; mais puisque vous témoignez que cette défense en pousse quelques-uns au desespoir, & d'autres à s'enfuir chez les paiens ; nous vous en laissons la décision, suivant les circonstances

particulieres.

Dans quelques-unes de ces lettres, il prescrit P. 513. ep. 24. Flod des penitences. Un moine nommé Eriarth, ayant 11. c. 23. tué un moine de faint Riquier, qui étoit prêtre, étoit allé à Rome, pour être absous de ce crime. Le pape lui impose douze années de penîtence. Pendant les trois premieres il demeurera pleurant à la porte de l'églife. La quatriéme & la cinquième, il fera entre les auditeurs, fans communier. Les s'ept dernieres il communieraaux grandes s'étes, mais sans donnet d'offrande. Pendant tout ce temps, il jeûnera jusques au soir, comme en caréme, excepté les fétes & les dimanches, & ne voyagera qu'à pied. Il devoit, ajoûte le pape, s'aire penitence toute sa vie, mais nous avons cu égard à fas loi & à la protection des saints Apôtres, qu'il est venu chercher. Ille recommande à Hincmar son métropolitain, pour lui faire accomplir sa penitence; & Hincmar en écrivit à Hilmerade évêque d'Amiens.

Nous voyons dans les lettres du pape Nico- p. 515. 560. las trois autres exemples de ces penitence cano- 503. ep. 17. niques, femblables à celles des premiers fiécles; mais ce qui paroît étrange, c'est qu'il imposoit des penitences par menace, à des pecheurs qui n'en demandoient point. Car Etienne comte Epift. 66. d'Auvergne ayant chassé de son siège Sigon évêque de Clermont, & mis un usurpateur à sa place, le pape lui ordonne de le rétablir incessamment, & de se trouver devant les légats qu'il envoyoit pour présider à un concile; afin de se justifier de ce crime & de plusieurs autres , dont il étoit accusé. Autrement, dit le pape; nous vous défendons l'usage du vin & de la chair, jusques à ce que vous veniez à Rome vous prefenter devant nous. Les légats dont parle cette Sup. liv. L. lettre, doivent être Rodoalde & Jean, qui pré- ". 21. 26. siderent au concile de Metz en 863.

Nous avons environ cent lettres du pape Ni- Fita p. 163. Casa S. mais il y en avoit un registre entier, B. p. 167. au tapport d'Anastase. Pendant tout son pontificat, il ne site qu'une ordination, qui sut au mois de Mars, où il ordonna sept prêtres &

The second second

quatre diacres; mais il facra foixante-cinq éveques pour divers lieux. Il fut enterré à la porte de l'église saint Pierre.

pape.

Son successeur fut Adrien II. né à Rome, & Adrien II. fils de Talare, qui fut depuis évêque. Il étoit de la famille des papes Etienne VI. & Sergius II. Gregoire IV. le fit foudiacre, enfuite il fut adconc. p. 882. mis dans le palais patriarcal de Latran, & ordonné prétre du titre de faint Marcpape. Il étoit fort aumônier; & on dit qu'un jour, distribuant aux pauvres quarante deniers, qu'il avoit recus du pape Sergius, avec les autres prêtres, ils se multiplierent entre ses mains : ensorte qu'après en avoir donné chacun trois à un grand nombre de pauvres. & autant à chacun de ses domestiques, il en resta encore six. Il n'étoit pas moins charitable à exercer l'hospitalité. Ou l'élût pape tout d'une voix après la mort de Leon IV. & encore après Benoît III, mais il sout si bien s'excuser, qu'il l'évita. Enfin après la mort de Nicolas premier, le concours de tout le peuple & de tout le clergé fut si unanime, les cris & les instances si pressantes, qu'il sut obligé d'accepter, quoiqu'âgé de foixante & feize ans. Il étoit marié, sa femme Stephanie vivoit encore, & il avoit une fille. Plusieurs personnes pieuses, moines, prêtres & laigues disoient avoir eu depuis long-temps des revelations, qui promettoient à Adrien cette dignité. Les uns l'avoient vû dans le fiége pontifical orné du pallium; d'autres celebrant la messe revêtu de la chasuble; d'autres distribuant des pieces d'or dans la basilique ; d'autres enfin marchant en ceremonie à S. Pierre sur le cheval du pape Nicolas.

On le tira donc de l'église de sainte Marie majeure . où il étoit souvent en priere , & on le porta avec empressement au palais patriarcal de Latran. Les envoiez de l'empereur Louis l'ayant appris, trouverent mauvais, non pas qu'on l'eut élu pape ; car ils le souhaitoient com- AN. 867. me les autres; mais qu'étant presens, les Romains ne les eussent pas invitez à l'élection. Les Romains répondirent qu'ils ne l'avoient pas fait par mépris de l'empereur, mais par prevoiance pour l'avenir, de peur qu'il ne patlat en coûtume d'attendre les envoiez du prince, pour l'élection du pape. Ils furent satisfaits de cette réponse, & vinrent eux - mêmes saluer Adrien. Le peuple vouloit qu'il fut confacré sur le champ, & le demandoit à grand cris : mais il fut retenu par le sénat. On attendit donc la réponse de l'empereur Louis, qui ayant vû le décret de cette élection avec les souscriptions, écrivit aux Romains, les louant de l'avoir faite, & déclarant qu'il ne prétendoit point que l'on donnât rien pour la confecration d'Adrien ; & que loin d'ôter quelque chose à l'église Romaine, il entendoit que

ce qu'on lui avoit ôté, lui fût rendu. Après donc que l'on eut fait, selon la coûtume, les prieres, les veilles & les aumônes le samedi treiziéme de Decembre 867. le lendemain dimanche Adrien fut conduit à S. Pierre & consacré solemnellement, par Pierre évêque de Gabii, ville à present ruinée près de Palestrine, Leon de la forêt blanche, & Donat d'Oftie. On prit ces trois évêques, parce que celui d'Albane étoit mort, & celui de Porto absent; sçavoir Formose envoié par le pape Nicolas prêcher les Bulgares, A la messe que celebra le nouveau pape, tout le monde s'empressoit à recevoir de sa main la communion; & il la donna à quelques-uns, que ses predecesseurs en avoient exclus. Car il admit à la communion ecclefiastique Theutgaud archevêque de Treves & Zacarie évêque d'Anagnia, excommuniez par le pape Nicolas; & le prêtre Anastase, que Leon &

Benoît avoient réduits à la communion laîque.

An. 867. Toutefois il ne les reçu qu'après la fatisfation convenable. Etant de retour au palais de Latran, il réduta les presens que les papes avoient accoûtumé de recevoir, excepté ce qui pouvoit servir aux tables, disant: Il faut mépriser ce honteux commerce d'argent, donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement se du nous avons reçu gratuitement se du la la précepte de notre Seigneur, & partager

Matth. x.8. Ion le précepte de notre Seigneur, & partager les oblations des fideles avec les pauvres, pour qui elles nous sont données.

qui elles nous iont donnees.

Mais tandis qu'on facroit le pape ; Lambert duc de Spolete entra dans Rome à main armée, & l'abandonna au pillage aux gens de fa fuite.

Les grands racheterent leurs maifons par de groffes fommes; on n'épargna ni les églifes, ni les monafteres, & pluficurs filles nobles furent enlevées. Les plaintes en étant portées devant l'empereur : Lambert perdit fon duché, & encourt la haine de tous les François, comme ennemi du faint fiége. Le pape de fon côté excommunit ceux qui avoient commisce pillage, & nomaément cinq des principaux ; jusques à ce qu'ils fiffent refitution & fatisfaction; & il y en eut deux qui fatisfaction.

tale bibliothecaire en donna avis à Adon archeform. 8. vêque de Vienne, en ces termes: Je vous annonce une trifte nouvelle helas ! notre pere Nicolas
a passe à une meilleure vie le treivième de Novembre, & nous a laisse fort désolez. Maintenant tous ceux qu'il a repris pour des adulteres
ou d'autres crimes, travaillent avec chaleur à
détruire tout ce qu'il a fait & abolir tous ses
écrits; & on dit que l'empereur les appuie. Avertisse-en donn tous les freres; & faites pour l'égisé de Dieu ce que vous croirez qui puisse résile de Dieu ce que vous croirez qui puisse résile.

Incontinent après l'ordination d'Adrien, Anaf-

que deviendront les vôtres ? Mais quoique nous ayons peu de gens qui n'ayent fléchi le genou AN. 867. devant Baal, je sçai qu'il y en a beaucoup chez vous. Nous avons un pape nommé Adrien, homme zelé pour les bonnes mœurs: mais nous ne sçavons encore s'il voudra se charger de toutes les affaires ecclesiastiques, ou seulement d'une partie. Il a une confiance entiere à mon oncle Arsene votre ami : dont toutefois le zele pour la reformation de l'églife est un peu refroidi, à cause des mauvais traitemens qu'il a reçus du défunt pape, & qui l'ont attaché à l'empereur. Je vous prie de le ramener par vos sages avis, afin que l'église profite du crédit qu'il a auprès de de l'empereur & du pape. Anastase ajoûte par apostille: Je vous conjure d'avertir tous les métropolitains des Gaules, que si on tient ici un concile, ils ne doivent pas travailler à déprimer le défunt pape, sous prétexte de recouvrer leur autorité. Vû principalement que personne ne l'a accusé, & qu'il n'y a plus personne qui le puisse défendre ; qu'il n'a jamais consenti à aucune héresie, comme on le suppose faussement, & n'a agi que par un bon zele. C'est pourquoi je vous conjure au nom de Dieu, de rélister à ce qu'on

de cette église. Ce n'étoit pas sans sujet qu'Anastase craignoit, pour la memoire & les actes du pape Nicolas: plusieurs crurent qu'Adrien les vouloit casser, justifie & en furent scandalisez. D'autres, au contraire, colas. étoient choquez de ce qu'il marchoit sur ses pas. Car incontinent après son sacre, il envoya en Bulgarie les évêques Dominique & Grimoald, que Nicolas y avoit destinez & congediez immediatement avant sa mort, & sit mettre son nom aux lettres dont Nicolas les avoit chargez. , Quand ils furent partis, il obtint de l'empereut

veut faire contre lui; ce seroit anéantir l'autorité

Adrien fe fujet de NiAn. 867. d'Etienne évêque de Nepi & de Jean Simonide,

exilez sur de fausses accusations. L'empereur même renvoia tous ceux qu'il tenoit en prison comme criminels de leze-majesté. Ensuite le pape sit peindre, suivant l'intention de son predecesseur, l'église que celui-ci avoit fait bâtir de neuf, avec trois aqueducs, & qui étoit la plus

belle de toutes celles de Latran.

Tout cela donna sujeraux ennemis du papeNicolas de dire publiquement & d'écrire, que le pape Adrien étoit Nicolaite; & parce qu'il toleroit chez lui avec patience quelques-uns d'entr'eux, d'autres crurent au contraire, qu'il vouloit caffer les actes de son predecesseur. D'où il arriva que tous les évêques d'Occident lui écrivirent des lettres solemnelles, pour l'exhorter à honorer la memoire du pape Nicolas. C'étoit peut-être l'effet des sollicitations d'Anastase le bibliothecaire, & d'Adon de Vienne. Cependant à Rome quelques moines tant Grecs que d'autres nations. s'abstinrent secretement de sa communion pendant quelques jours. Ce qui fut cause que le vendredi de la septuagesime, vingtième de Février, fi c'étoit l'année 868. leur donnant à dîner, suivant la coûtume, il en invita un plus grand nombre qu'à l'ordinaire. Il leur donna lui-même à laver, leur fervit à boire& à manger;& ce qu'aucun pape de sa connoissance n'avoit fait avant lui, il fe mit à table avec eux, & pendant tout le diner ,on chanta des cantiques spirituels.

Au fortir de table, il se prosterna sur le visage devent tous, & dir: Je vous supplie, mes streres, priez pour l'église catholique, pour notre sils très-chrétien l'empereur Louis, que Dieu lui soumente les Sarrasins pour notre repos, & priez aussi pour moi, qu'il me donne la force de gouverner son église si nombreuse. Ils s'écrierent,

que c'étoit plûtôt à lui à prier pour eux : & il ajoûta avec larmes: Comme les prieres pour An. 868. ceux qui ont très-bien vécu, sont des actions de Aug. Enchigraces, je vous prie de remercier Dieu d'avoir rid. cap. 110, donné à son église mon seigneur & mon pere le très-saint & orthodoxe pape Nicolas, pour la défendre comme un autre Josué. Alors tous les moines de Jerusalem, d'Antioche, d'Alexandrie & de C. P. quelques uns étoient députez de la part des princes, demeurerent long-temps en silence, d'étonnement, puis ils s'écrierent Dieu foit loue, Dieu foit loue d'avoir donné à fon église un tel pasteur, & si respectueux envers son predecesseur. Que l'envie cesse, que les faux bruits se dissipent. Puis ils dirent trois fois: Vive notre seigneur Adrien, établi de Dieu souverain pontife & pape universel. Il fit signe de la main pour faire silence, & dit: Au très saint & orthodoxe seigneur Nicolas, établi de Dieu souverain pontife & pape universel, éternelle memoire. Au nouvel Elie, vie & gloire éternelle. Au nouveau Phinées digne de l'éternel facerdoce, falut éternel. Paix & grace à ses sectateurs. Chacune de ces acclamations fur repetée trois fois.

Le pape Adrien n'eut pas moins de soin de se justifier sur ce sujet auprès des évêques François, comme on voit par la premiere des lettres qui leur sont adressées. Elle est du second jour de Hade. es. 6. Février indiction premiere, qui est l'an 868. & tom. 8. conc. c'est la réponse à la lettre synodale du concile de P: \$89. Troyes. Actard évêque de Nantes, qui en étoit c. chargé, n'arriva à Rome qu'après la mort du pape Nicolas & l'ordination d'Adrien, & cette premiere réponfe fut apportée en France par Sulpice envoyé de Vulfade, archevêque de Bourges, aussi lui est-elle très - favorable. Car le pape Adrien y parle ainfi : L'innocence de notre frere l'évêque Vulfade & de ses collegues, qui avoit

été obscurcie pour un peu de temps, est devenue AN. 868. par vos foins aussi claire que la lumiere du soleil. C'est pourquoi nous confirmons & approuvons votre jugement, & ayant égard à votre priere, nous accordons à Vulfade archevêque de Bourges l'usage du pallium. Notre predecesseur l'auroit volontiers accordé, s'il avoit reçu ce que vous venez de nous envoyer, & nous ne faisons qu'executer ses intentions. Aussi comme nous vous accordons ce que vous demandez, nous vous prions de faire écrire le nom du pape Nicolas dans les livres & le diptiques de vos églises, de le faire nommer à la messe, & d'ordonner la même chose aux évêques vos confreres. Nous vous exhortons ausli de résister vigoureusement de vive voix & par écrit aux princes Grecs & aux antres, principalement aux clercs, qui voudroient entreprendre quelque chose contre sa personne ou ses décrets. Scachant que nous ne consentirons jamais à ce que l'on pourroit ici tenter contre lui.Il est vrai que nous ne voulons pas être inflexibles envers ceux qui imploreront la misericorde du S. siège, après une satisfaction raisonnable, pourvû qu'ils ne prétendent pas se justifier en accusant ce grand pape, qui est maintenant devant Dieu , & que personne n'a osé re-

29. 31. 40.8 prendre de fon vivant. Soiez dono vigilans & 
6000. 9.939 courageux fur ce point, & inftruifez tous les 
évêques d'au-delà des Alpes. Car fi on rejette un 
pape ou fes décrets, aucun de vous ne peut compter que fes ordonnances fubfiltent. Peu de temps 
après, c'elt-à-dire le fixième de Mai la même année 8.68. le pape Adrien écrivit de même à Adon 
archevêque de Vienne, qui l'avoit exhorté à foûtenir le décret de fon prédeceffeur. Je prétens 
les défendre, dit Adrien, comme les miens propres. Mais fi les circonflances des temps l'ont 
obligé d'ufer de feverité, rien ne nous empêche

169

Ten user autrement, selon la différence des occafiens.

AN. 8.18.

Si-tôt que le roi Lothaire apprit la mort du pape Nicolas, il envoia à Rome Adventius éveque de Metz & Grimland son chancelier, avec pern et à une lettre, par laquelle il témoignoit regreter le venir à Ropape Nicolas, se plaignant néanmoins qu'il s'é me. toit laissé prevenir contre lui. Je me suis soumis T. 8, p.909.

à lui, ajoûtoit-il, ou plûtôt au prince des apôtres , au-delà de tout ce qu'ont fait mes predecesseurs. J'ai suivi ses avis paternels, & les exhortations de ses légats, au préjudice même de ma dignité. Je n'ai point cessé de le prier, que suivant les loix divines & humaines, il me fue permis de me presenter à lui avec mes accusa-

teurs; mais il me l'a toûjours refusé & empéché de visiter le saint siège, dont mes ancètres ont été les protecteurs. Nous sommes bien-aises que les Bulgares & les autres barbares soient invitez à visiter les tombeaux des apôtres : mais nous sommes sensiblement affligez d'en être exclus. Ensuite il felicite le pape Adrien sur son élection . lui offre sa protection & son obeissance . témoigne un grand désir d'aller à Rome, & prie le pape de ne lui preferer aucun des rois fes égaux. Il ajoûte : Ne nous envoïez vos lettres, que par notre ambassadeur, par le votre, ou par celui de l'empereur Louis notre frere; parce que faute de cette précaution, il est arrivé de grandes divisions en ces quartiers.

Le pape fit réponse par une lettre que nous n'avons plus, mais dont la substance étoit : que le 868. S. siège est toujours prêt à recevoir une digne satisfaction, & n'a jamais refusé ce qui est déclaré juste par les loix divines & humaines. Qu'ainsi Lothaire pouvoit hardiment se presenter, s'il se fentoit innocent des crimes dont on le chargeoit; & que quand même il se reconnoitroit

Tome XI.

coupable, il ne devoit pas laisser de venir pour AN. 868. recevoir la penitence convenable.

L'empereur Louis, apparemment follicité par les ambassadeurs de Lothaire, travailla puissam-Chr. Caff. ment à adoucir le pape Adrien à son égard. De-

6, 16. 867.

puis dix-huit mois, Louis aidé par les troupes de Ann. Met. Lothaire, faifoit avec avantage la guerre aux Sarrafins d'Afrique, qui ravageoient la partie méridionale d'Italie, & y tenoient plusieurs places. Dès l'année 866, il avoit pris Capoue après un fiége de trois mois. Il avoit battu les ennemis auprès de Lucera dans la Pouille, & pris leur camp. Il prit Matera fur eux & la brûla; & il les tenoit assiégez dans Bari, où ils se désendirent quatre ans. Le pape ne pouvant donc rien refuser à ce prince, lui accorda même l'absolution de Valdrade: comme il paroît par plusieurs lettres, dont furent chargez l'évêque Adventius & le chancelier Grimland ambaffadeur de Lothaire.

La premiere est à Valdrade même, & le pape y parle ainsi : Nous avons appris par le rapport de plusieurs personnes, & principalement de l'empereur Louis, que vous vous étes repentie de votre peché & de votre opiniâtreté : c'est pourquoi nous vous délivrons de l'anathême & de l'excommunication, & vous remettons dans la focieté des fideles : vous donnant permission d'entrer dans l'église, de prier, de manger, & de parler avec les autres chrétiens. Soiez si bien sur vos gardes à l'avenir, que Dieu vous accorde dans le ciel. l'absolution que vous recevez sur la terre ; car si vous usez de dissimulation , loin d'être déliée vous vous engagez davantage devant celui qui voit le cœur. Ne vous laissez pas tromper à ceux qui vous flattent, & scachez que la verité ne peut demeurer cachée. A cette lettre, le pape en joignit une pour les évêques de

Epift, 19. Germanie, oùil leur donne part de l'absolution de

Valdrade. Elle est du douzième de Février 868. aussi-bien que celle qui est adressée au roi Louis An. 868. de Germanie, & où il parle ainsi:

Notre cher fils l'empereur Louis combat, non contre les chrétiens comme quelques uns , mais contre les ennemis du nom chrétien, pour la sureté de l'église, principalement pour la notre, & pour la délivrance de plusieurs fideles qui étoient en un extrême péril dans le Samnium : ensorte que les Sarrafins étoient prêts à entrer sur nos terres. Il a quitté son repos & le lieu de sa résidence, s'exposant au chaud, au froid, à toutes fortes d'incommoditez & de périls. Il a déjafait de grands progrès; plusieurs infideles sont tombez sous ses armes victorieuses, & il en a converti plusieurs à la foi. C'est de quoi nous avons cru vous devoir avertir, afin qu'il ne vous arrive pas d'attaquer rien de ce qui lui appartient; & non seulement à lui, mais à Lothaire; car qui touche son frere le touche. Autrement, sçachez que le saint siege est fortement uni à ce prince; & que nous foinmes prêts à emploier pour lui les puissantes armes que Dieu nous met en main, par l'intercession de saint Pierre. Il y avoit des let- Ant. Bert? tres pareilles pour le roi Charles & pour les évê- 868. ques de son rolaume, qui furent rendues à ce prince par l'évêque de Mets & le chancelier de Lothaire, le mardi des Rogations vingt-quatrié-

me de Mai la même année 868.

Dès la fin de l'année précedente, le roi Lo- 1bid, an. thaire avoit envoyé à Rome Thietberge son é- 867. pouse, pour demander elle-même la dissolution de son mariage. Mais le pape Adrien ne donna epift, 11. pas dans cet artifice, non plus que son prédecesseur, comme il paroît par une lettre vigoureuse qu'il écrivit à Lothaire, & dont, apparemment, l'évêque & le chancelier furent aussi chargez. Le pape y parle ainsi: La reine Thietberge votre

Hii

A N. 868. bouche, & nous a dit; qu'à cause de quelque infirmité corporelle, & de ce que son mariage n'a pas été légitimement contracté, elle desire se separer de vous, renoncer au monde, & se confacrer à Dieu. Cette proposition nous a surpris; & quoiqu'elle eut votre consentement, nous n'avons pû lui donner le notre; au contraire, nous lui avons enjoint de retourner avec vous, & de soutenir le droit de son mariage. Quant aux raisons qu'elle prétend avoir de se feparer, nous avons remis à les examiner menrement avec nos freres dans un concile. C'est pourquoi nous exhortons votre excellence à ne point écouter les mauvais conseils, mais recevoir cette reine avec l'affection qui lui est due, comme une partie de vous même. Que si la difficulté du chemin, ou quelque infirmité corporelle l'oblige à demeurer dans quelqu'une de ses terres, en attendant le concile; elle doit y demeurer en fureté, fous votre protection roiale; & disposer des abbayes que vous lui avez promises de votre bouche, pour avoir de quoi subfister avec dignité. Si 'quelqu'un s'y oppose, il fera frappé d'anathème, & vous-même excommunié si vous y prenez part. Le pape approuve ici tacitement l'abus de donner des abbayes à des personnes seculieres.

XII. Après les ambassadeurs du roi Lothaire, Ac-Lettres du tard évêque de Nantes sur aussi revoié de Rome pape en sa- avec plusseurs iettres en sa faveur. La premiere vou d'Ac- est adresses aux évêques qui avoient assisté aux candi. concile de Soissons & de Troyes; & le pape y

tp. 7 parle ainst d'Actard : Mais parce que suivair voirte rapport, ce vénerable prélat est depuis longtemps chasse de son église par la persecution des paiens, & réduit à mener une vie errante, quoique sa science de sa vertu le pussent tresLlure cinquante-uniéme.

utile à l'églife; nous ordonnons, suivant les maximes de nos prédecesseurs, & principale-A N. 868, ment de faint Gregoire, qu'il foit pourvé de quelque églife, qui se trouvera vacante, & qui ne soit pas moindre qu'étoit la stenne, si toutesois son église est tellement ruinée, qu'il n'y ait plus d'esperance de la rétablir Nous lui avons même accordé le passium en consideration de ce qu'il a soustre pour la resignin; mais cet honneur sera attaché à la personne, & non à l'église dont il doit être pout-

La seconde lettre est au roi Charles, pour ep # %. réponse de la lettre qu'il avoit écrite au pape Nicolas, après le concile de Troyes, touchant l'affaire d'Ebbon. Le pape Adrien declare que Sup. n. 4. cette affaire doit être désormais ensevelie dans le silence, puisqu'Ebbon n'a jamais été accusé d'aucune herefie; & puisqu'il est mort aussi-bien que les évêques qui avoient connoissance de son affaire, il est impossible d'en sçavoir exactement la verité. Ensuite il recommande Actard au roi. comme il avoit fait aux éveques. La lettre est du vingt-troisième de Février 868. Il y en a une à P. 10. Herard archevêque de Tours , qu'il prie de rendre à Actard le monastere qu'il a eu autrefois dans le diocese de Tours, afin qu'il ait de quoi subsister; & marque qu'il a écrit à Salomon & aux Bretons ses sujets, pour conserver les droits de l'église de Tours.

Le pape écrivit aussi à l'archevêque Hinemar 19. 9. en ces termes: Quoique je vous connoisse depuis long-temps par votre réputation, toutefois je suis bien mieux instruit de votre mérite par le Apport de nos vénerables freres Arfene apocrisaire du faint siège, l'évêque Astard, & mon cher sis Anastas è bibliothecaire. Ce qui m'a donné autant d'assection pour vous, que si je vous

174 Hiftoire Ecclesiaftique.

avois entretenu mille fois. Vous seavez combien A.N. 868. les papes Benoît & Nicolas ont travaillé dans l'affaire du roi Lothaire; nous avons le méme esprit, & nous suivons ce qu'ils ont décidé. C'est pourquoi, nous vous exhortons à ne point vous ralentir, mais à parler hardiment de notre part aux rois & aux seigneurs, pour empêcher que l'on ne releve par de mauvais artifices, ce qui a été détruit par l'autorité divine. Et comme notre cher sils Charles entre les rois, & vous entre les évêgues, avez principalement concouru avec le faint sege en cette bonne œuvre, nous vous prions de soûtenir ce prince; & Peyntrer, continuellement à achever le bien.

l'exhorter continuellement à achever le bien Flod. 111 qu'il a commencé. Il lui recommande ensuite les interêts d'Actard, pour lui faire obtenir une

églife même métropolitaine. Avec cette lettre Actard en rendit une à Hincmar, d'Analase bibliothecaire, accompagnée de presens : & Hincmar fui en renvoya d'autres, avec quelques-uns de ses ouvrages. Ce qui fait voir l'amitié qui étoit entr'eux.

XIII. Le roi Charles avoit passé le commencement Translation de S. de cette année 868. à Auxerre, où de concet avec

Maur.

An. Bert, questions touchant l'affaire du roi Lochaire. Le

an. 867.

iour des condes roiféme de Mars. il étoit à S.

201: 867. O quettous rouchant l'antaire du roi mothaire. Le 868. jour des cendres troisséme de Mars, il étoit à S. Denis en France, où il demeuroit fouvent depuis

1bid. 867. qu'il s'étoit approprié cette abbaye. Car l'abbé
Louis fils de Rotrude, fille de Charlemagne,
étant mort au mois de Janvier 867. le roi Charles son cousin retint cette abbaye pour lui: faisant gouverner l'interieur par le prevôt, le doien
& le trésorier; & faire le service de guerre, par
le maire ou majordome. Pendant se même carême de l'année 868. il sit apporter au monactere des Fossez, les reliques de saint Maur,

titées de Glanfeuil par la crainte des Normans. Le monastere de Glanfeuil fondé par S. Maur An. 168. vers le milieu du fixiéme fiécle, subfista dans sa splendeur environ deux cens ans. Mais le roi xxx 11 x 15. Pepin l'ayant donné à un nommé Gaidulfe de Ravenne; celui-ci traita fi mal les moines, que Bin. 10. de plus de cent il les réduisit à quatorze : qu'il / Il. chaffa encore, & mit à leur place cinq pauvres 4 . m. clercs , pour faire l'office. Il détruisit les lieux ( m. 1. p. reguliers & les églises mêmes, brula & diffipa 1053. tous les titres; & après sa mort, le comte d'Angers & d'autres s'emparerent des terres de ce monastere. Du temps de Louis le Débonnaire, un comte nommé Roricon & sa femme Bilechilde, ayant résolu de quitter le monde, entreprirent de rétablir cette maison : aidez par Lambert moine de Marmoutier, par Jacob abbé de Cormeri, & par Ingelbert abbé de faint Pierre des fossez près de Paris...

Ce dernier monastere fut fondé en 618. par Alla SS. B. Blidegisse archidiacre de Paris an lieu nommé oom. 1. P. le camp des Bagaudes, certaine faction qui s'éleva dans les Gaules fous Maximien & Diocletien. Comme en bas latin on nommoit un camp Fossatum, ce lieu fut nommé le fossé ou les fossez, viii. n. 18. Il est à deux lieues de Paris, dans une peninsule agréable, formée par la riviere de Marne. L'archidiacre l'ayant obtenu du roi Clovis second. y fonda un monastere dedié à la sainte Vierge & à saint Pierre : dont le premier abbé fut saint Babolen, que l'églife de Paris honore le vingtfixième de Juin. En 845. Gauslin fils ou neveu de Roricon, & premier abbé de Glanfeuil, depuis le rérabliffement, transfera les reliques de faint Maur d'un lieu de l'église à l'autre, & trouva une vieille inscription en parchemin, qui portoit : Ici repose le corps du bienheureux Maur moine & diacre, qui vint en Gaule du

An. 868. tième des calendes de Février.

Prof. sit.

Adra 35.

Alami.

Adra 35.

B. to. 1. p.

Same, où un comte nommé Audon, leur donges les paties et partie de la partie de la partie de la partie de moines ve de la partie de moines ve demerrent purque sur la p. 1912.

Ball. tom., na retraite dans une de fes terres en 863. Une

partie des moines y demeurerent pour garder le corps faint, & y faire l'office; les autres retournant en Anjou, rencontrerent une troupe de pelerins, qui revenoient de Rome, entre lesquels étoit un clerc du mont saint Michel, près d'Avranches, qui avoit d'anciens cahiers, contenant la vie de faint Benoît & de cinq de fes disciples , entre lesquels étoit saint Maur. Un des moines de Glanfeuil nommé Odon, acheta ces cahiers; & corrigea le mieux qu'il put la vie de faint Maur, dont le langage lui parut groffier fans compter les fautes des copilles. Il emploïa à ce travail environ trois semaines. Cette vie porte le nom de Fauste disciple de saint Benoît & compagnon de faint Maur : mais Odon y a laissé ou ajouté sans y penser, plusieurs fautes confiderables.

Après que les reliques de saint Maureurent demeuré trois ans & demi dans la terre du comte Audon, le roi Charles les sit apporter au monastere de faint Pierre des Fosses en 848. & cette te derniere translation sut très solemnelle. Il y ent un grand concours de peuple, Ende évéque de Paris reçut le corps saint à l'entrée du monaftere, & le porta sur ces épaules jusques dans l'église de S. Pierre, où il le mit dans un cossite de ser preparé exprès. C'étoit le metcredi après le dimanche de la passion leptiéme jour d'Avril. Ende ordonna que tous les ans à pareil jour de carême, ses successeurs incient en procession à ce monastère, en memoire de cette solemnité:

Livre cinquante-unième.

se qui a duré pendant plusieurs siecles; de plus il donna au monaîlere une prébende entiere dans An. \$68. l'église de Notre-Dame de Paris, comme il paroit par ses lettres. La prébende fignifioit alors, la portion que l'on fournissoit par jour à un chanoine pour sa nourriture. C'est le moine Odon, devenu abbé du monastere des Fossés qui a écrit cette histoire, où il rapporte un grand nombre de miracles arrivez en ces differentes translations

de faint Maur.

que de Paris écrivit son traité contre les erreurs Traité d'E-

des Grees. La lettre du pape Nicolas fur cette née de Paris matiere, ayant été apportée en France dès la fin Grecs. de l'année 867. Hincmar la lut au roi Charles en presence de plusieurs évêques, à Corbeni maison roïale du diocese de Laon; & il sut résolu que bif. 6-17. l'on feroit écrire les évêques & les docteurs les plus renommez. Hincmar envoia la lettre aux autres archevêques suivant l'ordre du pape; & le 29. Decembre 867. il écrivit à Odon évêque de Beauvais son suffragant, pour l'exciter à écrire fur cette matiere. Odon le fit & envoya fon ou- Hine, stufevrage à Hincmar, qui y trouva quelque chose à corriger. Ratram moine de Corbie, dans la meme province de Reims, écrivit aussi sur ce sujet par ordre des évêques; & dans la province de Seus

Ce fut environ le même temps qu'Enéc évê-

St. Fled. 11-1 .- C. 23 cette commission fut donnée à l'évêque de Paris, pref. to 6-

De tous les écrits qui furent faits fur ce sujet , Ad. . . il ne nous reste que ceux d'Enée & de Ratrain, composez vraisemblablement en 868. Car il ne paroît pas qu'ils scussent encore la mort de l'empereur Michel, ni les démarches de Bafile, pour la réunion avec l'église Romaine. Le traité d'E- rom 7. Spinée de Paris est divisé en sept questions ou oc- al. in.sjections. La premiere est celle de la procession du Saint-Esprit. Sur laquelle il cite plusieurs palfages du prétendu livre de saint Athanase de l'u-

178 Hiftoire Ecclefiaftique.

A N. 868. faint Cyrille, faint Hilaire, Didyme d'Alexanc. 20. drie, & enfin faint Augustin & d'autres peres

35. Latins. Car tout fon ouvrage n'est qu'un tissu de citations, sans dire presque rien de lui-même. La seconde question est celle du célibat des ministres de l'église, sur laquelle il rapporte, pre-

nistres de l'église, sur laquelle il rapporte, preres, vit. micrement des passages de saint Paul en saveur
6. 15. de la continence; les décretales des papes saint
Sirice, saint Innocent, saint Leon, & plusseurs
autoritez des conciles & des peres, la plúpart
peu concluantes. La troisseme question est le
jeune du samedi. & l'abstinence du carème. Sur-

§ 184, quoi Enée dit ces paroles remarquables: L'usage de l'abstinence est disferent selon les pais. L'Egypte & la Palestine jedinent neus semaines avant Paque; une partie de l'Italis s'abstient de toute nourriture cuite trois jours de la semaine, pendant tout le caréme, & se contente des fruits & des herbes dont le pais abonde. Mais ceux qui n'ont pas eette diversité d'herbes & de fruits, ne peuvent se passer de quelque nourriture cuite au seu. La Germanie en géneral ne s'abstient pendant tout le caréme, ni du lait, du beurre & du fromage, ni des œufs, sinon par dévotion particuliere.
La quatriéme question est de l'onction sur le

front par les prêtres; la cinquiéme, de l'ufage de rasser la barbe: la fixiéme de la primauté du pape, sur quoi il oite principalement les settres des papes, & ajoûte à la sin: Après que l'empereur Constantin se sur la fair. Après que l'empereur Constantin se sur la convenable que deux empereurs, l'un prince de la terre, l'autre de l'églic, gouvernassen d'ans une même ville; c'est pourquoi il établit sa résidence à C. P. & soûmie Rome & une grande partie de diverses provinces au fiege apossoigne. Il laissa au pontife Ro-

f. 218.

main l'autorité roïale, & en fit écrite l'acte au tentique, qui fut dès-lors répandu par tout le An. 863, monde. On voit bien qu'ilentend la prétenduc donation de Constantin, si bien convaincue de faux dans les derniers siécles; & c'est le premier auteur, que je scache qu'i l'ait alleguée. Il s'init par la question des diacres élevez immediatement à l'épisopat. Sur quoi il convient du fait, & dit: que l'épisopat contient éminemment tout le sacredoce. Il connoissoit si pen Photius, qu'il suppose que c'est un homme marié, que l'on a tité d'entre les bras de sa femme, pour le met-

tre fur le fiége épifopal.

L'écrit de Ratram contre les Grecs eft plus confiderable que celui d'Enée. Il remarque dans la preface que les Grecsécrivant aux François du temps de Louis le Débonnaire, ne leur avoient du 5 Eigrit, rien reproché de femblable. C'est quand Michel Tom 3 contre le Begue écrivit contre les images, Ratram re p. 4.77. proche aux Grecs-que plus flustres érées farques font d'ave l'over fortis de chez eux, particulierement de C.P. au 2591 live, n. z. lieu qu'il n'y en a jamais eu dans le faint fiége de Rome. Llavoué toutefois la chûte du pape Libere.

Entrant en matiere , il prouve par l'écriture,

HV

An. 868 Pere. Jefus - Christ dit à fes diciples : Quand le confolateur que je vous envoyerai de la part du Pere fera venu; l'elprit de verité, qui procede du Pere. Vous infiltez, dit-il, sur ces

mois: Qui procede du Pere, & vous ne voulez pas écouter ceux-ci: que je vous envoyerai de la part du Pere. Dites comment le Saint-Eferit est envoyé par le Fils : Si vous ne dites pas que cette million est une procession, dites done que c'est un service; & faites, comme Arius, le Saint-Elprit moindre que le Fils. Afforément en difant qu'il l'envoye, il dit, qu'il procede de lui. Peut-être direz-vous, qu'il ne dit pas simple-. ment : Je l'envoyerai; il ajoûte, de la part du Pere. Les Ariens ont fait les premiers cette objection, voulant établir des dégrez dans la Trinité: mais le Fils dit, qu'il envoye le Saint-Eiprit de la part du Pere, parce qu'il tient du Pere que le Saint-Esprit procede de lui. Au reste en disant qu'il procede du Pere, il ne nie pas qu'il procede austi de lui. Au contraire, il ajoûte : Il me glorifiera, parce qu'il prendra du mien & vous l'annocera. Qu'est-ce que le Saint-Esprit pren-

Joan.XVI 14. XVI. 15.

dra du Fils, si ce n'est la même substance, en procedant de lui? Aussi-ajoûte-t-il: Tout ce qu'a le Pere est à moi: c'est pourquoi j'ai dit; qu'il prendra du mien & vous l'annoncera. Si tout ce qui est au Pere est aussi l'Esprit du Pere est aussi l'Esprit du Fils: or il n'est à l'un ni à l'autre, somme moindre, ni comme sujet; c'est donc comme procedant de l'un & de l'aussi l'aus

Joan. xiv. C'est donc comme procedant del'un & de l'autre, Austi est-il appellé l'Esprit de veriré: & le

Rair. c. 4. Fils est la verité, comme il dit lui-même. Et Gal. 1v. 6. saint Paul dit: Dieu a envoyé l'Esprit de son

Fils dans vos cœurs. Il ne dit pas, son Esprit, mais l'Esprit de son Fils: l'Esprit du Fils est-il autre que l'Esprit du Pere? Or si c'est l'Esprit de l'un & de l'autre, il procede de l'un & de l'autre. L'auteur rapporte plusieurs autres passages , où AN. 808. Ie Saint Efprit est nommé l'Esprit de Jesus- Rom. VIII. Christ , l'Esprit de Jesus : & où il est dit , qu'il a ! Pet. r répandu le Saint-Etprit sur les fideles.

Dans le second livre il apporte les autoritez Ad xvi. 7. des Peres, & premierement du concile de Nicée. Tit. 111. 5. Il dit simplement dans son symbole : Nous All. 11. 33.

croyons auffi au Saint-Esprit. Que devient donc la regle que vous nous opposez de ne rien ajoûter au Symbole, puisque vous y avez ajoûté, qui procede du Pere ? Nous l'avons fait, dites-vous par l'autorité du concile de C. P. à cause des questions survenues touchant le S. Esprit. Maispourquoi l'église Romaine n'a-t-elle pas eu aussi Pautorité d'ajoûter, & du Fils, fuivant l'écriture sainte, pour prévenir d'autres questions? Si vous dites que l'écriture ne dit pas en termes formels, que le Saint-Esprit procede du Fils, quoiqu'elle le dife en substance : montrez-nous où elle dit en termes formels, que le Saint-Efprit doit être adoré & glorifié avec le Pere & le Fils, & qu'il a parlé par les Prophetes : comme porte le concile de C. P? Or il a été necessaire de dire expressément , que le Saint-Esprit procede du Fils; pour condamner ceux qui disoient, que ne procedant que du Pere, il étoit un autre Fils , & n'étoit point l'Esprit du Fils.

Entre les Peres Grecs, Ratram eite premierement faint Athanase: mais il n'en allegue que 1, 6, 6, des ouvrages supposez, le simbole que l'on croit aujourd'hui être de Vigile de Thapse, le livre des propres personnes, autrement les huit eper. Ath. livres de la Trinité, & la dispute contre Arins, p. 601. edit. qui eft du même Vigile. Il cite faint Gregoire 1608. de Nazianze & Didyme d'Alexandrie. Mais fes principales prenves sont tirées des peres latins; xxx n. 8. & il montre que les Grecs ne peuvent les recu- Rair. 11.6 3-

5. 111. c. 30

fer, fans fe déclarer schismatiques, en préten-AN. 868. dant que l'église n'est que chez eux. Saint Ambroise dit nettement, que le Saint-Esprit proce-

11. c. 4. de du Pere & du Fils, Saint Augustin, expliquant l'évangile de Saint Jean , traite expresse-Ambr. 1. deSp S.e. 11. ment la question, & decide que le Saint-Esprit m. 119 120 procede du Pere & du Fils, puisqu'il est l'Esprit 99. in foan, de l'un & de l'autre : au lieu que le Fils n'eft Fils que du Pere , & le Pere n'est Pere que du Fils. B. 6.

. 8. Pourquoi donc le Fils dit-il simplement, que le Saint-Esprit procede du Pere ? C'est parce qu'il rapporte tout à celui dont il vient lui-même, Jean. Vat. comme quand il dit : Ma doctrine n'eft pas à

xv. moi, mais à celui qui m'a envoyé. Saint Augustin Trin. c. 17. repete la même chose dans l'ouvrage de la Tri-26. 17. nité, où l'explique plus à fonds.

Dans le quatrieine livre Ratram traite des Arricles de neuf autres reproches que les Grecs faisoient aux difcipline. Latins. On auroit pû les paffer sous silence, dit-

. i. il , puisqu'ils ne regardent point la foi : n'étoit le peril de scandaliser les foibles. Il ne s'agit ici que des coûtumes des églises qui ont toûjours eté differentes, & ne penvent être uniformes. Des le commencement, dans l'église de Jerusalem 1. les biens étoient en commun : mais on n'obli-Soer. v. hift. geoit pas les autres églises à l'imiter. Il rapporte

Sup. liv, ensuite le passage de Socrate, touchant les difmays. n. 10. ferens ulages des églises. Venant au détail, il commence par le jeune

. 3. du samedi; & soutient que la plupart des églises d'Occident ne l'observent pas, & que celle d'Alexandrie l'observe comme la Romaine. Au fonds, cette pratique est de soi indifferente : sur Aug. ep. 86. quoi il cite la lettre de saint Augustin à Casu-

lan, & ajoûte, que dans la grande Bretagne, on jeunoit tous les vendredis, & dans les monafteres d'Hibernie, toute l'année hors les dimanches & les fêtes. Il est étonnant , dit-il , que les Livre cinquante-unième: 18

Grecs nous reprochent le jeune du famedi, eux qui ne trouvent point mauvais, que par tout A N. 868. l'Orient on jeune le mercredi & le vendredi, quoique ces jeunes ne foient point d'obligation

å C. P.

Il nous reprennent de ce que nous n'obser- s. 4. vons pas avant Pâques, l'abstinence de chair pendant huit semaines, & pendant sept semaines l'abstinence des œufs & du fromage : comme fi leur coûtume étoit génerale, au lieu que plufieurs ne jeunent que six semaines avant Paques, d'autres fept , d'autres huit , & quelques - uns jusques à neuf. Et ceux qui en jeunent sept ou huit, ne se contentent pas, comme les Grecs, d'une simple abstinence dans le temps qui précede la fixième. Les Grecs sont bien au-dessous de ceux qui pendant tout le carême ne mangent rien de cuit, ou ne vivent que de pain ou d'herbes fans pain, ou ne mangent qu'une fois ou deux la semaine. Tous conviennent que le jeune paschal doit être de quarante jours; mais les uns jeunent fix femaines entieres, hors les dimanches, & quatre jours de la septiéme, comme l'église Romaine & tout l'Occident ; les autres, ne jeûnent point les samedis, non plus que les dimanches; d'autres retranchent aussi les jeudis, & remontent jusques à huit ou neuf semaines pour trouver les quarante jours.

Tondre ou rafer la barbe ou les cheveux, sont 642 pratiques indifferentes, qui ne méritent pas d'être relevées. Seulement Ratram observe la couronne clericale, qui n'étoit qu'un tour de cheveux, comme nous voyons dans les figures de ce tems-là. Le célibat des prêtres est plus important. Il y a, oït-il, de quoi s'étonner, si les corres ne comprennent pas que les Romains sont louables sur cet article; & s'ils le comprennent, il sur s'allièger, de ce qu'ils parlent contre leux s'ils que s'allièger, de ce qu'ils parlent contre leux

conscience. Si c'est condamner le mariage, que AN. 868. de s'en abstenir : il a donc été condamné par tous les Saints qui ont gardé le célibat, & par Jesus-Christ meme, qui toutefois l'a autorise, assistant à des nôces. Les Romains en usent de même, puisque chez eux on célebre des mariages. Mais les prêtres suivent le conseil de saint r. Cor. VII. Paul, d'y renoncer pour être dégagez des soins 6. 60. de la vie, & plus libres pour prier & exercer leur faint ministere.

Il n'y a que les évêques qui doivent fairesoux baptisez l'onction du saint crême sur le front , pour leur donner le Saint-Esprit, Outre la tradition de l'églife, nous avons l'autorité de l'é-

All. viite criture dans les Actes des apôtres, où il est dit, que S. Pierre & S. Jean furent envoyez à Sa-¥4. marie, pour communiquer le Saint-Esprit par

l'imposition des mains. Ratram cite ici la décretale du pape Innocent I. à Decentius. Quant à mili. n. 12. ce que disoient les Grecs, que les Latins faifoient le crême avec de l'eau, c'est, dit-il, une

imposture; nous le faisons comme tous les autres avec du baume & de l'huile. Il est faux aussi, que chez nous on confacre un agneau, & que l'on ordonne évêques des diacres, fans avoir reçu l'ordre de prêtrise. Mais les Grecs, qui

nous font ce reproche, ordonnent évêques de P. Mabil. purs laïques. Quoique Ratram nie absolument praf. 1. 6. ces deux faits, nous trouvons sur le premier, que Valafrid Strabon auteur du même fiecle, & mort 28, 162. Valaf de avant cette dispute, avoue qu'en quelques lieux reb. ecclef. on offroit près de l'autel un agneau le jour de e. 18.

Pâques, ce qu'il condamne comme un reste de superstition judaique. Toutefois on trouve en-Sup. liv. core dans le messel Romain la benediction d'un XLVIII, A. agneau à Pâques, qui n'est qu'une simple priere, 42.

comme pour benir le pain & les autres viandes .. que les Grecs auroient eu tort de blamer. S'ils

entendoient autre chose, c'étoit un abus que les Latins rejettoient comme eux. Quant aux diacres An. 868. ordonnez évêques, Enée avoue qu'on l'avoit fait quelquefois ; & nous l'avons obfervé.

Objett. 7.

Sup. liv.

Ratram finit par la primauté de l'église, que les Grecs prétendoient avoir passé de Rome à 1x n. 14. C. P. avec l'empire. Mais, dit-il, Socrate histo- Sotr. 11. h.f. rien Grec, parlant du concile d'Antioche, af- 6 8. semblé par les Ariens, dit que Jules évêque de x11. #, 10. Rome n'y étoit point, ni personne pour lui : quoique la loi ecclesiastique désende de tenir des conciles, sans le consentement de l'évêque de Rome. Dans le concile de Sardique, on per- can- 7. met à tout évêque déposé d'appeller à l'évêque de Rome. Les papes ont prefidé par leurs légats à tous les conciles generaux celebrez en Orient: comme à celui de Nicée, par l'évêque Ofius & les pretres Victor & Vincent. Les conciles qu'ils ont approuvez, ont été reçûs; ceux qu'ils ont approuvez, ont été reçûs; ceux qu'ils ont rejettez, sont demeurez sans autorité. Il rapporte enfuite ce qui se passa sous faint Leon , pour casset le faux concile d'Ephese, & tenir celui de Calcedoine, & le prouve par les lettres des empereurs & de ce faint pape. Puis il vient aux preuves du vicariat de Theffalonique. Enfin il montre que l'évêque de C. P. a toujours été foumis au pape, & prétend que quand on lui a donné le titre de patriarche, avec le second rang, ce n'étoit qu'un titre d'honneur sans jurisdic-

tion. On travailla aussi en Germanie, à répondre aux reproches des Grecs; & ces réponses furent ap- Concile de prouvées dans un concile tenu à Vormes le sei- Vormes. zieme de Mai 868. en presence du roi Louis. 858 tom. 8 Le même concile fit plufieurs canons de disci-conc. p. 942 pline : on en compte jusques à quatre-vingt, mais on ne trouve que les quarante-quatre pre- Nota Suri.

miers dans les meilleurs exemplaires. On voit P. 954

· dans ces canons l'usage des penitences canoni-A N. 868. ques, avec les differens degrez comme dans les Can. 15 16. lettres du pape Nicolas I. Il est défendu aux maîtres de tuer leurs serfs de leur autorité pri-27. Oc. 6. 38. vée : mais la penitence n'est que de deux ans.

6. 22. Les enfans offerts aux monafteres par leur parens étoient encore censez engagez, suivant la Reg. c. 19. regle de faint Benoît, & le quatrième concile de

Cone. Tole. Tolede. 49.

Les réponses aux reproches des Grecs n'eu-XVIII. Lettres de rent point alors d'effet : parce que Photius, qui Bafile & d't- en étoit l'auteur, étant chaffé, il ne fut plus gnace au mention de cette dispute. La premiere nouvelle pape. de son expulsion & du rétablissement d'Ignace ,

fut apportée à Rome par Euthymus spataire ou Et. Hadr. écuyer, & envoyé de l'empereur. L'abbé Theo-Conc. p. gnofte, qu'Ignace avoit fait exarque des monaf-1086. E. teres de quelques provinces, étoit venu porter Sup. liv. L. au pape les plaintes de ce patriarche, & demeu-

roit à Rome depuis environ fept ans. A cette heureuse nouvelle, il s'en retourna à C. P. avec Tome 8. Euthymius; & le pape le chargea de deux letone. p. 1084. tres , l'une pour l'empereur Bafile , l'autre pour

le patriarche Ignace, dattées du premier jour d'Août indiction premiere, qui eft l'an 868. II déclare dans l'une & dans l'autre, qu'il fuivra inviolablement tout co qu'a fait le pape Nicolas

touchant Ignace & Photius.

Quelque temps après l'arrivée d'Euthymius . Jean métropolitain de Sylée, autrement Pergé en Pamphilie, appocrifiaire d'Ignace, & Bafile furnommé Pinacas , spataire & envoyé de l'empereur Bafile, arriverent auffi à Rome. Quant à Pierre métropolitain de Sardis, apocrisiaire de Photius, il perit en chemin par un naufrage, dont il ne se sauva qu'un moine nommé Methodius : qui étant arrivé à Rome & cité trois fois , fans fe representer, fut anathématife & fe retira. Le pape Adrien reçut les envoyez du patriarche & de l'empereur dans la sale secrete de A N. 868; fainte Marie Majeure, selon la contume, accompagné des évêques & des grands. Les envoïez Grecs se presenterent avec grand respect, & rendirent au pape les presens & les lettres adressées à Nicolas son prédecesseur. Celle de l'empereur Bafile faisoit mention de la premiere envoiée par Euthymius; & comme on ne sçavoit à C. P. si elle avoit été recue, on en répete le contenu. Ayant trouvé, dit Basile, à notre p. 1007. avenement à l'empire, notre église privée de son pasteur légitime, & soumise à la tyrannie d'un étranger, nous avons chaffé Photius, avec ordre de demeurer en repos, & nous avons rappellé Ignace notre pere, manifestement opprimé, & justifié par plusieurs de vos lettres, que l'on avoit cachées jusqu'ici avec grand soin. Nous vous laissons maintenant à approuver ce que nous avons fait, & regler ce qui reste à faire, c'est-à-dire, comment doivent être traitez ceux qui ont communiqué avec Photius. Il y a des évêques & des prétres, qui ayant été ordonnez par Ignace, & s'étant engagez par écrit à ne le point abandonner, ont manqué à leurs promesses. D'autres ont été ordonnez par Photius : & plusieurs se sont engagez à lui, soit par violence, foit par seduction. Comme presque tous nos évêques & nos prêtres font tombez dans cette faute, nous vous prions d'avoir pitié d'eux afin d'éviter un naufrage entier de notre églife, principalement de ceux qui demandent à faire pénitence, & ont recours à vous, comme au fouverain pontife ; quant à ceux qui ne veulent point rentrer dans le bon chemin, ils ne peuvent

l'onziéme de Decembre 867.

Celle du patriarche Ignace contient en sub- P. 2009.

éviter la condamnation. Cette lettre étoit de

stance les mêmes choses; & commence par une A N. 868. reconnoissance autentique de la primanté du pape & de son autorité, pour remedier à tous les maux de l'églite. Ignace releve les foutfrances de Jean de Silée son legat, & de Pierre évèque de Troade, qu'il envoyoit avec lui. Il marque que plusieurs de ceux qu'il avoit ordonnez font demeurez fermes, & ajoûte : Paul archevêque de Cefarée en Cappadoce, ordonné par Photius, après avoir été contre nous dans le premier concile, a résisté sortement dans le second à nous condamner.

Vita Hade. 2. 888.

Après que le pape Adrien eut reçu ces lettres, les envoiez Gr. es rendirent graces à l'églife Romaine, d'avoir tiré du schisme l'église de C. P. puis ils ajoûterent : L'empereur Basile & le patriarche Ignace, après que Photius a été chafle, ont tronvé un livre plein de fauffetez contre l'églife Romaine & le pape Nicolas, qu'ils vous ont envoyé scellé, pour l'examiner & déclarer comme chef de l'églife, ce qu'elle doit croire de ce prétendu concile. Le pape répondit : Nous voulons bien examiner ce livre, pour en condamner l'auteur une troisième fois. Le métropolitain étant forti & rentré, presenta le livre & le jetta à terre, en disant : Tu as été maudis à C. P. fois encore mandit à Rome. Et le spataire Basile le frapant du pied & de l'épée, ajoûta : Je crois que le diable habite dans cet ouvrage. pour dire, par la bouche de Photius, ce qu'il ne peut dire lui-même. Car il contient une fausse fouscription de l'empereur Basile notre maître après celle de Michel, que Photius fit souscrire de nuit étant yere. Pour celle de Basile, le rétabliffement d'Ignace fait bien voir, qu'elle n'est pas de lui, & nous sommes prêts d'en faire ferment. Mais Photius a pû austi-bien contrefaire la fignature de Bafile, que celle de plufeurs évêques abiens. Pertonne à C. P. n'a eu connoissance de ce concile, parce qu'en effet il A N. 868, n'a pas été tenu; mais Photius a pris prétexte de ce qu'à C. P. il y a toujours plusieurs éveques de la province comme ici à Rome; & on dit qu'à la place des évéques, il a fait souscrire des citoyens fugitifs de leurs villes, gagnez par argent. Delà vient que ces souscriptions sont de differens caracteres & differentes plumes , l'une plus menuc, l'autre plus groffe, pour representer l'écriture des vieillards. Vous verrez bien ici la diverfité des écritures, mais vous ne connoîtrez pas la fraude, fi vous n'envoyez à C. P.

Alors le pape donna le livre à examiner pendant quelques jours, à des hommes instruits des Rome, deux langues Grecque & Latine ; puis du confentement du fenat & du peuple, il assembla un concile à S. Pierre, où l'on entendit les envoiez de C.P. & on lut les lettres du pape Nicolas. Enfuite Jean archidiacre de l'églife Romaine, de- p. 1087. ; puis pape, lut un discours au nom d'Adrien, où après avoir representé les crimes de Photius & la fermeté du pape Nicolas à le condamner, il dit: Voiez donc, mes freres, ce que nous avons à faire, rant sur ce conciliabule, & ces actes profanes, qu'à l'égard de ceux qui ont souscrit. Dites librement ce que vous pensez. Quant à moi, je suis prêt à tout souffrir, & même la mort, pour la loi de Dieu, les canons, les privileges du faint fiege, la memoire & les actes du pape Nicolas mon predecesseur. Ensuite Ganderic évêque de Velitre lut au nom du concile une réponte à ce discours du pape, par laquelle il est exhorté à condamner ce conciliabule tenu à C. P. par la faction de Photius, fous le regne de Michel. Le diacre Marin lue un second discours du pape, où il dit : Puisque le livre contenant les actes de ce conciliabule nous a été apporté par les

Concile de

envoyez du patriarche & de l'empereur, il faut AN. 868. voir ce que nous en devons faire. Pour moi je suis d'avis de le jetter au feu, & le réduire en cendres en presence de tout le monde, & prinsipalement des envoïez Grecs. Le concile répondit par la bouche de Formose évêque de Porto : Cette sentence est juste, nous l'approuvons tous, nous your prions tous de l'executer. Pierre diacre & scriniaire lût un troisième discours du pape, où il releve la témerité de Photius, d'avoir prétendu condamner Nicolas son prédecesfeur. Le pape, dit-il, juge tous les évêques; mais nous ne lisons point que personne l'ait jugé. Car encore que les Orientaux aient dit anathême à Honorius après sa mort ; il faut seavoir qu'il avoit été accusé d'heresie, qui est la seule cause pour laquelle il est permis aux inferieurs de résister à leurs superieurs; & toutefois aucun, ni patriarche ni évêque n'auroit eu droit de prononcer contre lui, si l'autorité du saint siege n'avoit précedé. Le pape Adrien reconnoît ici bien nettement la condamnation d'Honorius. Benoît notaire & scriniaire lut une autre réponse du consile, qui confirme par les exemples de Jean d'Antioche & de Dioscore, que l'inferieur ne peut juger son superieur. Toutefois les évêques prient le pape de se contenter de condamner Photius, & de pardonner à ses complices, pourvû qu'ils condamnent de vive voix, & par écrit, ce qu'ils ont fait avec lui-

9. 1891. Álors le pape prononça de sa bouche la senten-1. 1 ce en cinq articles & en ce sens: Nous ordonnons que le conciliabule tenu depuis peu par Photius à C. P. & par l'empereur Michel son protecteur, contre le respect du faint siege, sera supprimé, brûlé & chargé d'anathème perpetuel

1. 1. comme rempli de toute fausseté. Nous ordon-

nons de même de tous les écrits que l'un & l'au-

tre ont publiez en divers temps contre le faint . fiége; & des deux conventicules factieux affem- A N. 868. blez par Michel & par Photius, contre notre confrere Ignace; & nous les rejettons avec execration. Nous condamnons derechef Pho- 6. 3. tius, déja condamné justement par notre predecesseur, & par nous; à cause des nouveaux excès qu'il a commis, en s'élevant contre le pape Nicolas & contre nous; & nous le chargeons d'anathême. Toutefois, s'il se soumet de vive voix & par écrit aux ordonnances de notre predecesseur & aux notres, & condamne les actes de son conciliabule; nous ne lui refusons par la communion laique. Quant à ceux qui ont confenti, ou souscrit au conciliabule; s'ils sui- " . vent les décrets de notre predecesseur, & reviennent à la communion du patriarche Ignace; s'ils anathematisent le conciliabule & en brûlent les exemplaires, ils auront la communion de l'église. Mais pour notre fils l'empereur Bafile , quoique son nom soit inseré faussement dans ces actes, auffi-bien que celui d'Ignace; nous le déchargons de toute condamnation, & le recevons au nombre des empereurs catholiques. Quiconque après avoir eu connoifsance de ce décret apostolique, retiendra les exemplaires de ce conciliabule, sans les déclarer ou les brûler, sera excommunié ou déposé, s'il est clerc. Ce que nous ordonnons, non seulement pour C. P. mais pour Alexandrie, Antioche & Jerusalem, & generalement pour tous

Cette sentence sur souscrite par trente évéque, dont les deux premiers sont le pape Adrien & l'archevéque Jean légat du partiarche lenace. Après les souscriptions des évêques, sont celles des cardinaux, c'est-à-dire, de neus prétres & de cinq diacres de l'église Romaine. Au

les fideles.

refte, ces actes n'eftoient pius comme ceux des

firmé.

A N. 868. anciens conciles, des procès verbaux fideles de tout ce qui se passoit dans l'assemblée; mais des difcours préparez & composez à loisir.

Sup. liv. comme j'ai observé sur le concile tenu en 649. Exxvitt. n. par le pape saint Martin. Le concile étant fi-Vita Hade, ni , on mit à la porte , sur les dégrez , le livre apporté de C. P. qui contenoit les actes du p. 889. C. conciliabule de Photius. On le foula aux pieds . puis on le jetta dans un grand feu, où il fut con-

Ce fut apparemment en ce concile qu'Anaf-Anastase thase le bibliothecaire sut excommunié. Dès le bibliothedixième de Mars de la même année 868, qui communié, étoit le mercredi de la premiere semaine de ca-An. Bert. rême ; Eleuthere fils de l'évêque Arfene , qui

avoit été légat en France, séduisit la fille du pape Adrien, qui avoit été fiancée à un autre, l'enleva & l'épousa. Arsene se retira à Benevent près de l'empereur Louis; & étant tombé malade il laissa son trésor entre les mains de l'imperatrice Ingelberge, puis mourut fans communion; & à ce que l'on disoit, s'entretenant avec les démons. Après sa mort, le pape Adrien obtint de l'empereur des commissaires, pour juger Eleuthere, suivant les loix Romaines: mais celui ci tua Stephanie épouse du pape & sa fille qu'il avoit enlevée; & l'on disoit qu'il avoit commis ces meurtres par le conseil de son frere Anastase, qu'Adrien avoit fait bibliothecaire de l'églife Romaine, au commencement de son pontificat. Les commissaires de l'empereur firent mourir Eleuthere, & le pape condamna Anastase dans un concile.

La sentence portoit: Toute l'église de Dieu META. W. 15. Scait ce qu'a fait Anastase du temps des papes nos predecesseurs, & ce qu'ont ordonné de lui n. 26. Leon & Benoît, dont l'un l'a dépose, excom-

des habits facerdotaux, l'a reçu à la communion A N. 868, laïque. Ensuite le pape Nicolas l'a rétabli, pourvû qu'il fût fidele à l'église Romaine. Mais après avoir pillé notre palais patriarcal, & enlevé les actes des conciles, où il étoit condamné; il a fait fortir des hommes par-dessus les murailles de cette ville, pour semer la discorde entre les princes & l'églife; & a été cause qu'un nommé Adalgrimrefugié à l'églife, a perdu les yeux &. la langue. Enfin , comme plufieurs d'entre vous l'ont avec moi out dire à un prêtre nommé Adon son parent, oubliant nos bienfaits, il a envoyé un homme à Eleuthere , pour l'exhorter aux meurtres qui ont été commis, comme vous fçavez. C'est pourquoi nous ordonnons, conformément aux jugemens des papes Leon & Benoit, qu'il soit privé de toute communion ecclefiastique, jusques à ce qu'il se défende dans un concile, de tous les cas dont il est charge; & quiconque communiquera avec lui, même en lui parlant, encourra la même excommunication. Que s'il s'éloigne tant soit peu de Rome, ou fait quelque fonction clericale, il sera chargé d'anathême perpetuel, lui & ses complices. Cette sentence lui fut prononcée publiquement à fainte Praxede le douzième d'Octobre indiction feconde l'an 868.

Les deux apôtres des Sclaves Constantin le XXI. philosophe & Methodius son frere, avoient été s. Cyrille & mandez par le pape Nicolas; mais ils n'arrive. S. Metho. rent à Rome, que quelques jours après sa mort. dius à Ro-Le pape Adrien les reçut avec d'autant plus de Sup. liv. joie, qu'ils apportoient le corps de S. Clement; & L. n. 55. il alla hors de la ville au-devant d'eux, avec le Boll. 9. clergé & le peuple. Il les facra tous deux évê. Mart. tom. ques, & ordonna prêtres & diacres leurs disci- 7. 7. 21. 16id. p. 2.n. ples, qu'ils avoient amenez. Quelque - temps 8.

Tome XI.

apres, Constantin renonça à l'épiscopat, & em-A N. 868. braffa la vie monastique sous le nom de Cyrille, fous lequel il est plus connu. Il mourut à Rome, & son frere Methodius retourna en Moravie, continuer les travaux de sa missiona n'ayant pû obtenir d'emporter le corps de Cyrille, qui demeura dans l'église de S. Clement.

Chr. Cnfaur P. 381.

Le corps de S. Clement fut depuis transferé 1. 5 Spiul. au monastere de Casaure, en Latin, Casa-aurea, fondé par l'empercur Louis, dans uneifle de la riviere de Pescaire en Pouille. Il établit cette communauté vers l'an 866, tandis qu'il faifoit la guerre aux Sarrafins, & l'enrichit de plusieurs terres pendant le reste de son regne. Le pape Adrien reçut des plaintes d'Hincmar

XXII. Commen. €cment l'affaire d'Hinemar de Laon core. 1660. An. Bert. 868.

Opufe. sone. pag. 17:5 Oc. Conc. Duz.

évêque de Laon contre le roi Charles son maîde tre, & contre Hincmar archevêque de Reims fon oncle & fon métropolitain. Hincmar de Laon s'étoit rendu odieux au clergé & au peuple Ep. Hinem, de son diocese, par ses injustices & ses vio-Rem. to. 8. lences, & on en porta desplaintes au roi, lorfqu'il vint dans le pais pendant l'été de cette année 868. On l'accusoit en particulier d'avoir ôté des benefices, c'est-à-dire, des fiefs à quelquesuns de ses vassaux. Le roi lui ordonna d'envoier Hinem 1.8. son avoue, pour le désendre devant les seigneurs. L'évêque de Laon ne se trouva point au lieu marqué, ni fon avoué pour lui, & nes enlart, 2.6.4. voia point excuser par serment dans les formes : seulement il manda au roi qu'il ne pouvoit se presenter à un jugement seculier, au préjudice de la jurisdiction ecclesiastique. Le roi sit saisir tous les biens que l'évêque de Laon possedoit dans son roiaume. Mais au mois d'Août suivant, comme il tenoit son parlement à Pistes, l'archevêque de Reims y amena l'évêque de Laon son neveu; & avec les autres évêques, il representa au roi le préjudice que cette saisse

Livre cinquante-unième. 194

portoit à l'autorité épiscopale. Ainsi il obtint que l'évêque de Laon sût remis en possession, An. 868. 8 que l'affaire sût terminée dans sa province par des juges choiss, & ensuite par un concile,

s'il étoit besoin.

Les juges choisis jugerent que l'évêque de Epist. Hinc. Laon devoit demeurer en possession de ses biens , P. 2. 1766. excepté de la terre de Pouilly donnée en fief par cum not. le roi à un seigneur nommé Normand, du consentement de l'évêque. Il ne fut pas content de ce jugement , ni de l'archevêque son oncle , qui y avoit présidé. C'est pourquoi il envoya au pape un clerc nommé Celsan , à l'insçu du roi & de l'archeveque, avec une lettre où il se plaignoit de l'un & de l'autre, & de Normand; & disoit avoir sait vœu d'aller à Rome visiter les tombeaux des apôtres. Surquoi le pape Adrien Hadr, ep. écrivit deux lettres conformes, l'une à l'arche- 16. 17. vêque de Reims, l'autre au roi Charles; par lesquelles il leur ordonne de favoriser le voyage de l'évêque de Laon , & prendre foin de fon évêché en son absence; avec menace d'excommunication contre Normand, s'il ne restituë incessamment les terres usurpées sur l'église de Laon; & contre tous ceux qui toucheront aux biens de cette église pendant le voyage de l'évêque. Cette lettre fut rendue au roi Charles , à An. Bert. Quiercy fur Oyle au mois de Decembre 168. & 868. il en fut fort irrité contre l'évêque de Laon; qui avoit envoyé à Rome à son insçu, & l'avoit calomnié auprès du pape, comme usurpateur du bien d'église.

Il fut encore plus aigri, de ce que l'évêque ayant en pluseurs ordres de le venir trouver, s'étoir retiré à Laon sans son congé. C'est pour 1bid. av. quei au commencement de l'année suivante, s'és, ayant appris qu'il étoit convenu avec le roi Lothaire de s'aller établir dans son royannes, il

Lii

manda aux vaifaux de l'éveché de Laon, de le 86). venir trouver à Compiegne, où il étoit. Quelques-uns y vinrent, l'évêque en empêcha les Sched. c. 4. autres. C'est pourquoi le roi envoia deux évê-20. 8. conc. ques de la même province, Odon de Beauvais p. 1557.

& Guillebert de Châlons, pour lui ordonner de venir enfin le trouver. Il envoia en meme-temps des comtes avec des troupes, pour amener de gré ou de force , les vassaux qui n'étoient pas venus

à son ordre.

Quand l'évêque de Laon apprit qu'ils venoient, An. Bertin. avant même qu'ils fussent arrivez, il assembla fon clergé dans l'eglife de Notre - Dame fa cathedrale; & les pretres tenant à leurs mains le bois de la croix & les évangiles ; il prononça excommunication & anatheme contre tous ceux qui entreroient de force dans ce faint lieu & dans fon diocese, & contre tous leurs complices; ce qui comprenoit le roi même. Les deux évêques ne purent rien obtenir de lui; & les officiers du roi étant arrivez, il se tint près de l'autel avec son clergé; & les évêques qui se trouverent presens, empecherent que les comtes ne le tiraffent de l'églife. Ils se contenterent donc de faire renouveller aux vaffaux de l'évêché le ferment de fidelité qu'ils devoient au roi, & retournerent le trouver. Mais si-tôt qu'ils surent partis , l'évêque se fit prêter un nouveau ferment par ses vassaux. Le roi fort irrité, sit indiquer un concile de tous les évêques de son roïaume à Verberie, pour le vingt-quatriéme d'Avril de la même année 869, indiction seconde, & y fit appeller l'évêque de Laon. Vingt-neuf

To. 8. cont. évêques y affisterent, entre lesquels étoient huit p. 1517. métropolitains, & le roi s'y trouva en person-Hinemar to ne. L'archeveque de Reims y préfidoit comme étant dans sa province, & l'évêque de Laon y 1. p. 604. comparut. Il y fut accuse, & se voiant presse il

appella au pape, & demanda permission d'aller . à Rome, qui lui fut refusée : seulement on suf- A N. 869. pendit la procedure, & on ne passa pas outre. Conc. Due Mais quelque-temps après l'évêque de Laon ziac. pag. voyant qu'il n'étoit pas obei par son clergé, l'ex- 1558-1645. communia tout entier ; défendant de dire la messe par tout son diocese, de baptiser les enfans, même en péril de mort, de donner à personne la pénitence, ou le viatique, ni la sepulture aux morts. Le roi pour arrêter ses emporte- Hinem, to. mens, le fit mettre en prison, en un lieu de son 2. P. 341. diocese nommé alors Silvac: mais il le mit peu

après en liberté. Cependant le roi Lothaire entra en Italie, Voulant premierement conferer avec l'empereur son frere, & ensuite aller à Rome : car il espe- en Ital e. roit que l'empereur lui feroit obtenir du pape la 869. permission de quitter Thierberge & de reprendre Valdrade. C'est pourquoi il ordonna à Thietberge de venir à Rome après lui. C'étoit au mois de Juin, & Lothaire étant déja à Ravenne, y rencontra des envoiez de l'empereur son frere, occupé au fiege de Bari contre les Sarrafins. Il mandoit à Lothaire de retourner dans son roïaume, sans s'arrêter plus long-temps en Italie, & remettre leur entrevûc à un temps plus commode. Lothaire ne laissa pas de passer outre ; il alla trouver son frere à Benevent; & aïant gagné Pimperatrice Ingelberge par prieres & par prefens; il obtint de l'empereur Louis, qu'elle viendroit avec lui au monastere du Mont-Cassin; & que le pape Adrien s'y trouveroit par ordre de l'empereur. Quand il y fut, Lothaire le fit tant prier par Ingelberge, & lui fit tant de presens; que le pape promit de lui dire la messe & lui donner la communion, pourvû qu'il n'eût eu aucun commerce avec Valdrade, même de paroles, depuis que le pape Nicolas l'eut excom-

Lothaire Ann. Bert.

munice. La communion fut ausli promise à An. 869. Gonthier archeveque de Cologne, qui étoit regardé comme le principal auteur du divorce de Lothaire, mais ce ne fut qu'en donnant cet écrit : Je declare devant Dieu & tes Saints, à vous monseigneur Adrien souverain pontife, aux évêques qui vous sont soumis , & à toute l'assemblée , que je supporte humblement la sentence de déposition, donnée canoniquement contre moi par le pape Nicolas; que je ne ferai jamais aucune fonction sacrée, si vous ne me rétablissez par grace, & que je n'exciterai jamais aucun scandale contre l'église Romaine ou son évêque, à qui je proteste d'être toujours obéissant. La datte étoit du premier de Juillet 869. en l'églife de faint Sauveur, au Mont-Cassin. Le pape aiant reçu cette déclaration, accorda la communion laique à Gonthier.

Ingelberge retourna près de l'empereur son époux, & le pape à Rome. Lothaire l'y suivit aussi-tôt, mais il demeura à saint Pierre, hors de la ville; personne du clergé ne vint au-devant de lui; il entra seulement avec les siens jusques an sepulcre de S. Pierre faire sa priere : puis il alla au logement qui lui étoit destiné près de l'églife, & qu'il ne trouva pas même balayé. C'étoit un samedi ; & le lendemain , il crut qu'on lui diroit la messe, mais il ne put en obtenir du pape la permission; tant il étoit encore regardé comme excommunié. Ensuite il entra dans Rome : le pape le reçut avec honneur, & lui demanda s'il avoit observé exactement les avis

An. Met. du pape Nicolas. Le roi Lothaire répondit qu'il les avoit observez, comme des ordres du ciel; les seigneurs qui l'accompagnoient attesterent qu'il disoit vrai; & le pape reprit : Si votre témoignage est veritable, nous en rendons à Dieu de grandes actions de graces. Il reste,

\$69.

mon cher fils, que vous veniez à la confession - de faint Pierre; où, Dieu aidant, nous im- A N. 869. molerons l'hostie salutaire, pour la santé de votre corps & de votre ame; il faut que vous y participiez avec nous, pour être incorpore aux membres de Jesus - Christ dont vous étiez séparé.

A la fin de la messe le pape invita le roi Lothaire à s'approcher de la sainte table; & prenant à ses mains le corps & le sang de Jesus-Christ, il lui dit : Si vous vous sentez innocent de l'adultere, qui vous a été interdit par le pape Nicolas ; & si vous avez fait une ferme résolution de n'avoir jamais en votre vie aucun commerce criminel avec Valdrade votre concubine, approchez hardiment & recevez le facrement du falut éternel, qui vous servira pour la remission de vos pechez. Mais si vous êtes résolu de retourner à votre adultere, ne soiez point assez temeraire pour le recevoir, de peut que ce que Dieu a préparé à ses fideles comme un remede, ne tourne à votre condamnation. Le roi, fans hésiter, recut la communion de la main du pape; qui se tourna ensuite à ceux qui accompagnoient le roi, & en leur presentant la communion, dit à chacun d'eux : Si vous n'avez point consenti à ce qu'a fait Lothaire votre roi, & n'avez point communiqué avec Valdrade & avec les autres excommuniez par le faint siège; que le corps & le sang de notre Seigneur Jesus-Christ vous serve pour la vie éternelle. Quelques-uns se retirerent, mais ils communierent pour la plupart.

Le roi Lothaire étant ainsi rentré dans la communion de l'église, vint au palais de Latran, & dina avec le pape ; à qui il fit de grands presens Lothaire. de vases d'or & d'argent. Il demanda que le pape lui donnat une lionne, une palme & une fe-

Mort de

rule , & il obrint. Lui & les fiens interpretoient ainsi ces presens. Il prétendoit que la lionne signifioit Valdrade, qui lui seroit rendue; la palme, le succès de ses entreprises; la ferule, l'autorité avec laquelle il foûmettroit les évêques qui lui refisteroient. La ferule est une plante d'Afrique, dont la tige ferme & legere fervoit de bâton aux vicillards pour se soutenir, & aux maîtres pour Carg. Bloff. châtier leurs écoliers. C'étoit alors la marque

d'autorité pour les évêques, comme la crosse depuis. Mais le pape Adrien avoit des pensées bien differentes du roi Lothaire. Il réservoit à juger l'affaire de son mariage dans un concile qu'il avoit indiqué à Rome, pour le premier jour de Mars de l'année suivante, & dessors il envoya Formose avec un autre évêque en Gaule, dans le roiaume de Charles , pour examiner avec les évêques du païs les prétentions de Lothaire, & en faire leur rapport au concile. Il y manda aussi quatre évêques du rojaume de Louis le Germanique, & quelques uns du roiaume de Lothaire. Il prétendoit que l'affaire seroit encore examinée dans ce concile, par d'autres évêques d'Occident, & par quelques Orientaux, qui viendroient avec les légats qu'il avoit envoyez à C. P.

Lothaire fortit de Rome rempli de joie, se croiant au-dessus de ses affaires, & marcha ains jusques à Luques, où la fiévre le prit. La maladie fe mit dans ceux de sa suite, & il les voioit mourir à tas devant ses yeux; mais il ne voulut point reconnoître que la main de Dieu étoit sur lui. Il arriva à Plaisance le samedi sixième d'Août, & y féjourna le lendemain, Ce jour, vers l'heure de none, il s'affoiblit tout d'un cou> & perdit la pare le. Il mourut le lendemain lunci huitième d'Août, à la deuxième heure du jour, & quelque peu de ses gens qui étoient restez le cette mortalité , l'enterreent dans un petit monaftere près de la ville. Il avoit regné près de

quatorze ans depuis la mort de son pere.

A N. 869.

L'empereur Louis prévoyant bien que le roi Charles fon oncle feroit ses efforts pour s'emparer du roïaume de Lothaire, fit écrire par le pape plusieurs lettres, pour détourner ce coup. La premiere aux seigneurs du roiaume de Lothaire, 19. où il les exhorte à être fideles à l'empereur Louis, comme légitime heritier de son frere; & à ne ceder aux promeffes, ni aux menaces de qui que ce foit, pour se retirer de son obéissance, fous peine d'excommunication & d'anathême. La seconde lettre est aux seigneurs du roiaume ep. 102 de Charles, contenant les mêmes menaces; & relevant les fervices que l'empereur Louis rend à l'églife, en combattant les Sarrafins ; & la fainteté des fermens que les rois freres avoient faits, de conserver leurs partages entr'eux & leurs neveux. Le pape ajoûte : Si quelqu'un s'oppose aux justes prétentions de l'empereur, qu'il scache que le saint fiege est pour ce prince; & que les armes que Dieu nous met en main sont preparées pour sa défense. Ainsi le pape se

rendoit arbitre des couronnes. Cette lettre étoit dattée du cinquiéme de Septembre 869. & portée par deux évêques Paul & Leon légats envoiez exprès. Ils étoient chargez \*P. 21-22. de deux autres lettres de même datte; l'une à tous les évêques du roïaume de Charles, l'autre à Hincmar de Reims en particulier. Le pape les exhorte à détourner le roi Charles de cette injuste entreprise; & donne pouvoir à Hincmar d'agir en cette occasion, comme delegué du saint fiege, repetant la même menace d'anathême. Mais l'affaire étoit confommée avant que les légats du pape pussent arriver en France.

Car si-tôt que le roi Charles eut appris la mort de Lothaire, il marcha en diligence vers fon roi de Lot-

Ia Bc.

rotaume, plusieurs seigneurs. & plusieurs évêqued

An. 869. se donnerent à lui l'arriva à Mets le cinquième

An. Best de Seprembre 869. & le vendredi neuvième il

869. Le donne se profite au pour le cette mancre.

Le despusieur perfort, au pouple de fert. 246-

vais. Le roi & les seigneurs y étant, & quantité de peuple, l'évêque Adventius prit la parole, & dit : Vous sçavez ce que nous avons souffert sous le défunt roi notre maître, pour des causes qui font affez connues; & la douleur que nous avons sentie de sa malheureuse mort. Tout notre recours a été aux jeunes & aux prieres, nous adresfant à celui qui secoure les affligez, qui donne les bons conseils, & distribue les roiaumes, pour le prier de nous donner un roi selon son cœur, & de nous réunir tous, pour recevoir unanimement celui qu'il auroit choisi. Nous voions sa volonté dans le consentement avec lequel nous nous sommes volontairement donnez au rei Charles ici present, légitime heritier de ce roïaume. C'est pourquoi nous devons reconnoître qu'il nous est donné de Dieu; & le prier qu'il nous le conserve long-temps pour la défense de l'église & notre repos. Mais il faut auparavant qu'il nous fasse, s'il lui plaît, entendre de sa bouche, ce qui convient à un roi très-chrétien & à un peuple fidele.

Alors le roi Charles dit: Ĉe discours fait au nom de tous les évêques & vos acclamations, montrent bien que je suis venu ici par le choix de Dieu & pour votresalut. Sçachez donc que je veux conserver son honneur & son service, & celui des églises; honorer & proteger chacun de vous selon son sang; & lui rendre justice selon les

loix ecclesiastiques & civiles: à condition que chacun me rendra l'honneur , l'obéiffance & le AN. 869. secours, comme vos prédecesseurs ont fait aux

miens.

Ensuite, à la priere des quatre évêques de la province de Treves, l'archevêque Hincmar prit la parole, & dit : Afin que personne ne trouve étrange, que les évêques de notre province & moi, nous mélions des affaires d'une autre province, il doit sçavoir que dans la Gaule Belgique, les églises de Reims & de Treves passent pour fœurs & de même province, & tiennent enfemble leurs conciles, où préside celui des deux archevêques qui est le plus ancien d'ordination. De plus, nos confreres de cette province, n'ayant point de métropolitain, m'ont invité, par la charité fraternelle, à faire pour eux comme pour nous. Est-il ainfi, mes freres? Les évêques de la province de Treves répondirent, qu'oui. C'est que le siège de Treves étoit vacant, par la dépofition & la mort de l'archevêque Theutgaud.

L'archeveque Hincmar continua : Outre les témoignages de la volonté de Dieu, que l'éveque Adventius vous a representez, considerez que le pere de notre roi l'empereur Louis de fainte memoire, descendoit par saint Arnoul de la race de Clovis, qui fut converti par saint Remi avec toute la nation des Francs, baptifé dans la métropole de Reims, & facré roi d'une huile envoiée du ciel, que nous avons encore. Le même Louis fut couronné empereur à Reims par x Ly1, n.11. le pape Etienne; & après que quelques fac- Ibid. n. 48, tieux lui eurent ôté l'empire, il lui fut rendu dans cette église de Metz & devant cet autel de saint Etienne, où il fut couronné par les évêques. Nous y étions presens. Et parce que nous lisons dans les histoires saintes, que les rois se faisoient sacrer pour chaque roizume qu'ils acqueroient :

ces évêques jugent à propos, fi vous en êtes d'aciAn. 869 cord, que ce prince foit couronné devantce au tel pour ce roiaume dont vous lui prétez volontair ment l'obétifance. Déclarez fi vous en êtes d'accord. Tous le témoignerent par leurs acclamations; & l'archevêque dit : Rendons en dond graces à Dieu, en chantant Te Deum. C'est la première fois que l'on ait avancé ces deux faits , que faint Arnoul descendit de Clovis, & que ce sint Athol de de la première fois de de l'angelle par de la consideration de la considerat

roi cut été facré d'une huile venué du ciel.

4.7 Hinc. Ensuite les six évêques prononcerent chacun

en crasson sur les roi devant l'autel des Etienne,

& l'archevêque Hincmar ajoûta une benediction
folemnelle : pendant laquelle ; il fat au roi l'onction du saint crême sur le front , depuis l'oreille droite , jusques à l'oreille gauche , & sur la
Et pendant qu'il prononçoit une autre benediction , les évêques mirent au roi la couronne , & lui donnerent la palme & le sceptre. Tout
cela se fit avant la messe, à laquelle on fit me-

moire de saint Gorgon martyr, que l'église Ro-Miss. Rom. maine honore ce même jour neuviéme de Septembre; & on dit les oraisons pour le roi, telles

que nous les disons encore.

répondre à celles qui avoient été adreffées au pape Nicolas Dans la lettre à l'empereur le pape Adrien déclare, que lui & toute l'églife d'Occident ont eu très-agreable ce qu'il a fait à l'égard d'Ignace, & de Photius. Quant aux fchifmatques, dit fl; comme ils ont peché diversement, ils doivent être diversement jugez; & nous en re-

mettons la connoissance à nos légats avec notre frere Ignace. Vous pouvez compter que nous A N. 869. userons de clemence envers eux, excepté Photius dont l'ordination doit absolument être condamnée. Nous voulons que vous fassiez celebrer p. 983 un concile nombreux , où president nos légats , & où l'on examine les différences des fautes & des personnes. Que dans ce concile on brûle publiquement tous les exemplaires du faux concile tenu contre le saint siège; & qu'il soit désendu d'en rien garder, sous peine de déposition & d'anathême. Nous vous demandons aussi, que les décrets du concile de Rome contre ceux de Photins, soient souscrits de tous dans le concile qui sera tenu chez vous, & gardez dans les archives de toutes les églises. Nous vous prions de nous renvoyer Bafile, Pierre & Zozime, & unautre Basile : qui se sentant coupables & animez de passion, ont abandonné leurs monasteres, & sans lettres de recommandation, sont allez à C. P. Nous voulons les faire rentrer dans les maifons où ils ont été élvez & ordonnez prêtres, & ceux qui les retiendront ne demeureront pas impunis. Ces moines étoient ceux qui avolent Sup. livi porté des plaintes à Photius contre le pape Ni- 1. 17. P. colas, comme il paroît par sa lettre aux Orientaux, où il nomme Basile & Zozime.

Dans la lettre au patriarche Ignace le pape Adrien déclare, qu'il suit en tout la conduite & les décrets de Nicolas son prédecesseur, principalement contre Gregoire de Syracuse & contre Photius. Quant aux évêques, ajoûte-t-il, & p. 1013 aux clercs, qui ont été ordonnez par Methodius & par vous : s'ils ont rélifté à Photins & souffert persecution avec vous, je les compte entre les confesseurs de Jesus - Christ , & fuis d'avis , qu'ils aient une place distinguée dans votre églife, & recoivent la confolation qu'ils meritent.

Mis ceux d'entr'eux qui ont pris le parti de An. 869. Photus, viis reviennent à vous, en failant la fût trâticu dont nous avons donné le modele à nos légats: nous avons jugé qu'on leur dont pardonner & leur conierver leurrang. La lettre eft dattée du dixième de Juin, indiction feconde,

Fita Hadr.

qui cit l'an 869 Les légats etant arrivez à Theffalonique, y furent complimentez par Euftache spataire ou écuyer, que l'empereur Bafile avoit envoyé audevant d'eux. Il les accompagna infques à Selimbrie ou Selivrée, à cinquante milles, c'est-àdire seize lieues de C. P. où ils furent reçus par Sissinnius protospataire, & par l'abbé Theognoste, qui avoit été à Rome de la part d'Ignace. On donna aux légats quarante chevaux de l'écurie imperiale, un fervice entier de vaisselle d'argent pour leur table, & des officiers pour les fervir. Ils arriverent ainfi au château rond, ou Strongile, aux portes de C. P. & y furent logez à une églife magnifique, dédiée à faint Jean l'évangelifte. C'étoit le famedi vingt-quatrième de Septembre. Le lendemain dimanche, ils firent ainfileur encrée a C.P.O 1 leur donna de la part de l'empereur à chacun un cheval, avec la felle dorée, & toutes les ecoles ou compagnies des officiers du palais vinrent au-devant, jusques à la porte de la ville, avec tout le clergé en chasubles. De là ils commencerent à marcher, precedez par Paul garde-livres, Joseph garde des vases facrez, Bafile facellaire ou trélorier, revêtus de leurs habits ecclefiaftiques, avec tous les fyncelles du patriarche. Les légats étoient suivis de tout le peuple avec des cierges&des flambeaux. Ils allerent descendre au palais d'Irene & y furent reçus par le fecretaire Jean & l'écuyer Strategius: qui les prierent de la part de l'empereur de ne pas trouver mauvais, s'il ne leur donnoit pas audien-

Cette fète étant palfée, l'empereur envoia au- A N. 668. devant d'eux toutes les compagnies du palais, & leur donna audience dans la falle dorée. Si - tôt qu'ils parurent il se leva, prit de sa main les lettres du pape, qu'ils lui presenterent & qu'il baisa. Il leur demanda des nouvelles de l'église Romaine, de la fanté du pape Adrien, du clergé & du fénat : puis il baifa les légats, & les envoia porter au patriarche la lettre du pape. Le lendemain ils revinrent trouver l'empereur, qui leur dit : L'églife de C. P. divisée par l'ambition de Photins, a déja reçu du secours de la votre, par les foins du pape Nicolas. Nous attendons depuis deux ans, avectous les patriarches d'Orient, les métropolitains & les évêgnes, le jugement de l'églife Romaine notre mere : c'est pourquoi nous vous prions de vous appliquer fortement à rétablir ici l'union & la tranquillité. Les légats du pape répondirent : C'est le sujet de notre v niage: mais nous ne pouvons recevoir à notre concile aucun de vos Orientaux, qu'il ne nous ait satisfait, en nous donnant un libelle suivant la forme, que nous avons tiré des archives du faint siege. L'empereur & le patriarche dirent : Ce que vous dites de ce libelle qu'il faut donner nous est nouveau : c'est pourquoi nous voulons en voir la formule. On la montra aussi-tôt, & l'aiant traduite de latin en grec, on la fit voir à tout le monde.

Ensuite, le jour étant pris pour la tenue du concile. la premiere action ou fession fut tenue le concile gémercredi cinquieme jour d'Octobre la même an- neral 1, telnée 869 troisième du regne de Basile & secon- sion. de de son fils Constantin, l'indiction troisième To. 8. conc. étant commencée. Le lieu de la féance fut le côté p. 978. droit des galeries hautes de l'église de sainte So- V. Canz. phie; & on y avoit expose la vraie croix & le li- c. P. 1. 118. vre des évangiles. Les trois légats du pape Do- n. 18.

A N. 869 g. Oa. nat & Etienne évêques & le diacre Marin tednoient la premiere place. Enfuite étoit Ignace patriarche de C. P. puis les iégats des patriarches d'Orient: sçavoir Thomas métropolitain de Tyr, representant le patriarche d'Antioche, Elie prètre & syncelle légat de Theodose patriarche de Jerusalem. Il n'y avoit personne pour le siege d'Alexandrie. Onze des principaux officiers de la cour étoient presens par ordre de l'empereur.

Quand ils farent tous affemblez, les légats & les patriarches ordonnerent, que l'on fit entrer tous les évêques, qui avoient souffert persecution pour Ignace. Ils entrerent au nombre de douze. Scavoir cinq métropolitains: Nicephore d'Amasée, Jean de Sylée, Nicetas d'Athenes Metrophane de Smyrne, Michel de Rodes : fept évêques, scavoir George d'Iliopolis, Pierre de Troade, Nicetas de Cephaludie en Sicile, Anastase de Magnesie, Nicephore de Crotone, Antoine d'Alise, & Michel de Corcyre. Quand ils furent entrez, les légats dirent : Qu'ils prennent séance selon leur rang, car ils en sont dignes, & nous les estimons très-heureux. Ainsi le concile à cette premiere session, ne fut composé que de dix-huit personnes.

Après que tous les évêques furent affis, le patrice Bahanes se leva au milieu de l'assemblée, & fit lire par un secretaire un discours de l'empereur, adressé au concile; qui n'étoit qu'une exhortation à procurer l'union, & traiter les choses avec douceur & charité. Ensuite Bahanes se leva, & dit aux légats du pape: Les évêques & le sénat demandents voir presentement vos pouvoirs. Les légats du pape répondirent: Nous n'avons point vû jusqu'ici, que dans aucun concile universel, on ait ainsi examiné les légats de Rome. Bahanes reprit: Nous ne le disons pas Pour diminuer l'honneur du saint siege; maispour diminuer l'honneur du saint siege; maisparce que vos predecesseurs les légats Rodoalde . & Zacarie, nous ont trompez en faisant autre An. 869; chose , que ce que portoit leur commission. Les 5 Oct. légats du pape dirent : Et bien , pour vous ôter 2 mg. liv. 2. toute défiance & vous assurer de notre sincerité, ". 12. voilà les lettres que nous avons pour l'empereur & pour le patriarche; qu'on les life. On commença par la lettre du pape Adrien à l'empereur Bafile, qui fut luë en Latin à haute voix, par le diacre Marin l'un des légats, & traduite en Grec par Damien clerc & interprete de l'empereur. Après cette lecture, les évêques & les sénateurs s'ecrierent : Dieu foit beni, nous fommes fatisfaits de votre sainteté. Puis les légats du pape & tout le concile demanderent, que l'on lût les pouvoirs des légats d'Orient. Le prêtre Elie légat de Jerusalem, dit : Quoique vous n'ignoriez pas qui nous sommes, nous ne laisserons pas de vous le dire. Le très-saint Thomas metropolitain de Tyr occupe, comme vous sçavez, le premier fiége dépendant d'Antioche; & parce que le fiége patriarcal est vacant, il represente le patriarche. C'est pourquoi il n'a pas du apporter des lettres d'un autre, ayant autorité par lui-même; & parce qu'il a peine à parler Grec, c'est à sa priere que je dis ceci. Pour moi qui suis syncelle du siège de Jerusalem , je suis venu ici par ordre de notre patriarche Theodose, ayant ses lettres en main. Vous les avez déja entendues ; mais à cause de ceux qui pourroient ne les avoir pas ouies, principalement des légats de l'ancienne Rome; les voilà, qu'on les life. J'ajoûterai toutefois, qu'après avoir demeuré long-temps ici, nous avons presenté requête à l'empereur , pour le prier de nous renvoyer chez nous. Il nous l'a accordé, mais il nous a ordonné de mettre auparavant par écrit, notre sentiment sur les queszions presentes; & ce que nous en aurions dit,

An. 86 - l'avons fait avec toute la fincerité possible. Dieu 5. Oct. en est témoin, & nous allons vois en faire la passant la lettre de passant la lettre du curre patriarle. Ce qu'il fait par paravant la lettre du curre patriarle. Ce qu'il fut fait par Etienne dia-

cre & notaire de l'église de C. P.

Elle étoit adressée à Ignace avec le titre de patriarche universel; & après l'avoir felicité sur son rétabliffement, le patriarche Theodofe ajoûtoit: Vous sçavez ce qui nous a empéchez de vous écrire, ou de vous envoyer quelqu'un; sçavoir la crainte de nous rendre suspects à ceux qui nous tiennent fous leur puissance. Car ils nous témoignent beaucoup de bienveillance; nous permettant de bâtir nos églifes & d'observer librement nos usages sans nous faire d'injustice ni de violence. Nous avons même à present reçu ordre de notre Emir d'écrire, ce qui nous a obligez d'envoyer le syncelle Elie, avec lequel l'Emir a envoyé Thomas archevêque de Tyr, comane vous l'avez demandé par vos lettres. Vous sçavez que le pretexte de les enveyer, est la délivrance de quelques Sarrafins captifs chez vous. C'est pourquoi nous vous priens de parler à l'empereur notre maître, ann qu'il nous donne autant qu'il lui plaira de Sarrasins; autrement nous avons fojet de craindre notre perte entiere. Nous vous envoyons la tunique, le pallium & la mitre, qui font les habits facerdotaux de S. Jacques; avec un vase tiré de l'église du saint Sepul-

58th. n. s. dre, & une coupe d'argent difelé, pour la voire. Nic. in wide J' ai marqué que l'empereur Basile avoit obtenu 15a, p. 1130. du gouverneur de Syrie, la permission de faire venir les légats d'Orient. Les légats du pape témoignerent étre contens de cette lettre, puis le patrice Bahanes au nom de tout le concile dit : Que les légats, tant de Rome, que d'Orient, avoient sufficiemment justifié leurs pouvoirs.

Alors les légats du pape demanderent la lecture de la formule de reunion , qu'ils avoient ap- A N. 869. portée de Rome. Elle fut lue en Latin par l'interprete Damien, & en Grec par le diacre Etienne. C'étoit la même en substance que le pape Suite de la Hormisdas envoya en 519. pour la réunion de première l'église de C. P. & qui fut touterite par le patriarche Jean. La même encore que l'empereur Justi- xxx1 n. 41. nien envoya au pape Agapit en 535. En celle-ci to. 4 cont. de 869, on avoit seulement changé les moms des p. 1486. herefies & des personnes. La voici : le commencement du falut est de garder la regle de la foi, xxx 1. 10. 10. enfuite il faut obferver inviolablement les ordon- 1801. nances des peres. L'un regarde la créance , l'au- T. N. conc. tre les œuvres. Or on ne peut paffer fous filence p. 988. cette parole de notre Seigneur : Tu es Pierre, & sur cette pierre je bâtirai mon église; & l'effet en a montré la verité, parce que le saint siège a toûjours confervé sans tache la religion catholique. Donc pour n'en être point separez, & suivre les ordonnances des peres, principalement de ceux qui ont rempli le faint fiege; nous anathematisons toutes les heresies, entr'autres celles des Iconoclastes: nous anathematisons aussi Photius usurpateur du saint fiege de C. P. jusques à ce qu'il se sonmette au jugement du saint siege & qu'il anathematife son conciliabule; nous recevons le concile célebré par le pape Nicolas, & souscrit par vous Adrien souverain pontife, celui que vous venez de tenir vous-même, & tout ce qui a été ordonné sur ce sujet. Recevant ceux que ces conciles reçoivent & condamnant ceux qu'ils condamnent, principalement Photius & Gregoire de Syracuse, & ceux qui suivent leur schisme, ou demeurent dans leur communion. Quant aux deux faux conciles, tenus fous l'empereur Michel contre le patriarche

Ignace, & le troisième contre le saint siege;

c. Oa. XXVIII.

Sup live

nors les anathematifons à jamais, avec ceux A N. 868. qui les foutiennent, ou en conservent les actes. g oa.

Nous embraffons de tout notre cœur ce que le faint siege a ordonné touchant notre patriarche Ignace, voulant conserver en tout la communion du faint siege, où est l'entiere solidité de la religion chrétienne. Promettant de ne point reciter aux faints mysteres les noms de ceux qui en sont separez. Moi tel évêque, j'ai écrit de ma propre main cette declaration, & vous l'ai presentée à vous Adrien souverain pontise & pape universel par vos légats Donat, Etienne & Marin, le tel jour, d'un tel mois, telle indiction. Ensuite devoit être la souscription de

l'évéque & des témoins.

Nota Anaft. Ce formulaire avoit été déja envoié à CP. par le pape Nicolas: mais le pouvoir de Photius avoit e. 991. empêché qu'il ne fût alors reçu. Après qu'il eut étélu, il fut approuvé de tout le concile; puis en fit lire la declaration que les légats d'Orient avoient faite à C. P. avant l'arrivée de ceux de Rome. Elle contenoit en substance: L'empereur Basile nous a fait venir d'Orient, pour appailer le trouble de votre églife, avec les légats qui devoient venir de Rome. Mais ils tardent longtemps, & nous craignons que notre séjour en ce païs ci, ne nous attire quelque perfecution de la part des Arabes, à nous & à tous les Chrétiens de leur domination. Nous ne croyons donc pas devoir attendre d'avantage les légats de Rome; vû principalement que nous avons entre les mains la preuve de ce qui a été fait dans les lettres du pape Nicolas & du pape Adrien. C'est pourquoi nous vous declarons notre avis sur les contestations prefentes, qui est; que tout le monde doit obéir aux decrets du pape Nicolas, comme nous

faisons; parce que nous avions jugé de même long-temps avant que d'en avoir connoissance.

Donc le pairiarche Ignace demeurera en poffestion paifible de son fiege. Les évêques, les prê- A N. 869; tres & les clercs qui ont été déposez, pour n'avoir pas voulu communiquer avec Photius, feront rétablis. Ceux, qui aïant été ordonnez par Methodius ou par Ignace, ont fervi avec Photius, & font revenus à l'églife catholique, fi-tôt que Photius a été chassé, ou y reviendront avant la fin du concile, l'église les recevra comme une bonne mere, avec les pénitences qui leur seront impofées par Ignace. Car le pape Nicolas lui a laiffé la faculté de les recevoir; ne condamnant définitivement que Photius & Gregoire de Syracuse. Nous les condamnons de même l'un & l'autre ; & nous jugeons indignes de toute fonction ecclesiastique, ceux qui ont été ordonnez par Photius. Enfin, nous disons anatheme à quiconque ne se soumet pas au jugement du pape Nicolas, qui est le notre. Après cette lecture, les légats du pape demanderent aux légats d'Orient s'ils avoient donné cet écrit, & s'il contenoit leur sentiment. Ils l'assurerent, & tout le concile approuva leur declaration.

Ensuite le patrice Bahanes, parlant au nom du P. 995. fénat, dit aux légats du pape : Nous vous prions de nous guérir d'un scrupule. Comment avezvous pû condamner Photius, sans l'avoir jamais vû? Les légats répondirent : Le pape Nicolas a condamné Photius, comme present par ses lettres & par fes légats. Et qui avoit-il envoié, dit le fénat ? Les légats du pape répondirent : Si vous l'ordonnez, nous vous dirons toute la fuite de l'affaire. Et ils ajoûterent : Premierement , Arsaber fut envoié par l'empereur Michel, & avec 1. 7. 4. lui quatre évêques, dont nous ne sçavons pas les noms. Il étoit chargé d'une lettre de l'empereur qui parloit des Iconoclastes, & faisoit mention à la fin de l'expulsion d'Ignace, demandant que

Sap. liv.

Biftoire Eeclefiaftique.

le pape envoiat des légats à C. P. Il envoia Ro-An. 869. doalde & Zacarie qui vinrent ici & tinrent un concile de brigandage contre Ignace, qu'ils pré-1. Oa. tendirent déposer. Ils retournerent à Rome avec le secretaire Leon, chargé des lettres de l'empercur & de Photius, & des actes du concile. Alors le pape Nicolas étant éclairci, afsembla un concile de tous les évêques d'Occident, avec le clergé & le fénat de Rome : condamna ce faux concile, & déposa ses légats.

C'est ainsi qu'il a condamné Photius. Bahanes fit la même question aux légats d'Orient. Et vous, dit-il, qui avez demenre fi long-temps ici, attendant les légats de Rome, & qui aviez Photius si proche; comment ne l'avez-vous point cherché, pour le voir avant de le condamner? Elie légat de Jerusalem se leva & dit : Le Saint-Esprit a établi les patriarches, pour retrancher les scandales qui s'élevent dans l'église. Donc Photius n'ayant été reçu ni par le premier siege, qui est celui de l'ancienne Rome, ni par les trois fieges d'Orient; scavoir, d'Alexandrie, d'Antioche & de Jerusalem : il n'étoit pas nécessaire de l'appeller pour l'examiner & le juger de nouveau; sa condamnation étoit manifeste. Nous n'avons jamais connu d'autre patriarche de C. P. qu'Ignace; & quand à notre arrivée même, il eut été encore dans son éxil, nous n'en eussions point reconnu d'autre. Mais graeces à Dieu, nous l'avons trouvé dans son siege, & nous avons communiqué, servi à l'église & mangé avec lui, comme aiant toujours été dans fa communion, & l'ayant toujours déclaré des notre arrivée.

Or quoique nous n'ajons point parlé à Photius, nous n'avons pas laisse d'apprendre ses défenses frivoles, par les entretiens fréquens que nous

avons eus avec ceux de son parti. Ils difent qu'Ignace dépole & exilé, a donné sa démission; An. 869. mais ni Rome, ni nous, ne la recevous; parce qu'elle est contre les canons. Et si l'on dit que ceux qui ont eu part à l'ordination de Photius, ou communique avec lui, meritent la meme peine que lui; on ne dit pas vrai. La foiblesse de la nature nous fait quelquefois faire par la crainte de la mort, ce que nous ne voudrions pas. Ainfi ceux qui ayant été ordonnez par Methodius & par Ignace, ont cedé à la violence, & fe font promptement relevez, font dignes d'indulgence. Voilà donc pourquoi nous n'avons

a lui-même envoyé un officier de l'empereur au métropolitain de Tyr, pour sçavoir si le siège d'Antioche l'avoit reconnu ; & le métropolitain a déclaré nettement que jamais on ne l'avoit reconnu à Antioche. Le sénat témoigna être satisfait de cet éclaircissement. Ensuite, comme il étoit tard, on termina la fession par plusieurs acclamations, qui furent prononcées par le diacre Etienne, à la louange de l'empereur, de l'imperatrice Eudoxia, du pape Nicolas, du pape Adrien, du patriarche Ignace, des patriarches

pas appellé Photius pour le juger de nouveau. Il

d'Orient , du sénat & du concile. La seconde session fut tenue deux jours après. sçavoir le septième d'Octobre 869. & les mêmes personnes y ashiterent. L'action fut ouverte par recus. Paul garde-chartes de l'église de C. P. que Pho- , 598. tius avoit ordonné archeveque. Il avoit été de- Nota Anafi. posé comme les autres, mais Ignace le jugeant utile au service de l'église, lui donna cette dignité, suivant l'intention du pape qui avoit écrit de lui donner telle place que l'on voudroit , hors le facerdoce. Le garde-chartes, ou cartophilax étoit à C. P. ce que le bibliothecaire étoit à Rome. Il portoit les memes ornemens que

XXIX. 2. 5. fion. Pennons

7. Oa.

les ministres ecclesiastiques & en faisoit les sonc-A N. 869. tions : c'étoit lui qui presentoit au patriarche tous les évêques ou les clercs étrangers, toutes les lettres, tous ceux qui devoient être pourvus d'évêchez, d'abbaïes ou promus aux ordres: tous devoient avoir fon approbation. Paul s'étant donc presenté au milieu du concile, dit. Que ceux qui étoient tombez sous Photius demandoient à entrer. On fit premierement entrer les évêques, & ils se prosternerent devant le concile, tenant un libelle à leurs mains. Les légats du pape leur dirent : Qui êtes vous, & qui vous a confacrez ? Theodore métropolitain de Carie dit : Le très-saint patriarche Ignace & le bienheureux Methodius. Les légats demanderent combien ils étoient : Theodore répondit : Nous ne sçavons. Que vonlez-vous, dirent les légats? Les évêques répondirent : Nous nous prosternons devant le faint concile universel, en demandant penitence. Les légats ajoûterent : Que tenez-vous-là? C'est le libelle de confession de la faute que nous avons commife contre notre très-faint patriarche Ignace. Confessez-vous que vous avez pechez en cette rencontre ? Nous le confessous : Votre libelle est-il conforme à ce que vous dites de bouche ? Qu'on le life & vous ferez éclaircis de ce qui nous regarde. Les légats du pape ayant demandé l'avis aux légats d'Orient & au concile, il fut lû du consentement de tous par le diacre Etienne.

\$290.

Il ne s'adreffoit qu'aux légats du pape, & portoit en substance : Si les maux que Photius a faits à l'église étoient inconnus à Rome, nous aurions besoin d'un grand discours; mais vous êtes témoins de ce qu'il a fait contre le pape Nicolas, cet homme incomparable, contre lequel il a tant inventé de calomnies, fans l'avoir jamais vu ni connu. Il a fait venir d'Orient de

faux

faux légats de tous les patriarches , pour condamner ce grand homme avec de faux témoins. An. 869. Car il n'a jamais eu son semblable dans l'art de 7. Oct. mentir & de tromper. Il a traité de même notre

patriarche Ignace; il l'avoit attaqué étant laique; puis il nous fit tous promettre par écrit, de le reconnoître toûjours pour patriarche: mais le lendemain il commença à le charger de calomnies . & le fit ensuite tourmenter cruellement, pour avoir sa renonciation : lui faisant fouffrir l'exil, les prisons, les chaînes, les coups, la faim & la foif. S'il traitoit ainsi ce prélat si venerable fils & petit-fils d'empereur, qui avoit passé sa vie dans les saints exercices de la vie monastique; vous jugez bien comment il nous a traitez. Plusieurs ont été enfermez avec des païens dans la prison du pretoire, où ils ont souffert la faim & la soif; d'autres condamnez à scier des marbres & frappez, non pas à coups de bâton, mais à coups d'épée; car les coups de pieds dans le ventre n'étoient comptez pour rien. On nous chargeoit de chaînes & de carcans de fer; & après plusieurs jours, on nous donnoit du foin pour nourriture, Combien en ont ils enfermé dans des prisons obscures & infectes? combien en ont-ils banni dans les extrémitez du monde & chez les infideles ? Nous avons cedé à tant de cruautez que nous fouffrions & que nous voyions fouffrir aux autres : nous nous sommes laissez séduire, bien qu'à regret & en gemiffant. C'est pourquoi nous avons recours à votre misericorde, nous venons à vous avec un cœur contrit & humilié: nous protestons de rejetter Photius & ses adherans, jusques à ce qu'ils se convertissent; & nous nous soumettons volontiers à la penitence qu'il plaira à notre patriarche de nous impofer.

Tome XI.

Après cette lecture, les légats du pape dirents

Av. 869. Nous vous recevons suivant l'ordre du pape 7. Od.

Adrien, à cause de votre confession. Puis ils p. 1601. D. ajoûterent : Nous avons ordre de vous faire souscrire le libelle que nous avons apporté de Rome. Le voulez-yous faire ? Nous le voulons, dirent les évêques, & nous fommes prets à le fouscrire. Les légats le firent encore lire, comme il l'avoit été à la premiere session; & les évêques penitens l'écrivirent ; sçavoir, Theodore de Carie, Euthymins de Catane, Photius de Nacolie, Etienne de Chypre, Etienne de Cilire, Theodore de Sinope, Euftache d'Acmonie, Xenophon de Milasse, Leon de Daphnusie, Paul de Melé: dix en tout. Alors le patriarche Ignace, du consentement des légats, leur ordonna de mettre leurs libelles de penitence fur la croix & fur l'évangile, & enfuite les lui apporter. Ils le firent : & Ignace ayant reçu les libelles leur donna à chacun un pallium, en lui disant ces

Joan, v. 14. paroles de l'évangile : Vous voilà gueri, ne pechez plus, de peur qu'il ne vous arrive pis. Ils répondirent avec de grandes actions de graces : puis ils prirent séance au concile chacun selon

fon rang.

b. 1004.1

Ensuite on fit entrer les prêtres ordonnez par Methodius & par Ignace, qui demandoient de même d'être reçus à penitence. Ils étoient onze, & firent comme les évêques. Ils donnerent leur libelle de penitence qui étoit le même : ils écrivirent celui de Rome, & le patriarche leur rendt l'étole. Après eux on fit entrer les diacres a : nombre de neuf, qui en firent autant, & le p triarche les reçut & leur rendit leurs étoles. Il reçut ensuite sept soudiacres & leur rendit les marques de leur ordre, qui ne sont point exprimées. Puis le patriarche fit lire les penitences qu'il leur imposoit à tous, & qui étoient

telles : Ceux qui mangent de la chair, s'abstiendront de chair, de fromage & d'œufs : ceux qui An. 869. ne mangent point de chair, s'abstiendront de fromage, d'œufs & de poisson le mécredi & le vendredi; & mangeront des légumes & des herbes, avec de l'huile & un peu de vin. Ils feront cinquante génuflexions par jour, & diront cent fois : Kyrie eleison : cent fois : Seigneur j'ai peché: cent fois: Seigneur, pardonnez-moi. Ils reciteront le fixiéme pseaume, le trente-sept & le cinquantiéme. Ce qu'ils observeront jusques à Noël; & seront cependant interdits de leurs fonctions. Après cette lecture, on conclut

la session par plusieurs acclamations. La troisième sut tenue l'onzième d'Octobre. Le concile étoit augmenté des dix évêques re-fession im-qui faisoient en tout vingt-quatre. D'abord Me-citez. trophane métropolitain de Smyrne, proposa de p. 1006. C. lire les lettres de l'empereur au pape & aux Orientaux : puis celle du patriarche Ignace & du pape Adrien. Mais les légats du pape dirent : Nous avons appris qu'il y a des évêques ordonnez par Methodius & par Ignace, qui refusent de souscrire le libelle envoyé de Rome. Nous vous ordonnons donc, avant toutes choses, que vous alliez de la part du concile, les inviter à se soumettre. Les légats d'Orient en dirent autant. Trois métropolitains y allerent, Metrophane de Smyrne, Nicephore d'Amasie & Nicetas d'Athene; & dirent leur charge à deux métropolitains, Theodule d'Ancyre & Nicephore de Nicée. Ils répondirent : Touchant la souscription que vous nous proposez, nous vous dirons, qu'étant fatiguez de tant de souscriptions bonnes & mauvaifes, que l'on a ci-devant faites : nous avons résolu & nous nous fommes engagez à n'en faire plus aucune, après la fouscription que nous avons

11. OQ.

K ij

An. 868. fellion de foi; & qui ch au gretie du patriorche, 11. 002. C'ell pourquoi nous prions le concile de nous permettre, s'il ell polible, d'observer cette ré-

folution toute notre vie. Les députez afant rapporté cette réponse par écrit, les légats du pape

la firent lire en plein concile.

Sup. n. 17. Ensuite ils firent lire la lettre de l'empereur
Basse, & celle du patriarche Ignace au pape
Nicolas. Après quoi le diacre Marin, l'un des
légats, lut en latin la réponse du pape Adrien à
Ignace; & l'interprete Damien l'expliqua en
p. 1014. E. grec. Les légats du pape demanderent si cette

p. 1014. E. gree. Les légats du pape demanderent si cette lettre étoit canonique, & le concile lui donna son approbation; puis on conclut la session par des acclamations à l'ordinaire.

XXXI. Quatrième fession, Légats de Photius à Rome.

La quatriéme fut tenue le treizième d'Octobre. Le patrice Bahanes dit : Il y a deux évêques ordonnez par Methodius, nommez Theophile & Zacarie, qui reconnoissent Photius, & publicat que l'église Romaine l'a reçu. Si vous le trouvez bon, ils entreront dans le concile. Les légats du pape dirent aux légats d'Orient : Si vous le jugez à propos, on leur envoiera des députez, pour sçavoir par qui ils ont été ordonnez, & avec qui ils communiquent. On leur envoya de la part des légats du pape, le clerc Pancrace; de la part des légats d'Orient, le clerc Ananias; de la part du fenat, Gregoire écuyer de la chambre. On ne leur envoya pas des évêques, parce qu'on les tenoit pour déposez. Ils répondirent : Nous avons été ordonnez par Methodius, & nous communiquons avec le patriarche Photius. Cette réponse ayant été rapportée & lue publiquement, le concile s'écria : Le partage de Theophile & de Zacarie est avec Photius. C'est-à dire, qu'on ne devoit point les écouter.

· Alors Bahanes dit au nom du senat : Les empercurs nous ont envoyez ici pour être fideles A N. 869. témoins de ce qui s'y passe. Si donc vous von- 13. Och.

lez que nous mettions nos fouscriptions, faivant l'usage, à la fin des actes de ce concile; nous déclarons que si Photius ne nous est rep: ... fenté, pour l'entendre par sa bouche, aussi bie 1 que les évêques qui ont quitté Ignace pour lui , afin qu'on les confonde en notre présence, nous ne souscrirons point à ce concile : Autrement ils diront toujours, qu'on les a condamnez sans les entendre, & le scandale ne finira point. Metrophane de Smyrne, parlant pour tout le concile, approuva la proposition du sénat, & demanda qu'on fit entrer les schismatiques. Les légats du pape dirent : Ceux que vous voulez faire entrer, ignorent-ils ce qu'a jugé l'église Romaine ? Oui, dit Bahanes , ils l'ignorent : ils n'y étoient point, & ne sçavent leur condamnation, que par oui dire. Les légats du pape repliquerent : Il ne nous est pas permis de donner atteinte au jugement des papes. Ils avoient à Rome leurs députez, par qui ils ont appris la condamnation de Photius. Toutefois afin qu'ils en foient mieux informez, qu'ils entrent & qu'ils entendent lire la définition synodique & le jugement du pape Nicolas. Ils cherchent des excuses & ne veulent que fuir le jugement. Au contraire, dit le fénat, s'ils fujorent, ils ne crieroient pas : Qu'on nons juge : ils se retireroient. Les légats du pape dirent : Qu'ils entrent & qu'ils demeurent la-bas à la derniere place. Le sénat ajoûta: Nous vous prions que l'on en fasse venir encore trois ou quatre du parti de Photius; qui écoutent du moins comme ces seculiers, qui sont derriere nous : cela sera beaucoup de bien. Les légats dirent : S'ils déclarent qu'ils viennent au nom de tout le par-

Histoire Ecclesiaftique.

ti, nous souffrirons qu'ils entrent : non pour dis-A N. 869. puter, mais pour entendre la lettre du pape Ni-11. Oa. colas.

On envoya quelques - uns des affistans pour les appeller, mais ils ne les trouverent pas. Le fenat dit aux légats du pape : Comme ils ne sçavoient pas que le concile les demandoient, ils se sont retirez; mais les deux que vous venez de faire interroger, sçavoir Theophile & Zacarie, font encore là; & si vous voulez, on examinera leur affaire. Les légats demanderent : Ces deux ont-ils un libelle à presenter, ou seulement quelque chose à dire au concile ? Non , dirent les fénateurs; mais ce sont eux qui font le plus de mal à cette multitude, en affurant que le pape Nicolas les a fait célebrer avec lui; d'où le peuple conclut que le pape en communiquant avec eux, a communiqué avec Photius, & l'a reconnu pour patriarche. Il sera d'une grande utilité de les convaincre de mensonge. Les légats, après avoir encore proposé quelques difficultez, confentirent enfin qu'on les fit entrer.

Theophile & Zacarie étant entrez, les légats.

du pape prierent les senateurs de les interroger, & les fénateurs dirent : Nous le ferons pour vous obéir, & non de notre autorité; car vous . 1010. l'avez ici toute entiere. Bahanes leur demanda donc, s'ils vouloient ouir le libelle, c'est-à-dire le formulaire d'abjuration envoyé de Rome; Theophile & Zacarie dirent : Nous ne fouhaitous point d'entendre ce libelle, & nous ne voulions point venir ici. L'empereur nous a ordonné de nous rendre au palais, c'est pourquoi nous nous fommes trouvez en sa presence; & nonpour ce libelle. Bahanes dit: Avez-vous dit dans le palais : Nous pouvons montrer que nous avons officié comme évêques avec le pape Nicolas ? Zacarie & Theophile dirent : Nous

Pavons dit & nous le disons encore : le pape Ni- An. 869.

colas nous a reçus comme évêques, & nous 11. avons officié avec lui. Les légats du pape dirent : A Dieu ne plaife, ce sont des menteurs : ils ne disent pas la veriré. Zacarie & Theophile dirent: Si nous sommes des menteurs, ne nous interrogez pas. Le diacre Marin, l'un des légats dit : Est-ce que l'on n'interroge que ceux qui disent , la verite? Theophile dit en montrant le diacre Marin : Demandez à celui même qui me parle, l'il n'étoit pas à Rome quand cela s'est passé. Le légat Marin dit : J'étois en ce temps-là soudiacre ordonné par le pape Leon, & je servois l'église Romaine depuis l'âge de douze ans. Quand lis vinrent à Rome avec Arsaber, je servois dans l'église de sainte Marie de la creche. Ce sut là que le pape Nicolas les reçut, en donnant un libelle & prétant serment ; & il ne leur donna point la communion à la place des évêques. Theophile dit : Etois-je un inconnu? J'étois envoyé par l'empereur & le concile.

Les fénareurs dirent : Portiez-vous des lettres, quand vous allâtes avec les légats Rodoalde & Zacarie ? Theophile & Zacarie , répondirent : Nous ne sçavons. Les légats du pape dirent: Tout le concile peut connoître par-là, que ce sont des menteurs. Ils disent : qu'ils ont été envoyez comme des légats, & ne sçavent s'ils ont porté des lettres. Theophile dit : Je ne m'informois pas s'il y avoit des lettres : j'allois pour accompagner les légats. Les fénateurs lui dirent: Que contient la lettre que vous portâtes à Rome? Je ne sçai, dit Theophile. Les légats du pape, dirent : Le concile ne croit-il pas que l'églife Romaine n'a jamais reçu Photius, ni ceux qu'il a ordonner.? Les senateurs dirent: Comment donc difent-ils qu'ils ont été reçus ? Parce qu'ils mentent, répondirent les légats. Pour vous en affu-

rer, qu'on life les lettres du pape Nicolas à l'em-An. 869. pereur Michel & à Photius même.

13. Oa. On lut la premiere lettre à l'empereur, du vingt-cinquième de Septembre 860. où le pape P. 1011. Sup. 1. s. Nicolas déclare expressément, qu'il ne peut consentir à l'ordination de Photius, avant le retour Ni.et. ep. 4, de ses légats. Ce que les sénateurs releverent.

Sup. liv. s. On lut ensuite la lettre envoyée au même em-W. 18. pereur par le secretaire Leon, du dix-neuvième

de Mars 862. où le pape Nicolas, après le retour de ses légats déclare, qu'il désaprouve ce qui s'étoit fait à C. P. en leur presence, & qu'il ne peut condamner Ignace ni recevoir Photius, P. 1030. E. Avant qu'on eût achevé de la lire, Theophile dit:

Si on condamne Photius, qu'on condamne aussi ceux qui l'ont ordonné. Le concile dit : Vous êtes donc aussi condamné, puisque vous l'avez seconnu & communiqué avec lui. Theophile dit: Je n'y étois pas quand il fut ordonne. Je l'ai trouvé patriarche & l'ai reconnu. Après la lecture de ces lettres, Theodore de Carie se leva & dit : Jusques à present je croïois fermement devoir condamner le pape Nicolas, parce que sur la foi de ces gens-ci, je pensois que d'abord il avoit reçu Photius, & ensuite l'avoit voulu perdre. Le concile dit à Theophile : Ces lettres sont-elles vennes delà ? c'est-à-dire de Rome. Je ne sçai , dit Theophile , si ce sont celles-là on d'autres. Theodore dit à Theophile: Comment pouvez-vous montrer, que vous avez officié avec le pape Nicolas ? Theophile répondit : Que l'empereur me donne sa parole par écrit, & je démontre, je le dis devant Dieu, que j'ai communiqué & officié avec lui. Oui, je le dis encore: nous avons officié & communiqué avec lui.

Le concile fit lire ensuite la lettre du pape Nicolas à Photius, du dix-huitième de Mars 2623 où il declare, qu'il ne peut tenir Ignace pour déposé, ni par consequent Photius pour patriar- AN. 869. che. Comme on lisoit l'endroit de cette lettre, où le pape rend raison de l'ordination de saint Ambroife, & de celle de Nectaire; Theophile p. 1035. dit : l'ai oui dire cela aux Romains à Rome . & toutefois ils ont reçu le seigneur Photius. Theodore de Carie lui dit : Comment pouvez-vous dire, que le pape l'a reçu, puisqu'il le traite d'adultere? Et vous, dit Theophile, comment l'avez-vous reçu? Theodore répondit : Jusqu'au jour d'hier , j'étois de votre sentiment : mais voiant le pape Nicolas dire hautement, qu'il n'a ni rejetté Ignace, ni reçu Photius, je me suis attaché à Ignace. Theophile dit : Apprenez parlà quel homme étoit Nicolas. Theodore reprit ? Comment pouvez - vous montrer que le pape Nicolas vous ait recu ? Theophile dit : Je yous l'ai dit: que l'empereur me donne anjourd'hui fauf-conduit, pour les témoins que je produirai; & ie le montre.

Les sénateurs demanderent aux légats d'Orient, si jamais ils avoient reçu Photius, on lui Photius avoient envoyé des lettres de communion. The les passiarmas métropolitain de Tyr, répondit : Nous ne ches. Pavons jamais reçu dans l'églife d'Antioche, ni ne lui avons envoyé de lettres de communion, ni n'en avons reçu de lui. Elie syncelle de Jerufalem, dit : Si Photius & fes partifans estiment l'empereur digne de foi, il leur certifiera par ses députez Isaye & Spiridion, tous deux de: Chypre, qu'il m'a tiré des mains de notre patriarche Theodofe. Je dis donc, comme devant Dien & fes Anges, que nous n'avons point reconnu Photius pour évêque, & n'avons point reçu de ses lettres, ni ne lui en avons envoyé. Metrophane de Smyrne dit : Nous voyons par se qui a été fait aujourd'hui, que Photxis n'a

jamais été reçu comme éveque, ni à Rome, ni An. 869. dans les autres patriarcats. Puis s'adressant aux autres évêques, il dit : Qu'en dites - vous, mes freres? Theodore de Carie dit : Je rends graces à Dieu de ce que ce faint concile m'a délivré des penses qui m'inquietoient continuellement : sçavoir si Photius avoit été reçu par les patriarches. C'est pourquoi je confesse ma faute, & de

m'être égaré en le suivant.

Les fénateurs dirent aux légats du pape : C'est la coûtume de l'église Romaine, de demander à tous les étrangers leur confession de foi, pour les laisser entrer à saint Pierre : Ceux-ci, montrant Theophile & Zacarie, l'ont-ils observée ou non? Les légats du pape dirent : Qui ils l'ont Observée. Zacarie & Theophile dirent : Avonsnous fait un libelle ou deux? Les légats du pape répondirent : Vous en avez fait deux. En effet . ils avoient donné leur confession de foi avant que d'entrer à Rome; & leur foumission aux decrets du faint siege avant que d'être reçus à la communion. Les sénateurs demanderent aux légats ce que contenoit le libelle. Ils répondirent : De tenir & défendre la foi de l'église catholique, & suivre en tout le jugement de l'église Romaine. Le patrice Bahanes dit : Ils firent encore hier la même declaration dans la secretairerie, d'être en tout d'accord avec l'église Romaine. Demandez-leur, dirent les légats , s'ils veulent faire le libelle de Rome. Les sénateurs dirent à Theophile & Zacarie : Faitesvous ce libelle ou non? Ils répondirent : Nous ne voulons pas même l'entendre. Les légats du pape dirent : Mettez-les dehors. On les chassa en effet; & comme il étoit tard, on finit la felfion par les acclamations ordinaires.

XXXIII s. feffion, La cinquiéme fut tenue le dix-neuviéme d'O-Photius au Gobre. Paul garde-chartes avertit le concile, que concile.

AN. (69.

l'empereur lui avoit envoyé Photius. Les légats du pape dirent : Photius desire-t-il de venir en notre presence? Paul répondit: Nous ne scavons s'il le défire : mais si vous l'ordonnez , nous l'apprendrons. Les légats du pape ordonnerent, que l'on allat sçavoir l'intention de Photius, & que ce sussent des laiques, car ils le regardoient comme laïque lui-même. Le fénat envoya donc à Photius trois officiers de l'empereur nommez Sifinnius, Eutyquien & George: un laïque de la suite des légats du pape nommé Leon, & deux de la fuite des légats d'Orient, Cyriaque & Jofeph. Ces six députez eurent charge de dire à Photius: Le concile vous demande si vous voulez y venir; & s'il disoit que non, de lui en demander la raison.

Quand ils furent revenus, on fit lire publiquement la réponse de Photius, qui étoit : Vous. ne m'avez jamais appellé au concile; & je m'étonne pourquoi vous m'y appellez maintenant. Mais je n'irai pas volontairement. J'ai dit : Je Pf. 18. garderai mes voies, pour ne pas pecher par ma langue. J'ai mis un frein à ma bouche. Lifez le reste. Il vouloit dire les paroles suivantes du pleaume: Quand le pecheur le presentoit contre moi. Après avoir oui sa réponse, les légats du pape dirent : Nous ne l'appellons pas pour apprendre de lui quelque chose : Mais pour terminer en sa presence cette affaire, qui a tant donné de peine à l'église Romaine & aux églises d'Orient. Tous les évêques demanderent qu'on le fit venir ; & Elie syncelle de Jerusalem dicta cette monition, pour lui envoyer : Puilque vous avez traité de pecheurs ceux qui composent ce saint concile, les légats, les évêques, le fénat, détournant mal à propos les paroles du Prophete : nous disons qu'étant plein d'œuvres de tenebres, vous fuiez la lumiere. Mais il es

écrit : Serrez leur bouche avec le mords & le AN. 869. caveçon, de peur qu'ils ne vous approchent. 19. Oct. L'autorité du concile avec celle de l'empereur, executera cette parole du prophete. Cette monition ayant été portée & lue à Photius, il répondit : Puisque vous me faites venir par force. il est inutile de m'interroger. Après avoir oui sa réponse, on lui envoyaune seconde monition . qui portoit : Nous vous avons appellé, suivant l'ordre de l'église, esperant que vous viendriez volontairement:mais étant un pecheur manifeste vous avez refusé d'entrer dans le concile, de peur d'être condamné. C'est pourquoi par cette feconde monition nous ordonnons, que vous y ferez amené malgré vous. Ensuite on le fit entrer dans le concile.

> Alors les légats du pape dirept au sénat : Qui eft cet homme qui se tient debout à la derniere place de ce concile? Les fénateurs répondirent : C'est Photius. Les légats reprirent : Est-ce-là ce Photius, qui a donné tant de peine à l'église Romaine depuis plus de sept ans? qui a renversé de fond en comble l'église de C. P. & fatigué jusques à present les églises mêmes d'Orient? Les sénateurs dirent : C'est lui. Les légats du pape demanderent, s'il recevoit les ordonnances des peres. Les sénateurs dirent qu'il falloit l'interroger, & le lui firent demander par George concierge du palais, mais Photius ne répondit point. Les legats du pape lui firent la même question , & y ajoûterent : Recevez - vous l'exposition du pape Nicolas ? Et il ne répondit point. Recevez-vous ce qu'a fait le pape Adrien fon successeur? qu'il parle, qu'il parle. Photius continua de ne point répondre. Les légats ajoûterent : Nous avons oui dire qu'il est éloquent, & nous sçavons que c'est un prévaricateur & un adultere: qu'il parle, qu'il parle. Photius dit s

Dieu entend ma voix sans que je parle. Les légats du pape lui dirent: Le silence ne vous définate pas d'une condamnation plus maniseite. 19. Octa Photius dit: Jesus même par son silence n'évita pas la condamnation.

Les légats d'Orient dirent : Cette comparaison de vous à Nôtre-Seigneur Jesus-Christ ne mérite point de réponse. Il n'y a rien de commun entre la lumiere & les tenebres, Jesus- 2, Cor. 6 Christ & Belial. Mais répondez à la question de 15. nos freres; si vous recevez les jugemens des pontifes Romains. Photius ne répondit point. Les légats du pape dirent: Qu'il s'humilie, qu'il confelle son peché de vive voix & par écrit ; qu'il anathematife ses écrits injurieux & ses procedures insolentes, faites par deux fois contre le patriarche Ignace : qu'il promette de ne plus rien entreprendre contre lui, mais de le reconnoître pour son veritable évêque: & qu'il embrasse avec respect les jugemens du saint siège, touchant Ignace & lui. Comme Photius continuoit de se taire, les légats ajoûterent : Voici un homme Pf. 57. qui a bouché ses oreilles comme l'aspic, & ne veut point entendre la voix du concile. Ou'on life les lettres envoyées à fon sujet par l'église Romaine. On lut la lettre du papeNicolas à l'empereur Michel, & la lettre à Photius portée par Rodoalde & Zacarie, qui avoient été luës dans la cession precedente. Après la lecture de cette seconde, les métropolitains demanderent à Photius, pourquoi il n'y répondoit point : mais il demeura dans le silence. On lut encore la lettre à l'empereur envoyée par le fecretaire Leon; & enfin la premiere à Photius du vingt cinquième Sup. L'a. 2. de Septembre 860. qui n'avoit point encore été ». lue : où le pape approuve sa confession de soi, & refuse d'approuver son ordination.

Alors les vicaires d'Orient ayant demandé à ?. 1041.

parler, Elie monta fur la tribune & dit : Vous AN. 869. Içavez que de tout temps ce font les empereurs 19. Oct. qui ont assemblé les conciles & fait venir les députez de toute la terre. On voit bien qu'il ne parle que des conciles generaux comme remarque Analtase. Elie continue : L'empereur peut rendre témoignage d'où & par qui nous avons été envoyez. Depuis que nous fommes ici, où nous avons demeuré près de deux ans avant les légats de Rome : un jour l'empereur nous mit au cou son reliquaire & nous dit : Dieu vous demandera compte au jour du jugement, de celui que vous devez prononcer au nom de l'église. Prenez donc garde, étant si avancez en âge, de ne rien faire par prévention, pour ou contre personne. Nous avons résolu de suivre inviolablement cette regle. Ainsi ce n'est point parce qu'Ignace. est assis dans ce trône & qu'il est en autorité, que. nous le recevons. Ce n'est point aussi parce que Photius est ici debout & paroît sans credit, que nous le condamnerons; mais nous n'aurons pas non plus pour lui une compassion déraisonnable. Vous voyez fon profond filence, fondé fur ce qu'il rejette ce concile, comme il l'a affez fait entendre par le peu qu'il a dit. Pour moi, qui fuis syncelle de l'église de Jerusalem depuis sept ans entiers, je sçai fort bien que nous n'avons point reçu de lettres de lui, ni ne lui en avons envoyez. Vous avez souvent oui ce qu'a dit le très-S. Thomas metropolitain de Tyr. Il le dit encore : que le siège d'Antioche n'a point reçu de lettres de Photius; ni ne lui en a envoyé. Vous avez austi vû ce que l'église Romaine a ordonné de lui. C'est pourquoi je le lui disencore en face, afin qu'il le voie de ses veux & l'entende de fes oreilles. Car il est condamné des-là, qu'il n'est recu par aucunes des chaires patriarcales; & c'est mul à propos qu'il affecte de garder aujourd'hui

le filence, pour faire croire qu'il ne manque pas de raisons; il n'a rien à dire pour sa justification. An. 869; Nous sçavons tous avec quelle violence il a envahi le fiege de C. P. & quelle violence il a

exercée tant qu'il l'a gardé. Nous lui conseillons donc & l'admonestons maintenant de reconnoitre son peché; & s'il se repent sincerement . nous sommes d'avis qu'il soit reçu dans l'église comme un simple fidele, avec esperance de la vie éternelle.

Ensuite on lut l'avis des légats du pape en ces termes: Vous avez vu, mes freres, & vous avez oui ce qui a été dit & fait en cette affaire depuis long temps : tout le monde a vû que la promotion de Photius n'étoit point recevable: & la déposition du patriarche Ignace injuste & irréguliere. Nous ne prononcerons donce point un nouveau jugement : mais celui qui a été prononcé par le pape Nicolas, & confirmé par le pape Adrien. Qui pourra désormais, s'if veut passer pour Chrétien, recevoir celui qui n'a été reçu ni par notre siege apostolique, ni par les fieges des Orientaux? Nous rejettons cet attentat , & nous défendons , sous peine d'anathême, que jamais à l'avenir, dans tous les fieges un évêque légitime soit chassé par la faction seculiere : pour en mettre un autre à sa place contre les regles. Dites si vous approuvez cet avis : mais quand vous ne l'approuveriez pas, nous éleverions notre voix dans le concile, comme fur une haute montagne, pour Vous déclarer la procedure que nos peres ont. faite. Après cette lecture, les légats demanderent l'avis au concile, qui l'approuva entierement.

Ils admonesterent encore Photius de se soûmettre au concile & à Ignace, pour être reçuà la communion laïque; & le patrice Bahanes, 232

lui dit : Parlez , Seigneur Photius , dites tout A M. 869. ce qui peut vous justifier : le monde entier est ici, autrement craignez qu'enfin le concile ne vous ferme ses entrailles. Où voulez-vous avoir recours ? à Rome ? voici des Romains; à l'Orient? voilà les Orientaux. On fermera la porte: & fi ceux-ci la ferment, personne ne l'ouvrira. Dites, homme de Dieu, quelle est votre justification ? Photius répondit : Mes justifications ne sont pas en ce monde : si elles étoient en ce monde, vous les verriez. Bahanes reprit : Nous croyons que la confusion & la crainte vous ont trouble l'esprit; vous ne sçavez ce que vous dites : c'est pourquoi le concile vous donne du temps, pour penfer à votre salut. Allez, on your fera revenir. Photius dit: Je ne demande point de temps : quant à me renvoyer, il est en votre puissance. Bahanes l'avertit encore de penfer à lui & de confiderer, qu'après le départ des légats, tout ce qu'il poutroit dire ou faire seroit inutile : mais quoi qu'on lui pût dire, il demeura obstiné dans son filence. Le concile dit : Qu'il s'en aille, & qu'il examine ce qui lui convient. Photius fortit, & on finit la fession.

XXXIV. Sixiéme fession. L'empereur au concile p. 1048.

La fixiéme fut tenué le vingt-cinquiéme d'Oftobre, & l'empereur Bassle y assista en personne, assis à la premiere place. Metrophane de
Smyrne prononça un petit discours à la soiange du concile & de l'empereur, comparant les
peres aux lumieres du ciel & aux fleuves de
la terre. Ensuite l'empereur fit lire un memoire des légats du pape, comprenant un recit abregé de toute l'affaire; & concluant, que
puisque toure l'églisé étoit d'accord pour rejetter Photius, il n'étoit plus à propos d'écouter
ses partissas. Toutesois par ordre de l'empereur, on sit entrer les évêques du parti de Pho-

Livre cinquante-uniéme. tius; & on lut en leur presence les lettres du pape Nicolas à l'empereut Michel & à Photius An. 869. envoyées par le secretaire Leon. Puis Elie syn-celle de Jerusalem fit un discours, où après avoir remercié l'empereur de son zele pour le repos de l'églife, il raconta ce qui s'étoit passe, & soutint que la démission donnée parIgnace pendant fon exil, devoit être reputée nulle, comme faite par violence, si même elle avoit été faite. Puisil ajoûta: Si les partifans de Photius prétendent dire, que tous les métropolitais & les évêques assemblez ont ordonné Photius; & par confequent, que s'il n'est pas recevable, ses ordinateurs le sont encore moins : nous leur opposerons ce qui fut fait au second concile, tenu sous l'empereur Theodose en cette ville de C. P. car on y rejetta Maxime le Cynique & tous ceux qu'il avoit ordonnez : mais non pas ceux gviti. n. 1. de qui il avoit reçu l'ordination. C'est pourquoi Conc. C. P. nous ne condamnons point les évêques qui se " 4. sont trouvez à l'ordination de Photius, parce qu'ils v ont été contraints par l'autorité de l'empereur. Nous ne condamnons que le seul Gre-

goire de Syracuse, déposé dès auparavant, & . anathematifé par le patriarche Ignace & par l'église Romaine. Après qu'Elie eut ainsi parlé, plusieurs des Gr. p. 1316. évêques de Photius se soumirent au concile, & E. obtinrent le pardon. Les autres prirent pretexte de leurs promesses & de leurs sermens. Mais les légats dirent tous: Nous vous en dispensons par la grace de Jesus - Christ, qui nous a donné la puissance de lier & de délier; puisque vous l'avez fait par force. Nous vous déclarons notre

jugement devant l'empereur & le concile. Alors p. 1049. Z. l'empereur dit aux évêques de Photius : Vous avez oui le sentiment des patriarches de Rome, de Jerusalem & d'Antioche. Que vous en sem-

Histoire Ecclesiaftique.

An. 869.

ble? Ils dirent? Nous y répondrons. Et l'und d'eux Euthymius évéque de Cefarée en Cappadoce, ordonné par Photius dit: Seigneur, nous connoissons vorre justice & votre bonté, donnez-nous situreté par écrit, pour proposer librement notre justification; & nous esperons montrer, que ce qu'on nous oppose sont de vains discours.

L'empereur reprit : C'est vous - mêmes qui parlez en vain, en traitant de vains discours ce qui vient des chaires patriarcales. Vous avez ofé nommer faints des conciles que vous avez tenus vous seuls, par l'autorité du prince, sans les patriarches; & vous n'avez pas honte de méprifer celui-ci. Vous sçavez, vous & tout ce qui est sous le soleil, que par l'assistance de Dieu, les cinq chaires patriarcales ne peuvent errer dans la foi. Vous devez donc necessairement recevoir tous leurs jugemens. Mais on voit bien que vous ne croiez pas, que ce qui vient d'être dit en soit apporté. Je vous demande donc : croïezvous qu'il en vienne, ou ne croiez-vous pas ? Nous n'en doutons pas , dirent les évêques de Photius. Si vous le croiez, dit l'emperenr, recevez donc leur jugement : si vous en doutez, je ferai les frais du voyage, allez chez les patriarches, & vous en affurez : qu'on v. éclaircisse les affaires, Les évêques de Photius

xxxv. dirent : Qu'on les éclairciffe ici.

Objedions Zacarie établi par Photius évêque de Calcépout Phodoine dit: Les canons sont au-dessus du papo sius. Nicolas & de tous les patriarches: quand ils

Nicolas & de tous les patriarches: quand ils, font quelque chose contre les canons, nous ne, nous y foumettons pas. Le pape Jules requt Marcel d'Ancyre; & le concile de Sardique, composé de trois'cens évêques, le justifia : toutes il et à present anathematifé comme héretique. Le malheureux Apiarius, justifié par les

24. Olla

évêques de Rome, fut rejetté par le concile d'Afrique, qui écrivit au pape de se mêler de ses A N. 8694 affaires & ne point paffer les bornes. Nous avons dix mille exemples semblables. Quant à ce que l'on dit que Photius ne devoit pas être tiré d'entre les laïques : c'est un avis pour rendre les confecrateurs plus circonspects: mais ce n'est pas un fujet de le condamner, & la coûtume a prévalu sur cette regle. Taraise a été ainsi ordonné, Nicephore, Nectaire; à Cesarée, Talassius & Eusebe : Ambroise à Milan : & une infinité d'autres. Quant aux reproches d'avoir été ordonné par des évêques déposez; premierement nous ne le croyons pas vrai. Ils n'ont pas été déposez pour des crimes, mais pour désobéif- . fance, & se sont soumis depuis. Mais quand Gregoire auroit été déposé, Photius consacré de fa main n'en seroit pas coupable , ni les autres qui ont eu part à son ordination. Fla- p. tott. vien déposa Eutychés, qui fut reçu par Ana- Sup lie. tolius : toutefois les évêques du quatriéme xxvii. ». concile ne furent point condamnez, pour avoir communiqué avec celui-ci. Pierre Monge fut xxviii. # déposé par Proterius comme heretique; & fut 1. patriarche après Timothée, sans que l'on ait condamné personne de ceux qu'il avoit ordon- xx12. 8.49. nez. Acace de C. P. fut condamné par le pape xxx. n. 16. de Rome, comme étant en communion avec les heretiques. Il ne tint aucun compte de cette condamnation; & Tes successeurs, qui l'avoient reconnu, Fravitta, Euthymius & Macedonius font recus dans l'église. Nous disons donc que si quelque canon nous dépose, nous acquiesçons, & non autrement. Car les Romains n'ont point reçu Flavien d'Antioche; mais aucun canon ne

l'a condamné. L'empereur Basile dit : Tous ceux dont vous p. 1051. Bu parlez; qui sont tombez en divers temps - ont 1310, 4.

été relevez par d'autres patriarches, mais vous An. 869. n'avez point eu de pareil secours, tous les pa-26. Od. triarches vous condamnent. Nous prenous foin de vous, & vous exhortons à recevoir le pardon que vous offre le concile. Nous sçavons bien que vous n'êtes que des laiques ; & nous ne vous avons pas amenez ici pour crier en vain. Car tout ce que vous dites n'est que mensonge & seduction. Les évêques de Photius dirent : Le diable même n'a pas ofé parler ainfi. L'empereur continua: Vous pourriez dire, qu'en mêmetemps, que Dieu a permis que vous fissez les fonctions de l'épiscopat, il a permis encore de plus grands maux que vous voiez de vos yeux: Nous avons des évêques, dont les uns sont patrices, les autres écuyers ou fous-écuyers; & je vous puis prouver que l'écuyer Theophile portant le pallium comme un patriarche offroit l'encens à Photius. Ne l'avez - vous pas vû? dit-il à Eulampius. Eulampius dit : Si je l'ai vû, Dieu m'éface du livre de vie , toutefois , Seigneur, Ignace a renoncé. L'empereur reprit : Ou étoit-il, quand il a fait sa rénonciation ? Eulampius répondit : Il étoit dans son isle, & peutêtre c'étoit pour sa vieillesse ou sa mauvaise santé. L'empereur dit : Pent-être qu'il a envoyé quelqu'un à l'empereur dire, qu'il vouloit se démettre, & lui a demandé une personne par qui il påt envoyer sa démission.

Marin l'un des légats du pape dit : Qui est cet homme qui parle à votre majessé? L'empereur dit : C'est Eulampsus. Les trois légats dirent : Il a été déposé & anathematissé par l'église Romaine, & comment ose-t-il parler ainsi devant vous? Nous ne parlons point à un homme déposé & anathematissé & ne pouvons soufrir que vous lui parliez. Nous voulons qu'on leur lise le libelle del église Romaine, assu qu'ils soient reçus à la

Livre cinquante-uniéme.

communion, s'ils veulent faire pénitence. Mais s'ils demeurent dans leur endurcissement, nous An. 869. ne pouvons renverser le jugement prononcé par l'église Romaine sous l'onziéme indiction, c'està-dire, l'an 863, contre Photius & ses adherans. Nous n'avons autre chose à leur dire, sinon que nous les anathematifons & les feparons 1. 8, 16. de tous les Chrétiens. Puis ils ajoûterent : Qui font ceux d'entre vous qui ont été ordonnez par le patriarche Ignace ? Il s'en presenta trois, à qui les légats du pape demanderent s'ils se soumettoient au jugement du concile, & s'ils vouloient écrire le libelle de Rome. A Dieu ne plaife, dirent-ils; mais si l'empereur l'ordonne.

nons dirons tout ce qui s'est passé. Les légats

du pape leur dirent : Si vous ne voulez pas obéir au concile, allez chercher vos peres. Ils s'en allerent de l'autre côté.

Alors Metrophane de Smyrne dit à Zacarie de XXXVI. Calcedoine : A ce que vous avez dit, nous ré- aux objecpondons que toutes les loix, tant ecclesias iques tions de que civiles, obligent celui qui a choisi un juge, Photius, de s'en tenir absolument à sa décision : donc votre parti ayant demandé pour juge le pape Nicolas, vous n'êtes pas recevables à vous plaindre de son jugement, & à dire qu'il est contre les canons. Autrement il n'y auroit jamais de jugement certain; car personne n'approuve le jugement qui le condamne.

Quant aux exemples de Nectaire, d'Ambroise & de Nicephore, que vous ramenez, comine fi vous n'aviez pas oui les solutions du pape Nicolas: nous voulons bien vous en montrer la difference. Nectaire fut élu & ordonné archevéque de C. P. par un concile universel & par divers xviii. n. f. patriarches; fans que l'empereur leur fit aucune violence, ni que l'on chassat de ce siege un

homme vivant. Ambroise sut ordonné évê-

Sup. liv.

25. Oa.

que de Milan après la mort de l'Arien Auxence AN. 869 par un concile d'évêques catholiques, fans que le prince les y poussat en aucune maniere. Tarai-25. O.A.

se fut choisi sur le témoignage de Paul son pre-Sup. liv. decesseur & de tous les catholiques sans aucune # FIII. N. 23. violence. Après la mort de Taraise Nicephore Sup. liv.

xxiv. n. 14. fut élu de même, & confacré volontairement Sup. liv. par les évêques assemblez. Il n'y a rien de sem-KLV. n. 11. blable en Photius, intrus du vivant de l'évêque

légitime, ordonné par des évêques forcez & accablez de l'autorité imperiale; & qui n'a été reconnu par aucune des chaires patriarcales. Enfin quelques exemples particuliers ne renversent pas

la regle generale.

Vous dites que plusieurs de ceux que l'église Romaine a justifiez, passent pour condamnez; & plusieurs qu'elle a condamnez, passent pour Sup. liv. justifiez : cela est faux. Le pape Jules & le con-

x11. m. 15. cile de Sardique eurent raison de recevoir Marcel, qui anathematisoit toutes les heresies, & 35. principalement celle dont il étoit accufé. Le grand Athanase & le confesseur Paul, ces co-Iomnes de l'églife, le recurent de même & communiquerent avec lui. Enfin étant retourné à fon vomiffement & reconnu heretique, il fut

anathematifé par Silvain & par Liberius fuccef-Sup. lie, feurs de Jules. Le prêtre Apiarius fut excomxx.v. n. c. munié par Urbain son évêque, & ensuite déposé par un concile; mais le pape Zosime, auquel To, 2. conc.

il eut recours, le déclara innocent & le ren-4. 1671. voya au concile d'Afrique, pour être rétabli. Le concile rendit compte au pape Boniface successeur de Zosime, de sa conduite à l'égard d'Apiarius, dont il borna l'interdiction à l'église de Sicque, à cause du scandale qu'il y avoit causé. Ainsi le concile d'Afrique défera au decret du

pape Zosime , loin d'y résister , comme vous prétendez.

Quant à Flavien patriarche d'Antioche, l'église Romaine refusa pour un temps de le rece- AN. 869. voir, à cause du grand Eustathe : voulant soûte- 25. Oct. nir Paulin, qui étoit le chef des Eustathiens. Sup. 110 Toutefois les Romains ne persisterent pas dans xik, n. 274 ce sentiment; & ils reconnurent enfin Flavien 50. pour patriarche d'Antioche, par la médiation de l'empereur Theodose. De dire que Monge d'Alexandrie & Acace de C. P. furent déposez, & non pas ceux qu'ils avoient ordonnez; cela ne fait rien pour votre justification. Les canons distinguent les héretiques convertis, de ceux qui ont été ordonnez par des usurpateurs. Ils veulent que l'on reçoive ceux qui abjurent leur hérefie. Ainsi le concile d'Orient & le pape Felix successeur de Simplicius, condamnerent abfolument Pierre Monge & le déposerent , & Felix déposa Acace: mais ils ne condamnerent point ceux que l'un & l'autre avoient ordonnez, Au contraire, les canons ne reçoivent en aucune maniere ceux qui ont été ordonnez comme Photius & vous; & c'est ainsi que le second concile universel jugea de Maxime le Cynique, & de ceux à qui il avoit imposé les mains. Gregoire de Syracuse, qui a ordonné Photius, étoit -dépose, non seulement comme schismatique, mais pour plusieurs crimes. Vous avez eu rai-· son de dire que les autres évêques qui ont eu part à cette ordination, ne sont pas coupables comme lui, à cause de la violence qu'ils ont soufferte. Mais Photius étoit schismatique des auparavant, & s'est fait ordonner par Gregoire volontairement, fans que personne l'y obligeat : malgré la protestation de quelques évêques qui sont ici presens.

Zacarie vouloit repliquer : mais les légats du pape dirent à l'empereur, qu'il étoit inutile de les ouir tant de fois disputer fur une chose ju-

Histoire Ecclesiastique. gée. Alors le secretaire Constantin monta sur la

pag. 1059.

AN. 869. tribune & lut un long discours au nom de l'empereur, pour exhorter les schismatiques à se réu-1. 1057. D. nir. Sondez , leur dit-il , le fond de votre conscience, & vous trouverez que vous avez mal fait de vous separer. Nous sommes à la derniere heure mes freres, le juge est à la porte, qu'il ne nous surprenne pas hors de son église. N'ayons point de honte de découvrir notre mal, pour y chercher le remede. Si vous craignez tant cette confusion, je vous montrerai l'exemple de vous humilier; tout ignorant & tout pecheur que je finis, je vous instruirai vous qui êtes sçavans & exercez dans la vertu. Je me prosternerai le premier sur le pavé, au mépris de ma pourpre & de mon diadême. Montez fur mes épaules, marchez fur ma tête & fur mes yeux. Je fuis prêt à tout fouffrir, pour vû que je voye la réunion de l'église & que je sauve moname. Je ne sçai ce que jai pû faire, que je n'aye pas fait. Pensez à vous déformais; je suis innocent de votre perte. Quittez donc, mes freres, l'esprit de contention & d'animolité, & reprenez l'esprit d'union & de charité; passez du bon côté & vous joignez à votre chef. Ne vous mettez point en peine du temporel, nous avons bien des moyens de vous confoler & de vous foûtenir. Nous intercederons de tout notre pouvoir auprès de vos peres & vos patriarches, pour user de dispense & vous traiter doucement. Sculement ne vous obstinez pas à chercher votre perte & ne negligez pas une oscasion si favorable. N'attendez point d'autres temps, & des changemens qui ne vous serviroient de rien, quand même ils arriveroient.

Les légats du pape & ceux d'Orient approuverent l'exhortation de l'empereur ; louant sa douceur & l'oppofant aux violences exercées en faveur de Photius, L'empereur dit encore aux

Schismatiques:

Livre cinquante-uniéme. 24

schismatiques, qu'il leur donnoit sept jours de temps, après lesquels, s'ils ne se soumettoient, An. 869. ils seroient jugez par le concile. Puis on termina 29. Oct.

la session par les acclamations ordinaires.

La septiéme fut tenue quatre jours après, sca- XXXVII. voir le vingt-neuvième d'Octobre, & l'empereur fession. y affifta encore. Par fon ordre, le patrice Baha- Photius & nes dit aux légats : Le délai accordé à Photius Gregoire étant expiré, nous l'avons encore amené au presens. concile, & si vous l'ordonnez il entrera. En effet pag. 1061, il y avoit dix jours depuis la cinquiéme session, où il avoit été presenté. Les légats dirent : Qu'il entre. Photius entra s'appuïant sur un bâton, & avec lui Gregoire de Syracuse. Marin légat du pape dit : Otez de sa main le bâton, qui est une marque de la dignité pastorale. Il ne doit pas l'avoir ; c'est un loup & non un pasteur. On le lui ôta, & les légats du pape dirent : Demandez-lui s'il a pensé à lui, & s'il veut faire le libelle d'abjuration. Bahanes le lui demanda, & Photius dit : Nous prions Dieu Gregoire & moi, qu'il conserve l'empereur longues années; nous rendrons compte à l'empereur & non aux légats. Bahanes lui dit : N'avez-vous autre chose à dire? Photius dit : S'ils avoient oui ce que nous dimes l'autre fois, ils ne nous feroient pas cette question; mais s'ils se repentent de ce qu'ils ont jugé, qu'ils le montrent par les œuvres. Comment? dit Bahanes. Gregoire dit : Qu'ils fassent eux-mêmes penitence du peché qu'ils

Bahanes ayant rapporté ce discours aux légats, ils dirent par interprete : car ils ne parloient pas Gree : Nous ne sommes pas affemblez pour recevoir d'eux ou reprimande ou penitence. C'est à eux à la recevoir de nous. Ils parlent ainsi à la honte de l'église. Nous ne leur demandons autre chose, sinon s'ils veulent faire le libel-

Tome XI,

ont commis.

\_\_ 2

A N. 869. 29. Oct.

le d'abjuration. Nous sçavons qu'ils sont couverts de pechez depuis les pieds jusques à la tête; & nous n'avons rien à leur répondre. Les légats d'Orient firent en substance la même réponse; & Photius étant encore interrogé par Bahanes dit : Qu'il n'avoit rien à répondre à des calomnies.

Autres Autres Chilmatiques oils.

On fit entrer ensuite les évêques de son partis & les légats du pape dirent : Dans la fession precedente nous les avons admonestez de faire le libelle d'abjuration, pour les recevoir à la communion comme laigues : Demandez-leur à chacun s'ils le veulent faire : Nous ne voulons point qu'ils disent autre chose. Bahanes leur demanda : Quelqu'un de vous fait-il le libelle? Les évêques de Photius répondirent : A Dieu ne plaise. Deux d'entre eux Amphiloque & Zacarie dirent : Quel libelle veut-on que nous faffions? Notre profession de foi? Bahanes confulta les légats, qui dirent : Celui que nous avons apporté de Rome. Qu'ils rejettent Photius & ses actes, qu'ils anathematisent Gregoire de Syracuse & se sommettent à Ignace : enfin qu'ils executent en tout les décrets de l'église Romaine. Jean évêque d'Heraclée répondit : Qui anathematise cet évêque, montrant Photius, soit anathême. Zacarie de Calcedoine dit : Nous ne voulons point obéir en ce qui est contre la raison. Nous sçavons comme les cheses se sont passées. Euschemon de Cesarée en Cappadoce dit: En ce qui est contre la raison & contre les canons, soit qu'on vienne de Rome ou de Jerufalem, fut-ce un Ange venu du ciel, je n'obéis pas.

Bahanes avec la permission des légats, parla ainsi à Photius & à sesévéques au nom de l'empereur: Dites, mes amis, d'où êtes-vous? Du ciel, de l'ablme, ou de la terre que nous ha-

19. Od.

bitons? Quand il s'est élevé une heresse ou un schisme, montrez-moi, que quelqu'un se soit A N. 869. fauvé, n'étant pas de l'avis des quatre patriarches? Aujourd'hui les quatre & même les cinq vous condamnent : que vous en semble ? Quelqu'un est-il pour vous ? Dites ? Les évêques de Photius dirent: Nous avons les capons des apôtres & des conciles. Bahanes reprit : Où Dieu a-t-il mis les canons ? N'est-ce pas dans ses églifes? Et où sont aujourd'hui les églises? Où prêche-t-on l'évangile? N'est-ce pas dans les lieux d'où viennent ces légats? Y en a-t-il d'autres, dites? Les évêques de Photius dirent , s'adreffant à l'empereur qui leur parloit par Bahanes : Dieu conserve votre majesté. Nous avons demandé sureté pour expliquer librement nos affaires . & on ne nous l'a pas donnée. Comment donc pon-

vons-nous parler? Bahanes dit : Rien ne vous empêche de la part de l'empereur, il consent que vous parliez : mais les juges voyant que vous ne dites que des injures, ne veulent pas vous entendre. Les évêques de Photius dirent : Nous ne les reconnoissons pas pour juges. Bahanes dit : Et les canons rejettentils les légats des patriarches ? Leurs jugemens font-ils déraisonnables? Très - déraisonnables, dit Amphiloque. Et jugent-ils, dit Bahanes, contre les canons & contre les fentimens de leurs patriarches? Oui, dirent les évêques de Photius. Bahanes dit : Allez donc chez les patriarches vous en informer. L'empereur ajoûta lui-même : Vous qui convenez que ces légats sont venus de la part des patriarches & chargez de leurs lettres, recevez-les & leurs jugemens: vous qui en doutez encore, allez vous en informer & nous en amenez d'autres. Nous vous en donnerons les moiens & yous ramenerons en sûreté. Les évêques de Photius dirent : Qu'on examine ici les affaires.

Hiftoire Ecclefiaftique.

Ensuite les légats du pape firent lire la grande A N. 869. lettre du pape Nicolas aux Orientaux, écrite en s. Nov. 866. & contenant les decrets du concile tenu à Sub liv. L. Rome en 863. puis la premiere lettre du pape Adrien à l'empereur Basile, du premier d'Août 511). 6. 19. 868. & celle qu'il envoya au patriarche Ignace en même temps. On relut aussi les secondes lettres d'Adrien à Basile & à Ignace, du dixiéme de Juin 859. qui avoient déja été lûes dans le concile ; puis les actes du concile de Rome tenu

Sup. n. 19. par le pape Adrien. Après quoi on lut au nom 1. 1095. E. des légats un dernier monitoire à Photius & à fes partifans, pour les exhorter, fous peine d'anathéme, à se soumettre à ces jugemens. On lut aussi un discours au nom d'Ignace, contenant des actions de graces sur son rétablissement & la réunion de l'église. Puis on prononça plufieurs anathèmes contre Photius, l'appellant usurpateur, schismatique, faussaire. On dit aussi anathême à Gregoire de Syracuse, à Eulampius & à tous les autres sectateurs de Photius. Et après qu'ils furent fortis, on finit la fession par les acclamations ordinaires.

XXXIX. fession. Promesses brůlčes, åc.

La huitième fut tenue le cinquième de No-Huitième vembre. Bahanes dit au nom de l'empereur, qui étoit encore present. On a fait souscrire ces années passées les évêques, le sénat & toute la ville, par surprise & par malice, pour des causes injustes & contre leur volonté. Aujourd'hui nous voulons que ces souscriptions soient brûlées par vos mains; & nous esperons par la mitericorde de Dieu & vos prieres, qu'il pardonnera à ceux qui se sont laissez surprendre. Les légats & tout le concile appronverent la proposition de l'empereur, avec de grandes actions de graces. Alors par ordre de l'empereur, on apporta an milieu de l'affemblée un brafier d'airain plein de feu; & Theophylacte diacre & referendaire du patriarche de C. P. apporta dans un fac toutes les promeffes que Photius, avoit exigées de tout le clergé, tant de la grande églife, que des autres, & des feculiers de toutes conditions, depuis les fénateurs jufques aux plus vils artifans, corroyeurs, poifionniers, charpentiers, épingliers. On apporta de plus les livres fabriquez contre le pape Nicolas, & les afecs des conciles contre le pape Nicolas, & les afecs des conciles contre lgnace. George recteur de l'hôpital des orphelins prit les papiers & les livres & les donna aux ferviteurs des légats, qui les jettreent tous dans

le feu où ils furent confumez. Ensuite l'empereur dit aux légats du pape : Nous avons fait amener les faux légats que Photius a fait paroître contre le pape Nicolas, qu'en ordonnez-vous? Les légats dirent : Qu'ils entrent dans le concile. Quand ils furent entrez, le patrice Bahanes en interrogea un qui étoit un moine nommé Pierre, & lui dit : Qui êtes-vous? d'où venez-vous? qu'avez-vous fait? avez-vous assisté au concile que Photius a fait contre le pape Nicolas? Pierre répondit : Je n'y ai point affifté, & je ne connois point cet écrit. Suis-je le seul Pierre, qui suis venu de Rome en cette ville? Il y en a dix mille autres. Mais qu'on lise ce memoire, on y verra ce qui me regarde. On le lut, & il contenoit en substance; Parce que quelques-uns de vous ont cru que j'avois donné un libelle contre l'église Romaine, à cause qu'il étoit parlé de moi dans l'écrit qui a été publié : Je déclare comme j'ai déja fait, que je n'ai point donné de libelle, ni importuné l'empereur, & que je n'ai point affifié au concile, fi toutefois il a été assemblé. Je suis prêt à donner cette déclaration, toutes les fois qu'on me la demandera; mais je vous prie de me permettre enfin de retourner auprès des faints apôtres, pour travailler à mon falut.

Bahanes interrogea ensuite un nommé Basile, AN. 869. & lui dit : Votre nom est dans ce faux écrit, dites donc, avez-vous donné un libelle contre . Nov. l'église Romaine ? Basile dit : A Dieu ne plaise. Bahanes dit : Anathematifez donc celui qui a donné le libelle & celui qui l'a écrit. Basile dit : Anathême à celui qui a donné le libelle contre l'église Romaine. Bahanes lui demanda ensuite d'où il étoit. Basile répondit : Je suis venu de la fainte cité; c'est-à-dire, de Jerusalem. Bahanes demanda à Elie, légat du patriarche de Jerufalem, s'il le connoissoit. Oui, dit Elie, je le connois. Bahanes revint à Basile, & lui demanda, pourquoi il étoit venu à C. P. & qui l'y avoit envoié. Basile répondit : De Tripoli j'allai à Rome par dévotion, je tombai malade en chemin, je vins à Venise pour passer. J'arrivai ici sous le

plaife: Etois-je familier avec le pape Nicolas? Ensuite, par ordre de l'empereur, Bahanes in-terrogea Leonce faux légat d'Alexandrie, & lui dit: Comment vous étes-vous trouvé à la place de légat dans le livre composte par Photius contre le pape Nicolas? Leonce dit: Mon évêque m'a donné des lettres pour l'empereur, je ne suis point légat, & n'ai point de parten ces affaires. Bahanes dit au concile: Que vous semble de ces gens-ci? Cet homme nous dit, comme le premier, qu'il o'a en connoissance de rien. Ce sont des marchands, qui n'ont jamais été légats : mais Photius a supposé comme il a voulu, lea discours & les personnes. Les légats du pape dirent aux faux légats : Faires des libelles & ana-

pape Benoît, j'y demeurai vingt mois, & l'argent me manqua. L'année que le patriarche Ignace fortit de son siege, je retournai à Rome sous le pape Nicolas, j'y ai demeuré huit ans, puis je suis revenu ici. On lui demanda encore, s'il avoit donné un libelle. Il répondit: A Dieu ne Livre cinquante-unième.

thematifez ceux qui ont fait ces livres : afin que vous foyez reçus à la communion. Leonce dit : An. 8.9. le n'ai point écrit dans ce livre, & je ne le con-5. Nov. nois point. Le concile dit : Anathematilez celui qui l'afait & qui l'a écrit. Les faux légats dirent: L'anathème est fur celui qui a eu part à ce livre. Le senat dit : Puisque vous ne voulez pas l'anathematifer ; on voit bien que vous y avez part. Vous serez anathematifez vous-mêmes, on soût missaux loix. Les légats du pape dirent : Qu'on nous les donne & qu'ils viennent à Rome avec nous. Leonce dit : Anathème & au livre, & à celui qui l'a écrit. Bassle dit : Anathème à celui

qui a donné un libelle contre le pape Nicolas. Alors Bahanes dit de la part de l'empereur : Voyez tous comme la verité paroît, & comme les impostures sont découvertes. Personne n'a plus aucun prétexte de ne se pas réunir à l'église, demain vous n'aurez plus d'excuse. On interrogea les métropolitains, dont les noms paroiffoient dans ce livre, fçavoir fl c'étoit leurs foufcriptions, & ils dirent tous que non. Les légats du pape prierent l'empereur, qu'on lut le décret \* x x v 1 : 1. du pape Martin contre les faussaires, c'est-à-dire " 13 le vingtième & dernier canon du concile de conc. p. 355. Latran, tenu en 641. Après qu'il eut été lû, Métrophane de Smyrne se leva & prononça une petite déclamation à la lou inge de la verité & de l'empereur, qui l'avoit mise en fon jour.

Ensuite l'empereur dit aux légats, qu'il avoir xt. moncile Theodore Crithin ches Itomoclasses Les légats le prierent d'envoire test des seonoclasses. Les légats le prierent d'envoire test des senateurs, pour l'exporter à donner un li- p. 1105, belle d'abjuration. Bahanes & un autre partice nommé Leon porterent cette monition par écrit à Theodore, qui en ayant oûi la lecture ne répondit rien. Alors Bahanes lui donna une piece de monnoie portant l'image de l'empereur Basses.

L iiii

le ; & lui dit : L'empereur vous demande fi A N. 8(9. vous recevez cette image. Theodore répondit: 5. Nov. Tout indigne que je suis, je l'estime plus que tous les tréfors. Bahanes ajoûta : L'empereur demande si vous l'honorez, ou si vous la méprisez. Je l'honore, dit Theodore. Bahanes ajoûta :-Si vous honorez l'image d'un prince mortel comme moi, pourquoi n'honorez - vous pas Pimage de Notre - Seigneur Jesus - Christ , celles de sa sainte mere & de tous les saints? Theodore répondit : Tous les chrétiens doivent être soumis à votre empire, mais moi plus que tous les autres, puisque vous m'avez délivré de la captivité & de la mort ; quand tous les poils de ma tête & de ma barbe seroient des bouches, elles ne suffiroient pas à prier pour votre majesté. J'ai reçu vôtre monnoye : vous voulez que je recoive aussi l'image de Jesus - Christ. Je vous demande du temps, après lequel, fi on me montre que ce soit un précepte de Jesus-Christ, je ferai ce que vous ordonnerez. Bahanes dit: L'empereur ne vous a pas amené à ce concile pour disputer, mais pour être inftruit. Dieu a fondé son église dans les cinq

d'excuse. Les deux patrices étant de retour, on lut dans le concile la réponse de Theodore; puis les légats firent lire le decret du pape Nicolastouchant les images. C'est le dernier du concile de Sup. liv. 863. Ensuite l'empereur dit aux légats: Il y en a encore quelques autres de la même opinion

chaires patriarcales, qui ne tomberont jamais. Si deux tomboient, on auroit recours aux trois autres : s'il en tomboit trois, on iroit aux deux. Si quatre tomboient, celle qui resteroit rappelleroit tout le corps de l'églife. Maintenant le monde entier étant d'accord, yous n'avez point

L. n. 16. que Crithin : s'il plaît au concile ils entreront,

12. Fév.

& on leur demandera s'il veulent embrasser ia foi orthodoxe. Elie légat de Jerusalem dit : Il An. 870. est difficile de tirer de l'erreur ceux qui v sont engagez depuis long-tems, comme vous avez vû en Theodore Crithin; toutefois qu'ils entrent comme vous l'ordonnez. On fit entrer Nicetas clerc, Theophile & Theophane laigues, & les légats du pape leur dirent : Anathematifez-vous l'herefie des Iconoclastes, & profesiez-vous la foi catholique? Ils répondirent tous trois : Nous avons été trompez par les discours malicieux des impies ; & nous avons été dans l'erreur : mais voyant aujourd'hui l'union de ce faint concile, nous méprisons l'herefie des Iconoclastes. & nous anathematifons quiconque n'adore pas les faintes Images. Et ensuite chacun d'eux monta sur un tribunal élevé, & anathematisa l'heresie des Iconoclastes & ses chess, entre autres Theodore Crithin. L'empereur les appella l'un après l'autre, les baifa & les felicita de leur retour à l'églife. Les légats remercierent l'em- p. 110%: pereur de les avoir ramenez : puis on lut au nont du concile un anathème solemnel contre les Iconoclastes, contre leur faux concile & contre leurs chefs. On repeta les anathêmes contre Photius, & on prononça de fuite les acclamations de

louanges, pour terminer la fession. Le concile fut interrompu trois mois entiers; c'est-à-dire pendant tout le reste de cette année, 9. tessos. & le mois de Janvier de la suivante. Enfin le legat d'A douzième de Février 870, on tint la neuvième fession, qui fut bien plus nombreuse que les précedentes. L'empereur n'y étoit pas : mais p. 1110 D. on y vit pour la premiere fois Joseph archidiacre d'Alexandrie & légat du patriarche Michel. Le patrice Bahanes fit l'ouverture de l'action, en difant aux légats: Le légat du patriarche d'Alexandrie est venu, & c'est sans doute par la

XLT.

l'empereur lut donc la lettre de Michel patriar -.

250

volonté de Dieu. Qu'en ordonnez-vous ? Les lé-A N. 870. gats du pape dirent : Nous l'avons vû, nous late 11. Fév. avons parlé, & nous avons été faitsfait de les difeours : toutefois il faut, suivant les canons, que sa lettre de créance soit sié dans le concile, afin qu'il soit mis comme nous au nombre des légats des chaires patriarcales. Un secretaire do

> che d'Alexandrie à l'empereur Bafile, où il difoit en substance:

> Nous défirions depuis long-temps d'écrire à votre majesté, si nous n'avions été retenus par la crainte des infideles : maintenant, graces à Dieu, nous avons même reçu ordre de le faire. Car celui qui commande en Palestine, à Tiberiade & à Tyr, nous a mandé ces jours-ci, qu'il a reçu une lettre de vous, par laquelle vous le priez de lui envoyer quelqu'un du fiege d'Alexandrie avec nos lettres, pour sçavoir notre avis touchant la division arrivée à C. P. au fujet de deux patriarches. Ce gouverneur de Palestine étoit, comme j'ai dit, le Turc Ahmed fils de Touloun, qui commandoit aussi au reste de la Syrie & à l'Egypte. Le patriarche Michel continue : Nous avons donc envoyé chercher un homme vénerable nommé Joseph, exercé dès l'enfance aux pratiques de la vie monastique : qui , après avoir été à nous , s'étoit retiré depuis plusieurs années; & nous vous l'avons envoyé avec cette lettre indigne de vous être presentée. Quant à la question des deux patriarches, vous vovez bien qu'il nous est impossible d'en dire notre avis étant si éloignez, & n'ayant point la connoifiance nécessaire du fait, ni des raisons des deux parties. Mais nous scavons que vous ne manquez pas d'évêques, d'abbez, de clercs & de moines parfaitement instruits : qui étant pro-

> ches & conduits par vos lumieres, font plus ca-

Sup. n. 3.

Livre cinquante-unième. 23

pables d'en juger. Il rapporte enfaire l'hiftoire des deux évêques de Jerufalem Narville & Ale. An. 870. zandre & ajoûte: Nous fupplions de favo. 11. Fév. rifer ceux des notres qui vous font envoyez. & Sup. liv. v. tous les chrétiens qui vous vec eux pour rachens ter des capits: afin de les délivrer de foupçon, & nous auffi qui les avons envoyez. Dieu vous comble de les graces par les prieres de la fainte Vierge Marie, de faint Marc & de tous les faints.

On voit encore ici, que le pretexte de toutes ces-

députations des chrétiens sujets des Musulmans, étoit la rédemption des captifs.

Après la lecture de cette lettre, les légats de Rome & ensuite ceux d'Orient déclarerent, qu'ils en étoient contens, & qu'ils reconnoissoient Jofeph pour veritable légat du fiége d'Alexandrie. Puis les fénateurs lui dirent : Mon pere , avant , que vous fusiez arrivé ici, on a tenu huit festions, où l'on a traité de la confirmation du patriarche Ignace, de la déposition de l'usurpateur Photius & de quelques autres articles. En avez-vous ouiparler . & en étes-vous suffisamment instruit ? Joseph archidiacre & légat d'Alexandrie répondit : Je m'en suis exactement informé, & j'ai appris tout ce qui a été fait. Les fénateurs reprirent: Etes vous donc content de ce qu'ont jugé les légats de Rome & d'Orient ? Joseph répondit >-J'en suis très-content, & voici mon avis que je tiens en main, & qu'on lira fi vous l'ordonnez. Dans le refte, je dirai & je ferai avec la grace de Dieu, ce qui me paroitra juste. Les légats de Rome demanderent que son avis fût lû; it se leva & le mit sur la croix & sur l'évangile : puis if fut lû au milieu du concile par Thomas diacre & notaire. Il ne contenoit que les louranges de l'empereur, & l'appobation de tout ce qui avoit été fait dans le concile, tant sur le schisme de C. P. que fur les images.

XLU.

Le concile ayant déclaré qu'il en étoit con-A N. 8;0. tent, les sénateurs demanderent aux légats, dequoi ils jugcoient à propos de traiter ensuite. Les légats du pape dirent : Nous avons appris mons con-que certaines gens ont porté faux témoignage

tre Ignace, contre le patriarche Ignace. S'il y en a quelquesuns de presens, nous ordonnons qu'ils entrent. Après avoir demandé l'avis aux autres légats & à tout le concile, ont fit entrer les témoins qui avoient déposé contre Ignace devant les légats Rodoalde & Zacarie, & ayant été résolu qu'on les interrogeroit séparement, les légats du pape demanderent au premier : Comment vous appellez-vous ? Il répondit : Theodore. Quelle est votre dignité? Protospataire. Etes-vous venu au concile volontairement ou par force? J'y fuis venu volontairement. Et pourquoi y êtes-vous venu? Pour le serment que nous avons fait dans l'église des saints apôtres. De quoi avez-vous fait ce serment? Du patriarche Ignace. L'avez-vous fait de vous-même, ou par violence ? J'ai juré malgré moi : car l'empereur me dit : Tu étois de fervice le jour qu'Ignace fut fait patriarche, &c tu n'as pas vû son élection; c'est pourquoi entre & jure. J'entrai & je jurai ; car je n'ai point vû son élection. Les légats reprirent : Vous sçaviez bien pourtant qu'il étoit patriarche depuis douze ans, & vous communiquiez aveclui depuis ce temps-là. Je le sçavois bien, dit Theodore; mais l'empereur me dit: Tu n'es ni métropolitain, ni évêque. Voulant dire que son serment ne tiroit pas à consequence. Les légats dirent : Et qu'avez - vous juré? J'ai juré que je n'avois point vu fon élection. Et sçaviez-vous que vous faissez un peché en le jurant ? Je le sçavois bien ; mais je ne sçavois comment faire. Vous êtes-vous confessé de ce peché, & en avez-vous reçu penitence? Qui, mais celui qui m'a donné la pe-

nitence est mort. Comment s'appelloit-il ? Je ne fçai. Je fçai feulement qu'il étoit cartulaire, qu'il . 870. fe fit moine & paffa quarante ans fur une colomne. Etoit-il prêtre? Je ne sçai; il étoit abbé &

j'avois confiance en lui. Avez-vous observé la penitence ? Oüi , grace à Dieu ; car je suis chrétien. Croiez-vous qu'Ignace ait été justement rappellé dans son siège? Je le croi. Autrement Dieu ne lui auroit pas donné une fi longue vie. Vous recevez donc ce concile & tout ce qu'il a jugé? L'empereur le reçoit & tous les chrétiens, & comment ne le recevrois-je pas ? Affurément

ie le recois, car je fuis orthodoxe.

Les légats interrogerent ensuite Leonce greffier , & lui dirent : Comment êtes-vous entré dans ce concile ? Leon répondit : On nous 2 dit : Venez recevoir l'indulgence. De quel peché, dirent les légats? Leonce répondit : De ce que j'ai juré aux faints apôtres. Qui vous y mena? L'empereur qui regnoit alors & le cesar. Par violence ou de votre bon gré? Ils me demanderent si j'avois vû l'élection du patriarche Ignace. Je dis que non; & ils me firent jurer. Les légats dirent : Combien y a-t-il qu'Ignace a été sacré patriarche ? Leonce répondit : Je compte qu'il y a vingt-quatre ans. Avant que d'avoir juré communiquiez-vous avec lui? Oui. Comment donc vous êtes-vous à la fin tourné contre lui? Scavez-vous que c'est un peché?vous en étes-vous repenti? Avez-vous reçu penitence? Je n'en ai point reçu. Avez-vous communié depuis? Non Recevez-vous maintenant le patriarche Ignace? Je reçois ce que reçoit tout le monde. Voulez-vous recevoir penitence? Si vous me la donnez, je la recevrai. Recevez-vous ce concile? Je le reçois. Anathematifez-vous Photius & tous ceux que le concile a anathematisez : Qui fuis-je, dit Leonce, pour l'anathematiser ? On A N. 878! prononce anathème en matiere de foi, Photius
22. Fev. Les légats dirent: Ses œuvres fout pire, que toute forte d'hérefie. Leonce dit : Puique vous jugez que l'on peut prononcer anathème, pour
autre cause que d'hérefie, je l'anathematile &
tous envi que le concile a parthematife.

tous ceux que le concile a anathematifez. Aprés ces deux, on en examina onze autres . la plupart officiers de l'empereur, qui dirent, qu'on les avoit fait déposer contre Ignace par violence, par menace d'exil, de perte de leurs biens ; en un mot, tous malgré eux. Les uns s'en étoient confessez aussi-tot, & avoient reçu penitence; les autres la recurent du concile, qu'ils reconnurent tous; & anathematiferent tout ce qu'il avoit condamné. Ensuite le sénat, par la bouche de Bahanes, dit aux légats du pape. Tous ceux qui ont déposé contre le patriarche, ne sont pasici, quelques-uns font morts, d'autres font ablens par maladie ou autrement. Jugerez-vous les uns fansles autres? Les légats dirent; nous les attendrons. Le senat reprit; on ne fera pas pour eux un autre concile; mais les absens apprendront la penisence que vous leur allez donner. S'ils viennent à vos pieds ils la recevront; s'ils demeurent obstinez, leur penitence croîtra comme vous le jugerez à propos. Le patriarche Ignace dit: Il est necessaire de les examiner en particulier, plusieurs sont des épingliers, des hôteliers, des marêchaux. Eh bien, reprit le senat, ils viendront se presenter à vôtre sainteté & à tous les métropolitains. Le patriarche en convint, & on lut la penitence imposée par le concile à ces faux témoins. Ils feront deux ans hors de l'églife, puis deux ans auditeurs, comme les catechumenes, fans communier. Pendant ces quatre ans,ils s'abstiendront de chair & de vin, excepté les dimanches & les fêtes de Nôtre-Seigneur. Les trois années

Livre cinquante-unieme. luivantes, ils seront debout avec les fideles & communicaront seulement aux fêtes de N. Sei- An. 870. gneur, s'abstenant de chair & de vin trois sois la femaine, le lundi, le mercredi & le vendredi. Tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui se presenter au concile, demeureront excommuniez, jusques à ce qu'ils se soumettent à la pénitence. Le sénat representa que la pénitence étoit longue, & demanda qu'il fût permis au patriarche Ignace de la diminuer : ce que le concile accorda; & donna plein-pouvoir à Ignace de diminuer ou augmenter la pénitence en connoissance

de cause, selon la disposition des sujets. Bahanes dit aux légats : Avez-vous encore quelque autre chose à traiter? Car l'heure eft Der fion paffée Les légats du pape dirent : Etant arri- des faintes vez en cette ville, nous avons appris une nouvelle impieté. C'est que des laiques portoient le p. 1110. pallium, & contrefaisoient les fonctions sacerdotales. Les sénateurs dirent : Faires ce qu'il vous plaira: nous voions bien qu'il est juste. On xeix. n. 174 fit entrer trois de ceux qui avoient commis ces impietez, Marin, Bafile & George, tous trois écuyers de l'empereur. Les légats leurs demanderent ce qu'ils avoient à dire au concile. Marin & les deux autres répondirent : L'empereur Michel faisoit un jeu, où il nous donnoit des habits sacerdotaux & à plusieurs autres écuyers. Les mettiez-vous en effet, dirent les légats? Oui, nous les mettions. Vons mettoit-on l'évangile sur la tête ? On nous le mettoit, Prononcoit-on quelque oraifon fur vous? Oui. Qui étoit-ce? Theophile protospataire. Vit-il encore ? Il est mort. Scaviez-vous que vous faissez mal? Et que pouvions nous dire contre l'empereur, étant gens du monde chargez de femmes & d'enfans? Quoi! s'il vous eût presenté une idole , l'auriez-vous adorée ? A Dieu ne

plaife. Qui vous a amenez à l'église dès l'enfance;

AN. 870. & qui vous a baptifez : des prêtres ou des feculiers? Des prétres. Pourquoi donc avez-vous profané les choses saintes, & tourné en jeu le sacerdoce & les mysteres terribles ? Nous vous l'avons déja dit : en ce temps-là, nous faisions tout ce que failoit l'empereur. Si nous euflions relifté à tes ordres, nous étions morts : quelques-uns des notres refisterent & forent maltraitez. Vous auriez bien fait d'en souffrir autant plûtôt que de trahir la vérité. Nous fommes des hommes foibles, & nous n'aurions pas souffert la mort. Toutefois nous nous sommes confessez au patriarche Ignace, & nous avons reçû pénitence. Demandez-lui. Et avez-vous accompli votre pénitence ? Oui, Dieu le sçait. Quand vous faissez ces professions & ces dérisions du sacerdoce, Photius vous vojoit-il? Nous ne scavons s'il nous voioit ou non : mais Dieu est témoin que tout le monde le sçavoit. Combien étiez-vous? Nous étions grand nombre. Nous le sçavons bien , reprirent les légats : c'est pourquoi vous recevrez tons, tant presens qu'absens, la pénitence que le concile vous impose, pour obtenir le pardon de votre impieté. Puis on lut un decret, qui remettoit l'imposition de leur pénitence à une autre affemblée, pour la proportionner à la faute de chacun ; attendu qu'ils avoient peché par foiblesse & par crainte. Certe affaire étant expediée, les légats dirent :

XLIV. Faux légats d'Orient. 1121. D.

Nous voulons que les faux légats amenez par Phorius contre le pape Nicolas, entrent ici: afin que notre frere le légat d'Alexandrie connoisse ses impostures. On fit entrer Leonce, qui avoit déja comparu dans la huitiéme ses-, fion; & deux autres, Gregoire & Sergius. Quand ils furent entrez , Bahanes leur dit : qui de vous a été qualifié par Photius légat d'Alexandrie? Leonce s'approcha, & dit : C'est moi. Le légat

Joseph lui dit : D'où es-tu , qui es-tu? Je fuis Grec de naiffance, & j'ai été mené captif à Ale- AN. 170. xandrie. Qui t'a acheté? Le patriarche Michel. 12. Fev. Où est le logement du patriarche? Près l'église de la fainte Vierge, en dedans, à l'appartement d'Euloge. Comment es-tu venu ici?J'étois captif, il me mit en liberté, je vins ici chercher des aumônes. Le patriarche Michel t'a t-il envoyé comme son légat? Je vous ai déja dit, qu'il ne m'a pas envoyé, mais je suis venu jusques ici chercher des aumônes; & Photius m'a envoyé à Rome, pour faire tout ce que diroient les métropolitains qu'il y envoyoit. Dieu sçait que j'y allois comme une bête, fans rien fçavoir. Le concile dit : Cet homme confesse son peché, & nous n'avons point besoin de témoins. Après avoir encore été interrogé, il ne dit autre chose, que ce qu'il avoit dit dans la huitième fession. Aussi les senateurs déclarerent, qu'ils ne l'avoient fait venir à celle-ei, qu'afin que le vrai légat d'Alexandrie le vît & le reconnût pour un imposteur.

Les légats de Rome dirent: Qui sont ces denx personnes que nous voyons? Les sénateurs dirent: De faux légats. Les légats reprirent : Nous ne les avons point encore vûs : qu'ils viennent, afin que nous les interrogions. Puis ils leur demanderent, qui ils étoient, & pourquoi ils étoient venus? George dit : Je ne suis venu que comme porteur de lettres. De quelle part ? De Conftantin œconome de l'église d'Antioche. Il m'a envoyé à Photius & à l'empereur Michel, pour avoir des aumônes. Avez-vous souscrit au livre que Photius a fait contre le pape Nicolas? A Dieu ne plaise. Qu'ailliez-vous donc faire à Rome ? Croiez-moi : je ne fçai pourquoi j'y allois. Quelle est vôtre creance, continuerent les légats? George & les autres répondirent : Nous

croions ce que croit l'églife & les chrétiens. Re-AN. 870. cevez-vous ce concile? Nous le recevons com-12. Fev. me tous les chrétiens le reçoivent. Parlez seulement pour vous: comme le recevez-vous? Nous avons déja dit que nous le recevons. Anathematisez-vous ceux que le concile anathematite? Qui fommes-nous pour les anathematifer ? Et co.nment alliez-vous à Rome avec le livre du faux concile? Par force & malgré nous. Photius nous dit : Il a paru à Rome des accusations contre le pape Nicolas, allez-vous informer fielles font veritables. Nous lui dimes: Nous fommes des gens rustiques , si nous arrivons à Rome, que dirons-nous ? Il nous dit : Les évêques vous apprendront ce que vous devez dire. Les légats du pape les dirent : Vous qui étiez des étrangers & chargez de lettres, comme vous dites; vous deviez prendre les réponfes & retourner chez vous. Mais enfin anuthematifez - vous le concile que vous portiez à Rome ? George & les autres répondirent : Anathême à qui l'a fait , qui v a confenti & qui le défend. Recevez-vous le pape Nicolas & le patriarche Ignace? Nous les recevons, comme ce faint concile les reçoit. Qui sommes-nous, pour contredire à un si grandconcile, où tous les patriarches affiftent par leurs légats.

Les légats de Rome dirent à celui d'Alexandrie: Vous voyez vous-même, nôtre cher frere, les malices & les impolitres de Photins. Quant à ces gens-ci, comme ce font de pauvreérrangers, nous les croions dignes de pardon, à caulé de la violence qu'ils difent avoir foufferte. Mais rendons graces à Jefus-Chrift, qui & dit, qu'il va rien de caché qui ne fe décou-

Matth. x. dit, qu'il n'y a rien de caché qui ne se découvre. Elie légat de Jerusalem dit: Nous devonsbien le remercier de ce qu'après tant de temps il a rassemblé les patriarches, pour se gloire &

64 Lon

le falut de son église. Ensuite on conclut la sesfion par les acclamations ordinaires.

An. 870. La dixième & derniere session fut tenue le 18 Fév. mardi vingt-huitième & dernier jour du même mois de Février. L'empereur Basile y assista avec lesson. fon fils Constantin & vingt patrices, après lef- Canoni. quels sont nommez les trois ambassadeurs de Louis empereur des Italiens & des François; fça- Vita Hedr. voir Anastase bibliothecaire de l'église Romai- p. 891. C. ne, autre que celui qui avoit été condamné. Sup- Anest. pon cousin de l'imperatrice Ingelberge, & chef tref. cone. de la maison de l'empereur, & Evrard son maitre P. 568. D. d'hôtel. Le sujet de cette ambassade étoit pour demander du fécours à l'empereur Bafile, contre les Sarrafins d'Italie, & traiter le mariage entre la fille de Louis & le fils de Bafile; ce qui se faisoit de concert avec le pape. Après les ambaisadeurs François sont nommez dans les actes du concile, ceux de Michel, prince de Bulgarie; puis les évêques, au nombre de plus de cent. Le patrice Bahanes demanda aux légats, ce qu'on feroit ce jour-là; ils dirent qu'il falloit commencer par la lecture des canons, que le concile devoit confirmer. Ils furent donc lus en même-

Il y en a vingt-fept, la plûpart touchant l'affai- c. 2. re de Photius. On confirme les decrets du pape Nicolas & du pape Adrien, pour Ignace & contre Photius; on declare que celui-ci n'a jamais été a 4. évêque; que toutes les ordinations qu'il a faites font nulles; & que les églifes ou les autels qu'il a consacrez, doivent l'être de nouveau. On ana- c. 6. thematife Photius, pour avoir supposé de faux légats d'Orient ; & on défend à l'avenir de pareilles supercheries; renouvellant le decret du pape Martin. Toutes les promesses que Photius c. 2. avoit exigées de ceux à qui il enseignoit les

temps par le diacre Etienne au haut du concile.

& au bas par le diacre Thomas.

Giences, & des autres qu'il se vouloit attacher }

A N. 870. son déclarées nulles, & on défend à l'avenir à

28. Fév. tout patriarche de C. P. d'exiger du clergé dés

rév. tout patriarche de C. P. d'exiger du clergé des promesses pour sa conservation, ni aucune autre souscription, que la profession de soi des

c. 15. évêques à leur ordination. Les évêques & les clercs ordonnez par Methodius & par Ignace, qui demeurent dans le parti de Photius, fans fe foûmettre au concile, font dépofez fans efpe-

6. 11, rance de restitution. Îl est désendu à ceux qui font anathematisez par ce concile, de peindre des images ou d'enseigneur les sciences. La premiere partie de ce canon convient à Gregoire de Syracuse, qui étoit peintre; la seconde à Photius. On anathematise quiconque soutient qu'il y a deux.

praf. p. 665. dent il fut repris par le philosophe Constantin,
le même, comme Fon croit, qui prêcha aux

c. 5. Sclaves. En general, on renouvelle la défense d'ordonner des neophytes, c'est-à-dire, d'elever tout d'un coup un laïe à l'épiscopat, quand même on le seroit passer par tous les degrez du clergé; à moins qu'il ne soit constant, qu'il y est entré par un pur mouvement de pieté, sans aucune vûe d'ambition ou d'interêt. En ce cas il doit être un an lesteur, deux ans soudiacre, trois ansdiacre, quarre ans prêtre; ce sont dix ans avant

2. 13. qu'il puille être ordonné évêque. Défendu d'ordonner des évêques par l'autorité & le commandement du prince, sous peine de déposition, & aux l'aiques puissans d'intervenir à l'élestion des évêques, s'ils n'y sont invitez par l'église, ou de s'opposer à l'éclion canonique, sous

c. 11. peine d'anathême. Ces canons sont d'autant plus remarquables, qu'on les publicit en presence de

e. 13. l'empereur & du fénat. Les clercs de la grande églife monteront d'un degré inferieur au supezieur, pour récompense de leur service; & on Livre cinquante-uniéme.

n'admettra point dans ce clergé, ceux qui auront gouverné les maisons ou les métairies des AN. 870.

grands. Personne ne se separera de son évêque, qu'il . 10. n'ait été condamné juridiquement; & il en sera

de même de l'évêque à l'égard du métropolitain ou du patriarche; ceux qui sont puissans dans le monde, respecteront les cinq patriarches, sanse, 217 entreprendre de les déposseder de leurs sieges, ni rien faire contre l'honneur qui leur est dû; & personne n'écrira contre le pape, sous prétexte de quelques prétendues accusations; comme vient de faire Photius, & autrefois Dioscore. Si dans un concile géneral on propose quelque difficulté contre l'église Romaine, on l'examinera avec respect. Les évêques n'aviliront point leur 6 14? dignité fortant loin de leur église, pour aller audevant des stratéges ou gouverneurs, descendant de cheval & se prosternant devant eux. Ils doivent conserver l'autorité nécessaire, pour les reprendre quand il est besoin. Les patriarches c. 17. ont droit de convoquer les métropolitains à leur concile quand ils le jugent à propos, sans qu'As puissent s'excuser sur ce que les princes les retiennent. Ils ont droit aussi de les corriger. Nous rejettons avec horreur ce que disent quelques ignorans, qu'on ne peut tenir de concile sans la presence du prince. Les archevéques n'iront e. 19; point sous prétexte de visite, sejourner sans necessité chez leurs suffragans, & consumer les revenus des églifes qui leur font foumifes. Les mé-c. 24. tropolitains ne feront point venir chez eux leurs suffragans, pour se décharger sur eux des divins offices, des processions & des autres fonctions épiscopales, tandis qu'ils s'occupent d'affaires temporelles; mais ils feront eux-mêmes leurs fonctions, sous peine de déposition. On voit ici d'où vient que l'on nomme suffragans les évêques

An. 870. les fonctions de leur ordre.

28. Fév. Nous avons appris un abus digne de beaucoup

de larmes : que sous le dernier empereur, des lai-6. 16. ques de l'ordre du fénat, relevoient leurs cheveux pour imiter ceux des clercs, & portoient les habits sacerdotaux ayant un chef qui faisoit le patriarche. Ainfi ils representoient les saintes céremonies, les élections & les ordinations d'évêques, les accusations & les dépositions. On n'a jamais oui parler de rien de semblable, même chez les paiens ; c'est pourquoi le concile défend à quiconque porte le nom de Chrétien, de commettre à l'avenir de telles impietez, ou les conwrir par fon filence. Si un empereur ou un grand le vouloit faire, qu'il soit repris & privé des sacremens par le patriarche & les évêques; puis mis en pénitence, ou anathematifé, s'ils ne s'y soûmet promptement. Que si le patriarche de C. P. & ses suffragans négligent leur devoir en cette occasion, qu'ils soient déposez. Quant à ceux qui ont servi à ces sacrileges, nons leur donnons pour pénitence d'être trois ans separez de la communion, un an pleurans hors de l'églife, un an debout avec les catechumenes, le troifiéme avec les fideles. On voit bien dans ce ca-

XLVI. Fin du concile. p. 1145. non ce qui regarde Photius.

Après les canons, on publia la définition du concile; deux métropolitains, Metrophane de Smyrne, & Cyprien de Claudiopolis en firent la lecture en méme-temps, l'un au haut, l'autre au bas de l'affemblée. C'est un long discours qui contient premierement, une ample confession de foi, avec anathème contre les heretiques, particulierement les Monothelites, entre lesquels le pape Honorius n'est pas oublié; & contre les Iconoclastes. On approuve les sept conciles géneraux, ausquels on joint celui-ci comme le lui-

tiéme; & on confirme la condamnation prononcée contre Photius par le pape Nicolas & An. 870. par le pape Adrien. Ensuite l'empereur Basile 28. Fév. demanda si tous les évêques étoient d'accord de cette définition. Le concile témoigna son confentement par plusieurs acclamations. Ajoûtant les louanges de l'empereur, des deux papes & des patriarches; avec des anathêmes contrePhotius. Gregoire & Eulampius, Enfin on lut un discours de l'empereur, où il rend graces aux évêques de la peine qu'ils ont prise, & ajoûte : Quiconque a quelque chose à dire contre ce faint concile, ses 245.115 canons, ou sa définition, qu'il se present & qu'il le dise : soit évêque , soit clerc ou laigue : quoique ces derniers n'ayent pas droit de parler des affaires ecclesiastiques, nous le permettons pour fermer la bouche à tout le monde. Yous sçavez que nous n'avons pas eu peu de peine à affembler les légats de Rome & des fiéges d'Orient:ce que plusieurs avoient tenté inutilement. Si quelqu'un donc a quelque chose à dire, qu'il le dise pendant que le concile est assemblé : Quand il sera separé, il ne sera plus temps; & nous ne pardonnerons plus à personne, de quelque rang qu'il soit, s'il refuse de s'y soumettre. Quant à vous évêques, amis de Dieu, instruisez chacun vôtre troupeau. leur annoncant tous les dimanches la doctrine celeste, & ramenant les égarez. Car sçachez que fi l'on apprend que quelque hérefie se cachedans quelque diocele, l'évêque sera condamné par son patriarche. Gardez la paix entre vous, & confervez l'union que vous avez établie dans ce concile. J'en dis autant à tout le clergé. Quant à vous autres laiques, soit constituez en dignité, soit particuliers, il ne vous est point permis de disputer des matieres ecclesiastiques, c'est aux évêques. Quelque science & quelque vertu qu'ait un laique, il n'est que brebis : quelque peu de

An. 870. tant qu'il enseigne la verité. Gardez vous donc de juger vos juges, & vivez dans la soumission.

P45. 1155.

Tout étant fini, les légats du pape inviterent les empereurs à fouscrire les premiers : mais Basile dit : Je voudrois souscrire après tous les évêques, à l'exemple de mes prédecesseurs Constantin le Grand, Theodose, Marcien & les autres; mais puisque vous le voulez, je souscrirai après tous les légats. Alors Donat évêque d'Offie souscrivit en eing exemplaires , pour les cinq patriarches, puis les deux autres légats du pape; & tous trois infererent cette clause à leur souscription : Jusques à la volonté du pape, c'est-à-dire sous son bon plaisir, & à la charge de la ratification. Le patriarche Ignace souscrivit ensuite, puis Joseph l'égat d'Alexandrie, Thomas representant le siège d'Antioche, & Elie légat de Jerusalem. Alors les empereurs fouscrivirent en cette maniere. Basile sit seulement une croix sur chacun des cinq exemplaires; Constantin fit aussi la croix pour lui & pour son frere Leon, & écrivit les noms des trois empereurs; le reste de la souscription sut écrit par Christofle premier secretaire. Ensuite Basile archevêque d'Ephese, & tous les autres évêgues fouscrivirent au nombre de cent deux.

Note Anaß. C'étoit peu, vû la quantité d'évêques qui dé-1925: 1979 pendoient encore de l'empire de C. P. mais 1970 pendoient encore de l'empire de C. P. mais 1970 pendoient encore plus plus par de ceux que ses predecesseurs avoient ordonnez, & en avoit mis d'aures à la place; dont aucun ne sut reconnu pour évêque en ce concile. Il ne se trouya que ces cent, qui eussenté facrez par les patriarches precedens.

p. 1331. D. Nicetas auteur du temps, dans la vie du patriarche Ignace, parlant de ces souscriptions dit : Ils souscrivirent, non avec de l'encre simple,

mais

mais, ce qui me fait trembler, comme je l'ai oùi
affurer à ceux qui le fçavoient, trempant le ro- An. 870.
feau dont lis écrivoient dans le fang du Sauveur.
Les actes n'en difent rien, mais la chofe n'étoit
pas fans exemple; l'hiftorien Theophane dit du 275.
Dape Theodore, qu'il méla du fang de JefusChrift à l'encre dont il écrivoit la dépofition.

de Pyrrhus. Avant que de souscrire, les légats du pape vita Hadr. craignant quelque surprise de la part des Grecs , p. 891. C. donnerent à examiner les actes du concile à Anastase bibliothecaire, qui sçavoit très-bien les deux langues grecque & latine. Il trouva que dans une des lettres du pape Adrien on avoit retranché tout ce qui étoit à la louange de l'empereur Louis : les légats s'en plaignirent hautement, & les Grecs répondirent que dans un concile, on ne devoit mettre les louanges que de Dieu seul; & toutefois en celui-ci, tout retentissoit des louanges de l'empereur Basile. Enfin l'on convint que les légats souscriroient, avec la clause que j'ai marquée, sous le bon plaifir du pape.

On écrivit au nom du concile deux lettres synodiques. La premiere circulaire, où l'on rapp, 1161, Gr,
porte tout ce qui s'est passée ne cette affaire; & 1362.
I'on ordonne à tous les enfans de l'église, de
quelque dignité ou condition qu'ils foient, de se
conformer & se soumettre au jugement du concile. La seconde lettre est adressée au pape Adrien 1455.
E contient les louianges de se ségats & du pape
Nicolas, dont ils ont suivi le jugement. Elle exhorte Adrien à recevoir dans toutes les églifes. On envoya la même lettre à tous les patriarches. Il y a aussi une lettre à tous les patriarches. Il y a aussi une lettre circulaire au nom de
l'empereur Basse de se deux fils; pour donner
part à tous les éveques de la conclusion du con-

Tome XI.

N

An. 870, qui est cette année 870.

XLVII. Cependant quelques-uns des Grecs s'adressehjura-rent leccretement au partiarche le space & à l'emtions sour-pereur Bassle, se plaignant que parle moyen traites & des libelles que les légats avoient sait souscrite, Pita stadr, livant la formule apportée de Rome, on avoir Nota Anass. In l'église de C. P. sous la puissance des Ro-7, 550. mains 3 & soûtenant qu'ils ne pouvoient recou-

suivant la formule apportée de Rome, on avoit Nota Anaft, mis l'églife de C. P. sous la puissance des Romains; & foutenant qu'ils ne pouvoient recouvrer leur liberté, fi on ne leur rendoit ces libelles. Ils ajoûtoient que la clause inserée à la souscription des légats étoit un pretexte pour revenir contre le jugement du concile & remettre les choses dans la confusion precedente. L'emperent touché de ces remontrances, ordonna aux officiers qu'il avoit chargez de prendre soin des légats, d'observer quand ils iroient avec leurs gens à quelque église, pour entrer dans leur logis & emporter secretement ces libelles. Les légats étant donc allez conferer avec le patriarche, ces officiers emporterent en cachette une partie de ce grand nombre de libelles; mais ils ne purent tout prendre, parce que les légats se défians de ce qui arriva, avoient bien caché ceux des principaux évêques.

A leur retour s'étant apperqus de cette lipercherie, ils en furent extrémement affligez, & allerent trouver l'empereur Baflie avec les ambaffadeurs de l'empereur Louis, Suppon & Anastafe. Les légats dirent à l'empereur: Nous n'oferions retourner à Rome, après avoir perdu ces abjurations, & vous ne tirerez aucun fruit de ce que vous avez commencé pour le bien de l'églife. Les ambassadeurs de Louis ajosterent: Il n'est pas digne d'un empereur de détruire ce qu'il a fait, puisque ces libelles ont été donnez de vôtre confennement; si vous vous en repentez, déclarez-le ouvertement; mais d'vous avez Livre cinquante-uniéme.

bien fait, comment fouffrez - vous la fouffraction de ces libelles? Si vous dites qu'on l'a fait à An. 870? votre infcu, on le croira quand vous les ferez. rendre par les gens que vous avez donnez aux légats pour leur sûreté, & qui par consequent sont responsables de ce qu'ils ont perdu. Après bien des follicitations, les légats obtinrent enfin à grande peine la restitution des libelles; mais elle fut entiere, & il n'en manquoit pas un feul. Il les remirent aux ambassadeurs de l'empereur Louis, pour les apporter plus seurement en Italie.

Le concile étant fini on traita l'affaire des XLVIII. Bulgares dans une conference particuliere. Les Confeten-érèques Formose & Paul, que le pape Nicolas chant les avoit envoyez en Bulgarie, étant revenus à Ro- Bulgares. me, rapporterent que cette nouvelle église étoit entierement soumise à l'église Romaine, & pre-sub fin. senterent au pape, Pierre envoyé du roi des Bul-Sup. liv. L. gares. Il lui rendit des presens & des lettres du m. 54. roi, par lesquelles il le prioit instamment de sacrer archevêque le diacre Marin, dont il connoissoit le mérite, & le lui renvoyer, ou quelqu'un des cardinaux de son église, digne de la même place, afin que quand les Bulgares l'auroient approuvé & élû, il retournat pour être ordonné par le pape.

Marin ayant été envoyé légat à C. P. le pape envoya aux Bulgares un nommé Silvestre, pour être élû archevêque, mais ils le renvoyerent promptement avec Leopard évêque d'Ancone & Dominique de Trevise, demandant qu'on leur envoiat un archevêque, ou Formose évêque de Porto. Le pape répondit qu'il leur donneroit pour archeveque celui que le roi demanderoit. Mais ce prince ennuié de ces délais, envoia à C. P. à l'occasion d'une autre affaire, le même Pierre qu'il avoit envoyé à Rome, & le chargea de

M ii

demander à quel fiege l'église des Bulgares de-A N. 870. voit être foumise, & ce fut le sujet de la conference.

Vita Hadr. p. 892.

Donc trois jours après que les actes du coneile eurent été mis au net & déposez à sainte Sophie, l'empereur fit assembler les legats du pape avec ceux d'Alexandrie, d'Antioche & de Jerusalem, & le patriarche Ignace, pour entendre les ambaffadeurs du roi des Bulgares. Pierre chef de l'ambassade parla ains: Michel prince des Bulgares sçachant que vous étes assemblez pour l'utilité de l'églife, en a bien de la joie, & vous rend graces à vous légats du faint fiege, de ce qu'en paffant vous l'avez visité par lettres. Les légats du pape répondirent : Comme nous sçavons que vous êtes enfans de l'églife Romaine, nous n'avons pas dû manquer à vous faluer. Les Bulgares réprirent : Ayant nouvellement reçu la grace du christianisme, nous craignons de nous tromper; c'est pourquoi nous vous demandons à vous qui representez les patriarches, à quelle églife nous devons être foumis. Les légats du pape répondirent : C'est à l'église Romaine à Jaquelle votre maître s'est soumis par votre bouche avec tout son peuple. Il a reçu du pape Nicolas des regles de conduite, des évêques & des prêtres, que vous gardez encore avec le respect convenable. Nous confesions, dirent les Bulgares, que nous avons demandé des prêtres à l'église Romaine, & que nous les avons encore, prétendant leur obéir en tout; mais nous vous prions de décider avec ces légats des patriarches, lequel eft le plus raifonnable, que nous foyons foumis à l'églife Romaine, ou à celle de C.P. Les légats du pape répondirent : Nous avons fini les affaires que le S. fiege nous avoit chargé de regler avec les Orientaux ; & nous n'avons dans nos pouvoirs rien qui vous regarde, nous n'en pouvons rien décider au préjudice de l'églife Romaine; an contraire: puisque votre pais est plein de nos prêtres, nous dé- A N. 8720 cidons, autant qu'il est en nous, que vous ne de-

vez appartenir qu'à l'église Romaine.

Les légats d'Orient dirent aux Bulgares; quand Yous avez conquis ce pais , à qui étoit-il foumis? avoit-il des prêtres Latins ou des Grecs? Les Bulgares répondirent : Nous l'avons conquis sur les Grecs, & nous y avons trouvé des prêtres Grecs & non pas des Latins. Il est done manifeste, dirent les légats d'Orient, que ce pais étoit de la jurisdiction de C. P. Les légats du pape dirent : La diversité des langues ne confond pas l'ordre de l'église; le saint siege, qui est Latin, établit en plusieurs lieux des évêques Grecs, fuivant le pais. Du moins, dirent les légats d'Orient, vous ne pouvez nier, que ce pais n'appartient à l'empire des Grecs. Les légats du pape répondirent : Nous ne le nions pas; mais il s'agit ici du droit des sieges, & non de la division des empires.

Les légats d'Orient dirent: Nous voudrions sçavoir comment vous dites que la Bulgarie vons appartient. Les légats dn pape répondirent : Vous pourrez apprendre par les décretales des papes, que le saint siege a gouverné entierement l'Epire vieille & nouvelle, toute la Thessalie & la Dardanie, qui est le pais qu'on nomme anjour- xv v n. 31. d'hui Bulgarie. Ainfi elle n'a pas ôté ce gonver- l. xxvi. ". nement à l'églife de C. P. comme on le suppose; 39. mais l'ayant perdu par l'irruption des Bulgares payens, elle l'a reçu d'eux maintenant qu'ils font chrétiens, Secondement, les Bulgares qui ont conquis ce pais, & le gardent depuis tant d'années, se sont soumis volontairement à la protection & au gouvernement du faint fiege. Enfin le pape Nicolas y a envoyé quelques-uns de nous qui sommes ici, & les évêques Paul,

Dominique, Leopard, Formofe & Grimoalde, on the comme les Bulgares viennent d'avoûer devant nous. Nous y avons confacré des églifes, ordonné des prêtres, infruit plufieurs fideles avec de grands travaux. Ainfi l'églife Romaine en étant en possession pas éte prèces, infruit plus de trois ans, elle n'en doit pas étre dépoiullée à l'infigu du pape.

Les légats d'Orient dirent : Duquel de ces droits voulez - vous maintenant user? Les légats du pape répondirent : Le faint fiege ne vous a point choisis pour juges de sa cause, vous qui êtes ses inferieurs. Lui seul a droit de juger toute l'église ; c'est pourquoi nous reservons à son jugement cette affaire, dont il ne nous a point chargez. Quant à votre avis, il le méprise aussi facilement que vous le donnez légerement. Les légats d'Orient dirent : Il n'est pas convenable, que vous, qui avez quitté l'empire des Grecs pour faire alliance avec les Francs, conserviez quelque jurisdiction dans l'empire de notre prince. C'est pourquoi nous jugeons que le pais des Bulgares, qui a été toutefois sous la puissance des Grecs, & a eu des prêtres Grecs, doit revenir maintenant par le Christianisme à l'église de C. P. dont il s'étoit soustrait par le paganifine.

Les légats du pape se recrierent & dirent:
Nous cassions absolument & déclarons nulle, jusqu'au jugement du saint siege, cette sentence, que vous avez prononcée avec précipitation, sans être chossis ni reconnus pour juges, par présomption, par faveur, ou par quelque autre motif que ce soit. Et nous vous conjurons, vous Ignace, conformément à cette lettre du pape Adrien, que nous vous presentons, de ne vous point mêler de la conduite des Bulgares, & de n'y envoyer personne des votres à afin que

vous ne fassiez pas per lee les droits au saint siége, qui vous a rendu les vôtres: & que si vous a rendu les vôtres: & que si vous a croyez avoir quelque juste siège et plainte, vous le representiez dans les sormes à l'église Romaine votre protectrice. Le patriarche Ignace, requi la lettre du pape, mais il remit à la lire une autresois, malgreles instances des légats du pape; & répondit: Dieu me garde de m'engager dans ces prétentions, contre l'honneur du saint siège: je ne suis ni assez jeune pour me laisse surjeune peur me laisse surjeue, pour radoter, & faire ce que je dois reprendre dans les autres. Ainsi finit cette conserence.

L'empereur Baille y affifta; & on n'y laiss and entrer que ceux que lui & le patriarche Ignace l'aff & voulurent. Les légats d'Orient, ni les ambassis-que lui benente Bulgares n'entendoient point ce que difoient les Romains; & les Romains ni les Bulgares n'entendoient point ce que disoient les Orientaux. Il n'y avoit qu'un seul interprete de l'empereur, qui n'ofoit rapporter les discours des Orientaux ou des Romains, autrement que son mairre lui commandoit, pour persuder ce qu'il vouloit aux Bulgares; & on leur donna un écrit en grec, contenant que les légats du pape & le patriarche Ignace, avoient jugé, que la Bulgarie devoit être foinnité à la jurissistion de C. P

La réfiftance des légats du pape à cette pré-Rénon des tention , augmenta la colere de l'empereur Ba-légats du file, déja irrité de ce qu'ils l'avoient obligé à pape rendre les libelles d'abjuration. Il diffunda tou-rétois, il invita les légats à diner, & leur fit de p. 854. ... grand prefens: puis il les renvoya avec l'écuyer Theodofe, qui les conduifit jusques à Dyrrachium. Mais il donna si peu d'ordre à leur sinte-té, que s'écant embarquez quelques jours après, ils tomberent entre les mains des Sclaves, qui

M iiii

leur ôterent tout ce qu'ils avoient : entre autres AN. 870. l'original des actes du concile, où étoient les fonscriptions. Ils leur eussent même ôté la vie, s'ils n'avoient craint quelques-uns d'entre eux , qui leur avoient échappé. Enfin le pape & l'empereur ayant écrit pour eux, ils obtinrent leur liberté, & arriverent à Rome le vingt-deuxième de Decembre la même année 870, indiction quatriéme. Les libelles d'abjuration, que dès C. P. ils avoient remis à Suppon & à Anastase ambassadeurs de l'empereur Louis, arriverent heureusement à Rome, avec une copie des actes du concile, qu'Anastase avoit eu la précaution d'emporter.

concile par Anaftafe.

Le pape la reçut avec grand plaisir, & char-Version du gea Anastase de la traduire en latin. Il la traduisit mot-à-mot, autant que le permettoit la diverfité des deux langues, & quelquefois, au delà, conservant trop les phrases grecques. Il ajoûta des notes aux marges, pour expliquer quelques usages des Grecs & d'autres faits, qu'il To. 8. conc. avoit appris à Rome ou à C. P. Alatête de fa

version, il mit une préface en forme de lettre p. 961. adressée au pape Adrien : où il raconte l'histoire du schisme de Photius, la tenue du concile & l'occasion de sa version : puis il ajoûte : De peur que dans la suite des temps, il ne se trouve quelque chose d'ajoûté ou de changé dans les exemplaires grecs de ce concile: on doit sçavoir, qu'il n'y a rien été défini, que ce qui se trouve dans l'exemplaire grec, qui est aux archives de l'église Romaine , & qui a été fidelement traduit

en latin. Pour rendre raison de cet avis, il rapporte l'histoire de la conversion des Bulgares, & la conference tenuë à leur fujet ; & dit , qu'il est à craindre, que les Grecs n'ajoûtent quelque chose aux actes du concile : pour faire croire qu'il a decidé que les Bulgares devoient être foumis ' au siege de C. P. car, dit -il, ces entreprises An. 870. Ieur sont ordinaires. C'est ainsi que dans le se- can 3, C P. cond concile ils ont donné des privileges au fiege Sup. li v. de C. P. contre les canons de Nicée. Ils attri- xix n. 7. buent au troiseme concile quelques canons, qui xxv. n. 59. ne se trouvent point dans les plus anciens exemplaires latins. Ils en ont ajoûté un au quatrieme concile, touchant les privileges de C. P. que Calib. jamais le pape faint Leon n'a voulu recevoir. Sur. lies Ils montrent aussi un grand nombre de canons, 30. 33. la plupart contraires à l'ancienne tradition, qu'ils attribuent faussement au sixième concile. Enfin dans le septiéme concile, ils retranchent Sun live de la lettre du pape Adrien, ce qui regarde XL. n. 492

phytes. Nous n'avons les actes entiers du huitiéme concile, que dans cette version latine d'Anastafe : les actes grecs qui font imprimez n'en font qu'un abregé; fait, à la verité, affez judicienfement, mais où l'on a beaucoup retranché de

l'ordination de Taraise, & en géneral des neo-

Poriginal.

Cependant Photius loin de s'humilier, témoi-gnoit son mépris contre le concile, par les le.

Lettres de tres qu'il écrivoir à ses amis. Voici comme il contre le contre le parle à un moine nommé Theodose : Pourquei concle Yous étonnez - vous que les profanes préfident eil 117. aux affemblées des plus illustres prélats ? que les condamnez prétendent juger, que les innocens leur foient presentez, environnez d'épées, af n. qu'ils n'osent même ouvrir la bouche? Vous giravez plusieurs exemples anciens & nouveaux. Anne, Caiphe & Pilate jugeoient; & Jesus monmaître & mon Dieu, & notre juge à rons, étoit presenté & interrogé. Il ajoûte les exemples de saint Étienne, de saint Jacques évêque de Jerusalem , & de saint Paul , & continue :

Toute la cruauré des perfecuteurs contre les anaryrs, nous fournit de tels exemples. Ceur qui avoient plufieurs fois mérité la mort étoient assis gravement, revêtus du nom de juges, & ceux dont le monde n'étoit pas digne, comparoisson de la comparoisse de la comparoisse de la comparoise de la c

ep. 118.

crets impénetrables de sa providence. Photius écrit encore au même : Quoique jusques à present, il soit sans exemple, de transformer en évêques les députez & les esclaves. des impies Ismaelites, de leur donner les privileges des patriarches, & les mettre à la tête d'un conciliabule; ne le trouvez pas étrange, c'est une suite de leurs autres entreprises. Ils scavoient que la grace du facerdoce leur convenoit également aux uns & aux autres; une telle affemblée méritoit d'avoir pour présidens, les envoiez des ennemis de Jesus-Christ. Et qui auroit pû s'affembler avec enx, pour exercer leur fureur contre tant de prêtres de Dieu, sinon les ministres & les éleves des ennemis de Dieu? Leur concile est un brigandage de barbares. On n'a produit ni témoins ni accufateurs, ni formé aucune plainte particuliere. Les martyrs c'est-à-dire lui & ses complices, étoient environnez d'une armée de foldats l'épée à la main, qui les menaçoient de mort; enforte qu'ils n'ofoient ouvrir la bouche. On les faisoit tenir de bout des fix heures & des neuf heures entieres, parce qu'on ne se lassoit point de les insulter. C'étoit comme une répresentation de theatre, où l'on failoit paroître divers prodiges, & on lifoit l'une après l'antre des lettres barbares, remplies de blasphêmes. Il veut dire les lettres latines. En-

AN. 870. d'action ni de discours raisonnable; mais par les

clameurs insensées comme en des Bacchanales. On croioit: Nous ne sommes pas venus pour vous juger, nous vous avons déja condamnez: Il faut vous soumettre à la condamnation. Quoiqu'un attentat simpie, si impudent, si inoui,passe tous ceux des Juifs, que le soleil a vus & que la lune a cachez, l'insolence des paiens, la fureur & la stupidité des barbares: Vous ne devez point vous en étonner, ni admettre la moindre pensée de murmure contre les jugemens de Dien-

Enift. 11 50

Il écrit encore ainsi à un diacre nommé Gregoire: il y a long-temps que le concile des Iconoclastes nous a anathematisez; non seulement nons, mais notre pere & notre oncle, c'est Taraife, les confeileurs de Jesus-Christ, & la gloire des évêques. Mais en nous anathematisant, il nous ont mis, quoique malgré nous, sur la chaire épiscopale. Soions donc aussi maintenant anathematifez par ceux qui méprisent, comme eux, les commandemens du Seigneur, & qui ouvrent la porte à toute forte d'iniquité; afin que malgré notre negligence, ils nous enlevent de la terre dans le roiaume des cieux.

Ep: 8 115

Et à Ignace métropolitain de Claudiopolis: L'anathème étoit autrefois à éviter & à craindre, quand il étoit lancé contre les impies, par ceux qui préchoient la vraie religion. Mais depuis que l'impudence insensée des scelerats jette fon anathême contre les défenseurs de la vraie foi, au mépris de toute loi divine & hamaine, & de toute raison ; & vent faire passer pour loi ecclesiastique, une furent barbare; cette peice fi terrible & la derniere de toutes, se toume en fable & en jeu d'enfans. Elle est plutot defrable aux gens de bien. Car ce n'est pas l'andact des ennemis de la verité, qui rend terribles les re autant?

prines, principalement celles de l'églife; mais principalement celles de l'églife; mais que l'innocence fe moque de leurs punitions, & attire des couronnes & une gloire immortelle à ceux qu'ils veulent punir. C'est pourquoi tous les gens de bien aiment mieux mille fois être outragez & anathematifez par ceux qui sont feparez de Jesis. Christ, que de participer à leurs actions impies, en recevant les plus grands applaudiffenens. Telle étoit la fierté de Photius. Mais quel est le schismatique qui ne puisse en die

LII. Entre les évêques qui assistement au huitiémo Theodore concile, un des plus remarquables est Theodore Aboucara. métropolitain de Carie, qui ayant suivi le parti soid. Pp. de Photius, se réunit de bonne soi à Ignace & à Emm. 1, G. L. de Photius, se réunit de bonne soi à Ignace & à

p. 369.

l'églic catholique. Il nous refte de luí quelques écrits fous le nom de Theodore Aboucara, c'eftadire en Arabe, pere de Carie; ce font la plipart des dialogues de controverse avec des infideles & des héreriques, particulierement des Nethoriens & des Eutyquiens. Ce qui m'y paroit de plus fingulier, font les disputes avec les Mufulnans, dont voici des exemples.

C. i9.

C'est, dit-il, la costume des Sarrassins, s'ils rencontrent un chrétien, de ne le point saluer, mais de lui dire aussis-tôt: Chrétien, rends té-moignage qu'il n'y a qu'un Dieu sans égal, & que Mahomet est son serviceur & son envoyé. Un d'eux ayant donc fait cette proposition à Aboucara, il répondit: N'étes-vous pas content de porter faux témoignage, sans y exciter les autres? Le Musulman répondit: le ne suis point faux témoin. Ne dites donc point, reprit Aboucara, que Dieu a envoyé Mahomet. Le Musulman reprit: Je rends le même témoignage qu'a rendu mon pere. De cette maniere, dit Aboucara, les Samaritains, les Juss's les Sey-

thes, les chrétiens, les paiens seront tous dans. la bonne créance. Car ils suivent tous la tradi- A. N. 870. tion de leurs peres. Ne la suivez-vous pas aussi ? dit le Musulman. Il est vrai , dit le Chrétien ; mais mon pere m'a enseigné de reconnoître un envoyé de Dieu, qui a été predit auparavant, & s'est rendu digne de foi par des miracles. Votre Mahomet , n'a ni l'un ni l'autre. Mais , dit le Musulman , Jesus-Christ a dit dans l'évangile : Je vous envoye un prophete nommé Mahomet. Le Chrétien répond : L'évangile n'en fait point mention. Il y étoit, dit le Musulman, mais vous l'avez effacé. Le Chrétien répond : Ce-Iui qui demande en justice une dette, sans en avoir en main la promesse, qu'obtiendra-t-il du juge? Rien, dit le Musulman; mais quand je n'aurois point de preuves par l'évangile, je montre que notre prophete est digne de foi par ses miracles. Et quel miracle a-t-il fait? Là-dessus le Musulman se jetta sur les fables , & fut enfin reduit à se taire.

Un des plus scavans Musulmans étant entré en C. 236 conference avec Theodore, celui-ei lui demanda : De trois fortes d'hommes que l'on peut diftinguer, fages, idiots, & médiocrement raisonnables, y en a-t-il quelque espece qui puisse recevoir un Dieu crucifié? Non, Les Chrétiens ne sont donc pas des hommes selon vous; toutefois ils font bien au moins la quatriéme partie du genre humain. Mais comment dites-vous que ces trois genres d'hommes ont reçu un Dieu crucifié ? Suppofez, dit le Chrétien, que vous êtes dix chefs d'autant de nations idolâtres, Grecs, Romains, Francs , & ainfi du reste ; & qu'il vient tout d'un coup un étranger pauvre & mal fait qui vous dit avec une grande hardiesse:Pourquoi vous égarez-vous, en preferant l'impieté à la vraie religion ? Et quelle eft, direz-vous, cet-

te vraie religion ? C'est, dit-il, d'adorer un A N. 870. Dieu crucifié. A ces mots, grinçant les dents, vous vous jettez sur lui pour le tuer; & vous ne pouvez. Vous recommencez à l'interroger & lui dites : Dis-nous clairement cette doctrine si etrange ? Il reprend ainsi: Dieu est descendu du ciel, s'est incarné au sein d'une semme & s'est fait homme, il a été nourri comme un enfant: étant poursuivi par ses ennemis, il a fui en Egypte; à son retour il est pris, on lui donne des foufflets, on crache fur lui, on le couronne d'épines, on le met en croix, il expire, on l'enfevelit; le troisième jour il ressascite, pour montrer qu'il n'avoit pas trompé ses disciples dans les grandes choses qu'il avoit dites. Après l'avoir oui parler, vous direz: Mon ami, il n'y a pas un plus grand fou que toi. Mais encore celui qui a tant fouffert, qu'a t'il ordonné à ceux qui croiroient en lui? Il répond : De mener une vie dure, de s'abstenir du plaisir, de renoncer à la pluralité des femmes; si on nous frappe sur une joue, presenter l'autre; si on nous ôte le mantean, donner encore la tunique; aimer nos ennemis, benir ceux qui nous maudiffent, & prier pour eux. Vous demandez: Quelle récompense promet-il? Il répond : Rien en ce monde , mais quand vous serez ressuscitez au dernier jour, vous jouirez, d'une abondance infinie de biens éternels. Vous répondez : Mon ami, la foiblesfe de celui que tu prêches est évidente, aussibien que la difficulté d'observer ses préceptes; mais la récompense est bien éloignée & bien douteufe, qui voudra embrasser cette religion ? Il répond: Dites-moi, la creature obéit-telle à un autre qu'au createur ? Non. Amenez-moi un aveugle. Je te dis au nom de Jesus - Christ Nazaréen, né de Marie à Bethlehem, pris par les Juifs, crucifié, enseveli, ressuscité, ouvre Ies yeux. Aussi tôt l'aveugle recouvre la vúe; & par la même invocation, il guérit des sépreux, An. 870. & fait toutes fortes de miracles. Tous ceux qui le voient sages, idiots & entre deux, reconnoisseme clairement, que le Nazaréen est Dieu & fils de Dieu, & qu'il a sousser controllement, pour une cause qui nous est cachée. C'est ainsi que Theodore prouvoit la religion, par les bassers apparentes de Jesus - Christ, montrant en cette parabole, la maniere dont elle s'est estre sièvement étable.

Une autrefois un Musulman lui dit : Evê- c. 26 que, pourquoi croyez-vous plus permis d'avoir une femme, que d'en avoir plufieurs ? Ce qui est mauvais en géneral, est aussi mauvais en ses parties. Theodore répondit ; cette partie n'est pas comprise sous le géneral, comme un tel homme sous la nature humaine; mais opposée, comme le moderé à l'excessif, le juste à l'injuste. Montrez-le moi, non par Isaie ou Matthieu à qui je ne crois pas, mais par des consequences necessaires de principes accordez. Comme il vous plaira. On se marie ou pour le plaisir, ou pour avoir des ensans. Depuis Adam jusques à present connoissez vous quelqu'un à qui Dieu ait donné plus de délices qu'à lui? Non. Et combien forma-t'il pour lui de femmes? Une seule. Donc le plaisir que donne une semme est. plus parfait, que celui qu'en donnent plusieurs. La consequence est bonne; mais il semble qu'on doit avoir plus d'enfans de plusieurs femmes. Theodore. Y a-t'il eu un temps où la multitude des enfans fut plus nécessaire qu'en celui-là? Non. C'est donc contre l'ordre de Dieu & par l'amour de la chair , que l'on a permis la polygamie , après la multiplication du genre humain : puifque dans le temps où les hommes étoient si rares, le Créateur a ordonné de se contenter d'une

femme. Le Musulman demanda une autre preui-An. \$70. ve; & l'évêque dit : Supposons deux esclaves d'un même maître, qui les envoie voiager enfemble. Il permet à l'un de s'habiller autant qu'il voudra, & défend à l'autre de mettre plus d'une tunique, à la charge que celui des deux qui aura froid, recevra quatre-vingt coups de fouet. Ce maître vous paroît il juste, principalement si c'est au plus foible qu'il défend de porter plus d'une tunique? Le Musulman répondit , il est injuste. Ét l'évêque reprit : Vous accusez donc Dieu d'injustice, en disant, qu'il a ordonné à la femme, qui est plus fragile, de se contenter du quart d'un homme; & permis à Phomme, qui est plus fort, d'avoir quatre femmes, sans les troupes de concubines; sous peine de quatre-vingt coups de fouet pour chaque faute. L'évêque avoit raison d'emplojer la comparaifon des habits; car c'est celle dont Mahomet se sert lui-même, disant souvent dans l'Alcoran, vos femmes vous font nécessaires, comme vos vêtemens.

Autre preuve. Dieu aime-t-il la paix ou la guerre? La paix. Croyez-vous qu'un hontme qui a pluficers femmes foit plus en paix, que s'il n'en avoit qu'une? Peuvent-elles jamais s'aimer entre elles? Non. N'emploient-elles pasfouvent le poison contre leur mari & contre leurs rivales? & ne causent-elles pas des inimitiez irréconciliables entre leurs familles? Au lieu que le mariage de deux personnes réunit les parens de l'un & de l'autre. Donc la monogamie est plus honnète & plus légitime que la polygamie.

Une autre fois un Musulman lui dit: Pouraquoi vous mocquez - vous des chrétiens vousautres prêtres ? De la même farine vous faites deux pains, yous en laissez un pour la nourriture ordinaire, vous distribuez l'autre au peuple en petits morceaux, que vous nommez le corps AN. 870. de Jesis-Christ; & vous affurez qu'il peut donner la remission des pechez. Vous trompez-vous vous-mêmes, ou trompez-vous les autres? Ni l'un ni l'autre. Montrez-le moi, non par vos écritures, mais par des raisons de sens commun. L'évêque reprit : Votre mere vous a t-elle mis au monde aussi grand que vous êtes? Non, j'étois petit. Qui vous a fait croître? La nourriture avec la volonté de Dieu. Le pain cft donc devenu votre corps? Je l'accorde. Comment l'est-il devenu? Je n'en sçai pas la maniere. La nourriture étant avalée descend dans l'estomac, & par la chalent du foye, qui l'environne, s'y change en chyle, qui se mêle avec le sang, & par les veines se distribue à toutes les parties du corps. Imaginez - vous que notre mystere s'accomplit de même. Le prêtre met sur la sainte table le pain & le vin. Il prie, & par cette invocation , le Saint-Esprit descend sur l'offrande , & par le feu de sa divinité , change le pain & le vin au corps & au fang de Jesus-Christ. N'accordez-vous pas que le Saint-Esprit puisse faire ce que fait votre foye? Je l'accorde, dit le Mufulman en foupirant, & il fe tut. Quoiqu'il en foit, de la justesse de ce raisonnement, on voit clairement ce que Theodore croïoit de l'eucharistie.

Entre les œuvres de Theodore Aboucara, on C. 4. rapporte une grande lettre dogmatique, envoyée par Thomas patriarche de Jerusfalem aux héretiques d'Armenie. Theodore la dicta en Arabe, & Michel prètre & syncelle qui en fut chargé, la traduifit en Grec. Elle contient la doctrine eatholique fur l'incarnation, & la défense du concile de Calocdoine. Si elle est du même Theodore, qui a affilé au huitième concile, il

A N. 870. triarche de Jerusalem, mourut près de cin-Sup. liv. quante aus avant le huitième concile.

1111 Normans de tertibles ravages en Anglectere. Ils avoient en Augle- commencé dès le temps du roi Ethellefs, mais etre. Muil. Mal de, Ethelbert, & Ethelred, ils trouverent moins mirés, 9, 43.

1112 de, Ethelbert, & Ethelred, ils trouverent moins 1112 augle, pt. de réfiftance. En 867. il aborderent en Eftan-865, gle: d'où ils entretent en Northumbre, prirent

Ingul, p. de résistance. En 867. il aborderent en Estan167. gle: d'où ils entretent en Northumbre, prirent
la ville d'York & ravagerent toute la provinco. Ils détruissent entre autres, le monaîtere
de Birdeney & tuerent tous les moines dans l'éMathb. glie. En 870. ils vincent encore en plus grand

Vueft. an. 870.

glife. En 870, ils vinrent encore en plus grand nombre, fous la conduite de plufieurs chefs dont les plus fameux étoient Ungar & Hubba. Le bruit de leur cruauté s'étant répandu par tout, Ebba abbeffe de Collingham affembla fes religieures en chapitre, & leur dit: Si vous voulez me croire, je feat un moien pour nous mettre à couvert de l'infolence de ces barbares. Elles promitent de lui obéir; & l'abbetfe prenant un rafoir, se coupa le nez & la levre d'enhaut jusques aux dents. Toutes les réligieures en firent autant: & les Normans, qui vinrent le lendenain, voyant ces filles si bideales, en eurert horteur, & se retirerent promptement, mais ils brûlerent le monastère & les religieures dedans.

En cette même irruption, les Normans détruisirent les autres monasteres fameux de cette côte. Celui de Lindisfarne, où étoit un siège.

Sub. liv. épisopal, comme il a été dit: celui de Tynexxxy111. n. mouth, ceux de Jarou & de Viremouth, que
19. Bede a rendu si celobres: celui de Streneshal de
fille: & celui de Fly.

Abbo. ap. filles; & celui d'Ely, dont ils tuerent toutes les Sur. 10. religieuses. Ensin Edmond roi d'Estangle ayant Nov. été pris par les barbares, sur attaché à un arbre, percé de fleches, & décapité le vingtième de Novembre, jour auquel l'église l'honore comme martyr.

Martyr. R.

Maryr. R.
L'abbé Theodore gouvernoit depuis foixante 10. Nov.
& deux ans le monaftere de Croyland, dans le
CIV.
Toïaume des Merciens. Ayant appris la défaite du monafdes troupes qui s'écoient allemblées pour défen-tere de
dre le pais contre les Normans, il retint avec lui Croyland.
les moines les plus vieux & les enfans qu'on éle.
L'gulf. †.
voit dans le monaftere, croyant que les barba866.
res en auroient pitié; & ordonna aux plus vigou-

les momes les plus vieux & les enfans qu'on élevoit dans le monaftere, croyant que les barbares en auroient pitié; & ordonna aux plus vigoureux d'emporter avec eux les reliques, sçavoir le
corps de faint Guthlac, sa discipline & son pseutier, avec les principaux joyaux & les titres du
monaftere; & se cacher dans les marais voisins,
attendant l'évenement de la guerre. Ils surent
trente, dont dix étoient prêtres, qui se retirerent ains i, ayant chargé sur un bateau ce qui
vient d'ètre dit; quant aux vases sacrez, ils les
jetterent dans la sontaine du monastere avec la
table du grand autel, revêtue de lames d'or, que
le roi Vitlas seur avoit donnée. Les trente étant
partis, se retirerent dans un bois voisin, où ils
demeurerent quatre jours.

Cependant l'abbé Theodore & ceux qui étoient demeurez avec lui, se revétirent des habits s'acrez, vinrent au chœur, chanterent les heures, puis tout le pseautier. L'abbé célebra la grande messe. & lorsque lui & ceux qui le servoient à l'autel, eurent communié, les barbares se jetterent dans l'église. Un de leurs rois nommé Ofeteul tua de sa main l'abbé sur l'autel, d'autres couperent la rête à ses ministres; les enfans & les vieillards qui suioent hors du chœur surent pris & tournentez cruellement, pour leur faire découvrir les trésors de l'église. Tugar âgé de dix ans voiant tuer le souprieur devant ses yeux dans le reschoire, proits instanment qu'on le

fit moutri avec lui. Mais un contre Normand An. 870. nommé Sidroc eut pitié de cet enfant, qui étoit très-bien fait, & lui aiant ôté fa cucuille, lui donna un manteau Danois, & lui dit de le faivre fans le quitter; ainfi il fut feul confervé de ce maffacte. Les Normans aïant tué tous les moines fans trouver les tréfors qu'ils cherchoient, briterent tous les tombeaux des Saints qui étoient des deux côtez de celui de faint Guthlac faits de marbre, & n'y trouvant point de richefles, de dépit ils mirent en un monceau tous les corps des Saints & les brûlerent, avec les livres facrez, l'églite & tous les bâtimens du monaftere, le troiféme jour de leur arrivée qui étoit le vingt-fixiéme d'Août 8-0.

Le lendemain ils marcherent vers le monaftere de Medeshamfled, dont ils trouverent les portes fermées & des gens pour le défendre. Ils J'attaquerent, & au fecond affaut, le frere du comte Hubba aiant été dangerusement blefé, celui-ci en fut si outré, qu'après la prise du monaftere il tua de sa main tous ceux qui portoient l'habit monassique, au nombre de quarre-vinge quarre. Tous les aucels furent renversez, les sepulchres britez, la biblion eque qui écoit nombreuse bridez, les tirtes déchirez, les reliques soulées aux pieds, l'églisé brûsée avec tous les lieux réguleres, & le feu y dura quinze jours.

Le jeune Tugar s'étant faivé revint à Croyland, où il trouva que les trente moines étoient revenus, & occupez à éteindre le feu, qui daroit encore dans les ruines du monastère. Il leur compta comment l'abbé & les autres avoient été tuez, & toutes les circonflances de ce désaftre. Après avoir répandu beaucop de larmes, ils continuerent leur travail; & au bout de luit jours, trouverent près de l'autel le corps de l'abbé Theodore sans tête, déposiilé de tous les habits, à demi brûlé, écrafe par la chûte des poutres, & enfoncé en terre. Ils trouverent An. 870. ainfi les autres en divers temps, & plufieurs loin des lieux où ils avoient été tuez; deux qui avoient vécu plus de cent ans, furent trouvez dans le patroit; c'étoit un lieu joignant le cloître, où l'on pouvoit parler dans les temps permis par la regle. On peut juger par cet exemple, ce qui se passa dans les autres monasteres ruinez par

les Normans.

Dans une autre partie d'Angleterre moins exposée à ces barbares , c'est-à-dire , dans le roiaume d'Ouessex, vivoit alors l'abbé Neot , célebre
par sa vertu. Il étoit d'une naissance illustre & Ben. 10. 6,
proche parent des rois. Il sut instruit dans les p. 314.
lettres & la pieté, & y sit un tel progres , que lors-

lettres & la pieté, & y fit un tel progres, que lorfqu'il fut en âge de porter les armes, il quitta le monde & embrassa la vie monastique à Glastemburi. Il y passa plusieurs années, sans connoître personne du dehors, & pour mieux cacher à ses confreres mêmes ses exercices de pieté, souvent il se dégnisoit, pour aller la nuit à l'église & l'y paffer en oraifon, & au retout reprenoit fon habit ordinaire. L'évêque aïant oui parler de son merite , le fit venir & l'ordonna diacre : Il fut ensuite ordonné prêtre à la priere des moines & des clercs, malgré sa résistance; & comme il étoit de très-petite taille, il montoit pour dire la messe fur un escabean de fer, que l'on garda depuis comme une relique. Il donnoit à plusieurs perfonnes des avis spirituels, & faisoit des miracles; mais voiant croître sa réputation, il sortit de Glastemburi avec un seul compagnon Barri son fidele disciple, qui depuis le suivit par tout.

Saint Neot passa ainsi en Cornouaille, & après avoir erré quelque-temps par les bois & par les montagnes, il s'arrêta au lieu nommé depuis à cause de lui Neotestou. La il commença à servir 36 Histoire Ecclesiastique.

Dieu avec une nouvelle ferveur; mais après y avoir demeuré sept ans, il alla à Rome & reçut la benediction du pape, avec ordre de prêcher. A fon retour, il resolut, pour être utile à plufieurs, de n'être plus folitaire, & commença de bâtir un monaftere, au lieu de sa retraite. fut un renouvellement de la vie monastique dans un païs où elle étoit déchue. La réputation du faint s'étendit de tous côtez & lui attira grand nombre de disciples. Plusieurs nobles vinrent se foûmettre à sa conduite, plusieurs lui offrirent leurs enfans. Il ne relâchoit rien cependant de fes austeritez, & souvent il se mettoit dans une fontaine pendant le froid, & y récitoit tout le pseautier. On raconte de lui plusieurs miracles, & on met sa mort en 877. le trente-uniéme de Juillet.



AN. 870.

## LIVRE CINQUANTE - DEUXIE'ME.

UAND le pape Adrien eut appris que le roi Charles, sans s'arrêter à ses défenses, s'étoit mis en possession du rouaume d'Adrien de Lothaire ; il le trouva fort mauvais, & contre lui renvoya de nouveaux légats, chargez de fix lettres de même datte, du cinquieme des 11. n. 150 calendes de Juillet, indiction treiziéme, c'est-àdire, du vingt-septiéme de Juin 870. La premiere est à Charles même, à qui il reproche d'avoir Hadr. ep. 154 méprifé ses légats, sans les recevoir comme les rois avoient accoûtumé : c'étoit Paul & Leon envoiez l'année precedente. Il lui reproche encore d'avoir violé les sermens par lesquels il avoit promis de ne point usurper les roïaumes de scs freres; & par consequent tous les états de l'empereur Lothaire, dont ceux du jeune Lothaire faisoient partie. Enfin de l'avoir fait au préju- 🛝 dice de l'empereur Louis, héritier légitime de son frere: tandis qu'il est occupé à combattre les Sarrasins, ennemis du nom Chrétien. Il conclut en disant : Nous vous enjoignons paternellement, qu'après cette troisiéme monition, vous cessiez d'envahir le roi aume de ce prince : autrement nous irons nous-mêmes sur les lieux, & ferons ce qui est de notre ministere. Enfin il lui recommande ses légats; sçavoir, Jean & Pierre évêques, & Pierre cardinal, chargez de lui dire de bouche ce qu'il ne vouloit pas écrire. Il y avoit Epift. 17. deux autres évêques, Vibode & Jean envoyez par l'empereur Louis. Le pape écrivit les mêmes.chofes aux évêques du roïaume de Charles , & en particulier à Hincmar , comme le premier en dignité. Il se plaint que ce prélat n'a Ep. 24. 25. point répondu à ses lettres, envoyées par les

Hiftoire Ecclesiaftique.

122 légats précedens, ce qu'il dit être fans exemple; · An. 870. Il dit qu'Hincmar n'ayant pas détourné le roi de cette usurpation, s'en est non seulement rendu complice, mais auteur; & il lui ordonne à lui & aux autres évêques, qu'en cas que le roi Charles perfiste dans sa désobéissance, ils se separent de sa communion, & n'ayent aucun commerce avec lui, s'ils veulent demeurer dans la

Epift. 26. communion du pape. Il adressa aussi une lettre aux seigneurs du roïaume de Charles, qui n'é-

toit qu'une copie de la lettre aux évêques. EP. 17. 18. Enfin il écrivit à Louis roi de Germanie & aux évêques de son roïaume. Il louë le roi de ce qu'il a toûjours conservé la paix & l'union avec l'empereur Louis, sans prétendre au rosaume de Lothaire; ce qui montre qu'il étoit mal instruit des intentions du roi Louis, comme nous allons voir. Mais il se plaint que ce roi ent permis d'ordonner un évêque de Cologne, sans la participation du faint fiége. Car, dit-il, Gonthier ayant été dépofé par notre jugement, on n'a pas dû lui donner un successeur, sans nous consulter. C'est pourquoi nous ne confirmons point cette ordination, jusques à ce que celui qui a été ordonné se presente devant nous, pour être jugé dans

un concile. Les églifes de Treves & de Cologne étoient Archeve vacantes depuis six ans , c'est-à-dire, depuis que ves & de le pape Nicolas avoit dépose Teutgaud & Gon-

ones deTre-Cologne.

#. 30.

tier en 864. Teutgaud archevêque de Treves étoit mort à Rome, où l'évêque Arsene homme Sap. liv. L. rusé & interesse l'avoit fait venir avec Gonthier dès l'an 867, leur faisant esperer leur rétablis-

fement, pour en tirer des presens. Le roi Charles s'étant emparé du rojaume de Lothaire, donna, de l'avis des seigneurs, l'archevêché de Treves à Bertulfe neuveu d'Adventius évêque

de Metz, & voulut mettre à Cologne l'abbé Hil-869. duin

duin frere de Gonthier, que le jeune Lothaire avoit voulu faire évêque de Cambral. Pour cet An. \$702 effet il le fit of donner prêtre à Aix-la-Chapelle, par Francon évêque de Tongres, qui lui donna le

titre de S. Pierre de Cologne.

Louis roi de Germanie étoit malade en Baviere, tandis que son frere Charles prenoit possesfion de la Lorraine; je nomme ainfi le roiaume de Lothaire, dont la province qui porte aujourd'hui ce nom, n'est qu'une petite partie. Louis le trouva fort mauvais & envoya prier son frere d'attendre qu'il eût recouvré fa fanté, pour regler ensemble à qui appartiendroit ce roiaume. Cependant il envoya secretement à Cologne Liutbert archevêque de Mayence, avec ordre de prévenir, à quelque prix que ce fût, l'ordination d'Hilduin, & d'y facrer un évêque tiré du clergé de la même ville, par l'élection des citoïens. Liutbert ayant pris avec lui d'autres évêques alla droit à Diuze, aujourd'hui Duyts. vis-à-vis de Cologne delà le Rhin, n'ofant paffer ce fleuve, de peur des partifans du roi Charles. Là il fit venir les principaux du clergé & du peuple de Cologne, & leur expliqua les intentions du roi Louis. Ils répondirent que l'archevêché étoit donné à Hilduin, qu'il étoit déja ordonné prêtre de cette église, que presque tous s'étoient foumis à lui, & qu'il leur étoit impossible d'en élire un autre. Liutbert leur dit : Si vous ne voulez pas user de l'élection que le roi yous accorde , il est en son pouvoir de vous donner tel évêque qu'il lui plaira. Ce qu'ayant oui, ils élurent tout d'une voix Guillebert homme venerable, qui fit tous ses efforts pour refuser; mais l'archeveque Liutbert ne laissa pas de l'ordonner, ayant pasle le Rhin avec les autres évêques, le clerge & le peuple; & l'instala solemnellement dans le siége de Cologe, puis il se retira promptement. Tome XI.

Le roi Charles , qui étoit à Aix-la-Chapelle, A N. 870. ayant appris cette ordination, en fut fort irrité, & vint aufli-tôt à Cologne; mais Guillebert & tous ceux qui avoient eu part à son ordination, se mirent à couvert de sa colere en passant le Rhin. Ainsi ne trouvant plus sur qui se vanger, il fut obligé de s'en retourner. Telle étoit donc l'ordination de l'archevéque de Cologne, dont le pape se plaignoit. Mais il sut aussi peu obei sur ce point, que sur la restitution de la Lorraine. Guillebert demeura en possession de son fiége, & tint un concile à Cologne le vingt-fixième de Septembre \$70. où il présida avec les deux autres métropolitains, Liutbert de Mayence & Bertulfe de Treves: les évêques de Saxe y affifterent, & on fit la dédicace du dôme, c'est-à-dire, de la

Ann. Bett. cathédrale de Cologne, dédiée à S. Pierre. Cologne & Treves échurent au roi Louis dans le partage du roïaume de Lothaire, qu'il fit avec le roi Charles fon frere, le vingt-huitiéme du Juil-

let la même année 870.

Au mois de Mai precedent, Charles avoit afsemblé à Attigni un concile des évêques de dix Carloman provinces, au nombre d'environ trente, ayant à ¢ondamn€ leur tête fix archevêques, Hinemar de Reims, à Attigni, Ibid & t. 8. Remi de Lion, Harduic de Befançon, Vulfade de conc. pag. Bourges, Frotaire de Bourdeaux & Bertulfe de 1537. FAR. Treves. Il y avoit dix évêques de la feule pro-Met. vince de Reims, En ce concile le roi Charles at juger Carloman fon fils, à qui dès fon bas âge il Hine. mar. avoit fait donner la tonsure clericale, puis l'a-Ори∫с. 32. voit fait ordonner diacre malgré lui, en sa presence, par Hildegaire évêque de Meaux. Il en avoit fait la fonction en lifant l'évangile & fervant l'évêque à la messe. & le roi son pere lui avoit donné plusieurs abbaïes. Mais il renonça à la profession qu'il avoit embrassée par force, &

s'étant mis en campagne avec des troupes, il

pilloit les églises & faisoit des maux inbuis. Le roi son pere l'ayant souvent averti , le fit An. 870. enfin arrêter, & juger en ce concile comme clerc. Il fut même trouvé coupable d'infidelité, & de conjuration contre le roi, qui lui ôta ses abbayes, & le mit en prison à Senlis.

En ce même concile d'Attigni, Hincmar évêque de Laon fut accusé de nouveau de désobéif- Soumission sance envers le roi & envers son archevêque d'Hinemar Hinemar de Reims. L'évêque de Laon lui avoit de Laon. envoyé deux écrits l'un après l'autre, contenant Sup. LI. 16. des collections de canons, pour justifier son 22. appellation à Rome & toute sa conduite, & 1, 6 13. blâmer celle de l'archevêque. Celui - ci y ré- Narrat. t. 8, pondit par un long écrit divisé en cinquante- cone. pag. cinq chapitres, qu'il fit lire dans le concile 1837. d'Attigni. Enfin le roi voulut bien que l'évê- 35.10, 2. p. que de Laon ne fut pas jugé dans les formes, 601. & se contenta qu'il donnât une souscription, par laquelle il promettoit obéissance au roi & à son archevêque.

Il en faifoit difficulté, mais Frotaire archevêque de Bourdeaux vint à lui comme il s'en retournoit après la séance du concile; & lui demanda pourquoi il ne vouloit pas fouscrire, puisqu'il n'y avoit aucun péril. Hincmar de Laon répondit : Je n'en ferai rien, si mon oncle ne me promet par écrit, de garder les droits de mon église. Frotaire reprit : Il ne vous le refusera pas. Puis il s'approcha d'Hincmar de Reims, qui étoit encore dans le lien de la féance, s'entre-ziac. c. 33. tenant près d'une fenêtre avec Odon évêque de Beauvais. Frotaire vint à eux avec Enée de Paris, & dit à Hincmar de Reims: Notre frere Hincmar veut souscrire le libelle, & vous serez enfemble en paix, comme doivent être un pere & un fils, un archevêque & fon fuffragant. Hinc-

mar de Reims en témoigná de lá joie, & on lui
An. 872. amena son neveu, qui éroit près d'une autre senétre avec d'autres évêques. Il demanda à parler à son oncle en particulier, & lui dit : Ce n'est
pas que je me dése de vous, mais de votre successeur. L'oncle lui dit de dister le libelle comme il voudroit, & le neveu le pria de le dister
lui-méme.

Ils revinrent à la senêtre où étoient Enée & Odon; & Hincmar de Reims dit à Odon de prendre ses tablettes, & d'écrire le libelle que Hincmar de Laon devoit fouscrire. Odon écrivit, & les deux Hinemar y changerent ce qu'ils voulurent. Enfuite Hinemar de Reims dit à Odon d'apporter le lendemain ce libelle écrit au net, afin qu'Hincmar de Laon y scuscrivit dans le concile. Mais Hincmar de Laon dit qu'il avoit la fiévre, & qu'il vouloit se délivrer de cette affaire fur le champ, pour se faire saigner. Hincmar de Reims dit à O lon d'aller au chancelier du roi lui demander du parchemin & une écritoire, & de l'écrire aussi-tôt. Cependant il dit à Enée, en qui Hincmar de Laon avoit confiance, qu'il valoit mieux attendre au lendemain, & Ence le lui persuada.

Le lendeniain, qui étoit le vendredi feiziéme de Juin 870. Hincniar de Laon vint au concile, & fit sa déclaration conforme au libelle, qui contenoit ces mots: Moi, Hincmar évéque de Laon, je ferai déformais sidele & obésissan au roi Charles mon seigneur, suivant mon ministere, comme un vassal doit être à son seigneur, & un évéque à son roi. Je promets aussi d'obésir au privilege d'Hincmar métropolitain de Reims selon les canons & les decrets du faint sege, approuvez par les canons. Odon lui presenta la plume, il souscrivit devant tout le monde; & percenta de sa main le libelle au roi, puis à s'on

Livre cinquante-deuxième:

oncle, qui lui donnerent tous deux le baifer de paix. Le lendemain dix-septiéme de Juin avant An. 870. qu'Hincmar de Reims entrât au concile, Harduic archevêque de Besançon lui dit, qu'Hincmar de Laon lui envoyoit un petit écrit, qu'il le prioit de souscrire, & le lui donna secretement. Hinemar le prit & le ferra, pour le lire après la féance; mais on ne lui en parla point depuis, & il ne crut point raisonnable de donner une sous-

cription à son suffragant.

fes ordres.

Hincmar de Laon ayant ainsi satisfait au roi & à son oncle, il restoit à contenter Normand & les autres particuliers, qui se plaignoient de lui. Il convint d'en passer par l'avis des trois Ib. p. 604. évêques défignez par son oncle, Actard de Terollane, Ragenelme de Tournai, & Jean de Cambrai. Ils avoient déja jugé quelques articles paisiblement en presence du roi; entre autres, que la terre de Pouilli seroit rendue à Normand; quand Hinemar de Laon ne trouvant pas fon compte à cet arbitrage, avant l'échéance des délais accordez pour les autres articles, se retira fecretement d'Attigni pendant la nuit, fans que Paffaire fut terminée : Le second jour de Juillet, il envoya par un de ses diacres un écrit à son 351. 604. oncle, où il disoit : Vous sçavez que j'ai déja été appellé deux fois par le pape Adrien, & que dès l'année passée à Verberie, j'ai demandé la permission d'aller à Rome, comme je viens encore de la demander à Attigni. C'est pourquoi je vous conjure de m'obtenir du roi cette permission; d'accomplir mon vœu & d'obéir au pape, autrement sçachez que je ne puis vous obéir contre

Hincmar de Reims ne lui fit point de réponse, pag 601. mais le roi lui manda de revenir; & il lui écri- Conc. Dux. vit, s'excufant fur ce qu'ayant la fiévre, il n'o- part, i. c. 5. foit s'exposer au soleil; & perfistant à deman-

der permission d'aller à Rome. Le roi lui manda AN. 870. en presence des évêques, qu'il étoit étonnant qu'il pût aller à Rome & ne pût le venir trouver. Ainsi finit le concile d'Attigni; & Hincmar de Laon vit le roi au mois de Septembre suivant & plusieurs fois ensuite, sans lui plus parler de son voyage de Rome. Mais il écrivit au pape des plaintes contre le roi Charles & contre l'archevêque son oncle; se joignant au prince Carloman, qui envoya implorer le secours du pape contre son pere.

archevê. ques.

Droits des d'Hincmar de Reims, il y a quelques articles remarquables. Voici comme il represente les droits d'un archevêque. J'ai droit de vous ap-. 6. f. 407. peller au concile & de vous juger, si vous manquez à y venir sans excuse légitime, exprimée dans une lettre que vous devez m'envoyer par un de vos confreres. C'est à moi à choisir dans toute ma province le lieu du concile. Si on veut vous accuser, c'est à moi que votre accusateur doit s'adresser. C'est à moi à vous donner des juges, ou à approuver ceux que vous aurez choifis. Si on ordonne un évêque dans la province de

> Reims sans mon consentement, il ne sera point évêque; & si vous ou deux autres avec vous, vous opposez à l'avis commun des autres évêques, mon avis soutenu du plus grand nombre, l'emportera; & c'est à moi dans la province à donner l'autorité aux ordinations & aux autres affai-

Dans l'écrit de cinquante-cinq chapitres

res ecclesiastiques. Si un évêque meurt, c'est à moi de marquer un visiteur pour l'église vacante, & d'ordonner l'élection. Si les voix sont partagées, c'est à moi de choisir le plus digne sujet & de l'examiner avant l'ordination. Vous l'ordonnerez avec moi, comme les autres, & vous souscrirez après moi en votre rang, aux lettres qu'il doit recevoir de

fes ordinateurs. Vous devez souscrire à mon décret ou à ma relation, quand je vous l'ordonne- An. 873. rai, fauf en matiere de foi; & ne rien souscrire fans moi, hors ce qui regarde votre diocese. Vous devez me consulter touchant l'alienation des biens de votre église. On peut appeller à moi de vos jugemens; & si vous avez excommunié quelqu'un, nous pouvons en concile réformer votre sentence malgré vous. Je suis chargé du foin de toute la province. Tous ceux qui y ont des affaires ecclefiastiques, doivent s'addresser à moi. Si vous avez un differend avec un autre évêque, vous ne ponyez demander un juge d'une autre province; mais s'il y a partage dans la mienne, je puis appeller des juges d'une autre. Si vous plaidez avec un évêque d'une autre province, & que la cause doive être jugée dans la mienne;c'est à moi àdo,mer des juges. C'est à moi avec mes suffragans à décider les questions difficiles, sur lesquelles nous n'avons point de regles certaines, & vous devez me confulter fur ces questions, sans vous adresser à d'autres, pas même au pape; ce fera à moi de le confulter, s'il est besoin , pour resoudre votre cas. Si vous êtes obligé d'aller loin pour vos propres affaires evous devez m'en demander permission: vous ne pouvez sortir de la province sans mes lettres , ni envoyer un clerc à la cour fans mon congé. En ce qui est expressement porté par les canons, je puis vous corriger austi-tôt sans attendre un concile.

Dans le même ouvrage, Hinemar faisant le dénombrement des conciles generaux, n'en concile per compte que fix, & parle ainfi du leptieme : count et Le faux concile universel, que les Grecs nom-France. ment septième, est touchant les images: que les uns vouloient qu'on brifat, les autres qu'on 456. les adorat, ne prenant ni les uns ni les autres le

bon parti. Il a été tenu à C. P. peu avant notre R. v. 270 temps, fans l'autorité du faint fége & envoyé à Rome, puis en France par le pape. C'est pourquoi du temps du grand empereur Charles, on tint en France par ordre du pape, un concile general où ce faux concile des Grees sutrejetté & resuté par l'écriture & la tradition. On fit un gros volume de cette resutation, que l'empereur envoya à Rome par des évêques, & que j'ai sû dans le palais étant fort jeune. On voit bien que

sup, liv. dans le palais étant fort jeune. On voit bien que saiv. n. 47 ce font les livres Carolins, & qu'Hincmar ne connoisfoit le séptiéme concile que par cet ouvrage; mais il est affez étonnant qu'en 890. ce concile tenu en 787, s'ht encore si peu connu da plus sevant de voite de la fact de la

plus scavant évêque de France. Les légats du pape Adrien, & de l'empereur Légars d'A. Louis allerent d'abord en Germanie, trouver le drien en roi Louis son oncle, qui les reçut à Aix-la-Cha-France Au Fa'd. pelle. De la part du pape, il y avoit deux évê-8+0. 1 ques cardinaux . Jean & Pierre . & un prêtre de Sup. n. 1. l'église Romaine ; de la part de l'empereur. Vibod évêque & Bernard comte. Ils venoient dénoncer au roi Louis, de la part du pape, de ne point toucher au roiaume de Lothaire; mais la chose étoit déja faite, & il étoit en possession de sa part. C'est pourquoi sans avoir égard à leurs remontrances ni aux lettres du pape, il les congedia promptement, & les envoya au roi

Charles.

Ils le trouverent à faint Denis en France, où il les reçut le jour de la fête du Saint neuvième d'Octobre, pendant la messe. Quand il eut và les lettres du pape à lui & aux évêques de son roïaume, & les terribles menaces sous lesquelles il lui désendoit de prendre le roïaume de Lechaire, il en sut mal fatisfait. Il ne laissa pas à la pricer des légats & de ouclques-uns de ses serviteurs, de titer son fils Carloman de la prige

Livre cinquante-deuxième.

fon où il étoit à Senlis, & le faire venir auprès de lui. Ensuite il envoya les legats à Reims, où A.N. 670. il les fuivit & y tint une affemblée de feigneurs, après laquelle il les renvoya. Puis il envoya luimême à Rome deux ambassadeurs , Ansegisse prêtre & abbé de faint Michel , & un laique nommé Lothaire, chargez de lettres pour le pape & de presens pour faint Pierre; scavoir un tapis d'autel, composé de ses habits royaux de drap d'or, & deux couronnes d'or ornées de pierreries.

Ce fut vrai-semblablement par ces ambassadeurs qu'Hincmar de Reims envoia au pape une Lette vi-grande lettre, pour réponse à celle que le pape d'Hincmar. lui avoit écrite le vingt-septième de Juin. Hincmar dit qu'il a executé les ordres du pape au- tem 2, p. tant qu'il lui étoit possible, & rapporte une pro- 68 4. testation, qu'il dit avoir donnée aux deux rois . & aux évêques des trois roigumes, après le traité de partage, portant en substance : Le pape Adrien par ses lettres que j'ai en main, défend à qui que ce foit, fous peine d'anathême, d'envahir le roiaume de Lothaire, comme appartenant par droit hereditaire à l'empereur Louis ; & si quelqu'un de nons autres évêques y confent, il ne fera plus tenu pour pasteur, mais pont mercenaire. Il m'ordonne à moi en particulier, de détourner les rois & les autres de cette ent eprife. Toutefeis j'apprens que les rois ont fait un traité pour s'obliger à partager ce roisume, dont ils fe difent heritiers; que fans ce traité il y auroit déja une grande division entre leurs fujets; & que s'il ne s'execute, il s'élevera entre eux des guerres aussi cruelles, qu'il y est cut après la mort de l'empereur Louis. D'ailleurs on foutient, que les évêques & les feigneurs attaquez par les paiens, ne peuvent demeurer sans roi, & ont la liberté en ce besoim

S 450 - 734 1-

298 Hiftoire Ecclefinftique.

de s'en choifir un, qui toir en crat de les défen-An. 870 dre. Entre le péril de défobér au pape, & celui de nous expoter à tant de mans, ye n'ole rien réfoudre fais l'avis des autres éveques, & je réferve au pape la décifion.

Hincmar dit ensuite dans sa lettre au pape : Quant à ce que vous dites qu'entre les évêques du roiaume de Charles, je suis le premier en dignité; je ne vois point que je fois au-dessus des autres métropolitains; puisque suivant les canons, chaque province doit être contente du fien. Vous dites, que si le roi Charles demeure obstiné, je dois me retirer de sa communion, si ie veux demeurer dans la votre. Sur quoi je vous dirai avec une sensible douleur, ce que me disent les ecclesiastiques & les seculiers, a qui cet ordre n'a pû être caché. Jamais aucun ordre semblable n'a été envoyé à aucun de mes prédecesseurs, quoique de leur temps il y ait eu des guerres civiles entre les freres, & entre le pere & les enfans, & maintenant vous n'ordonnez rien de semblable aux évêques mes confreres, dont quelques-uns, à ce qu'on dit, ont appellé notre roi pour leurs interêts dans le roiaume de Lothaire. On dit au roi Charles, que jamais votre prédecesseur n'a rien ordonné de sembleble contre Lothaire, quoiqu'engagé dans un adultere public; & que jamais les papes ni les plus faints évêques n'ont évité de paroitre devant les tirans ou les princes heretiques & schismatiques, & de leur parler, quand il étoit besoin, comme à Constantius Arien , Julien l'apostat , & au tiran Maxime. Enfin on dit, que si je me separe seul de la communion de notre roi, les autres évêques qui communiquent avec lui, se retireront de la mienne. Vu principalement que le roi ne convient point des crimes de parjure, & d'usurpation dont on l'accuse, & n'en est

point convaince juridiquement : comme devroit A N. 879. être le moindre particulier, avant que d'etre condamné.

Ils nous font lire dans les histoires, comment Pepin son bisaïeul fat sacré roi par le pape Etienne, venu en France implorer fon fecours; & foumit le roi Aftolfe, non par l'excommunication du pape, mais par la force des armes. Ce que fit x4:11, n.14. Charles du temps du pape Adrien & duroi Di 18. dier: comment il reçut la dignité de patrice, & du temps du pape Leon le nom d'empereur. Comment le pape Etienne couronna à Reims l'empereur fon pere; & comment le pape Gre- xxv. n. 21. goire surpris par Lothaire, vint en France malgré son pere, & retourna sans y avoir été honoré comme il devoit. Ils font le denombrement des défordres que notre roi a déja corrigez dans le roiaume de Lothaire; & disent, que la conquéte des rollaumes de ce monde se fait par la guerre & par les victoires, & non par les excommunica-

See. liv.

tions du pape & des éveques. Quand nous les exhortons à recourir à Dieu par la priere, & leur representons la puissance que Jesus-Christ a donnée aux papes & aux évêques ; ils nous répondent : Défendez donc le roiaume par vos feules prieres contre les Normans & les autres ennemis, sans chercher notre secours; mais si vous le voulez avoir, comme nous ne refusons pas celui de vos prieres, ne cherchez pas notre perte; & priez le pape de confiderer , qu'il ne peut être tout ensemble roi & évêque; que ses predecesseurs ont reglé l'église qui les regarde, & non pas l'état, qui appartient aux rois; & que par consequent, il ne doit pas nous ordonner de reconnoître un roi trop éloigné, pour nous secourir contre les attaques subites & frequentes des paiens ; ni prétendre nous affervir, nous qui fommes Francs.

300 Hiftoire Ecclesiastique.

Car ses predecesseurs n'ont point impose ce joug An. 870. aux notres, nous ne le pouvons porter, & nous avons appris qu'il est dit dans l'écriture: que nous devons combattre jufques à la mort, pour notre liberté & notre héritage. Si un évêque excommunie un chrétien contre la regle, il abuse de sa puissance : mais il ne peut ôter à personner la vie éternelle, si ses pechez ne la lui ôtent. Il ne convient point à un évêque de dire, qu'il doive priver du nom de chrétien & mettre avec le diable, celui qui n'est point incorrigible; & le faire, non pour ses crimes, mais pour ôter ou donner à quelqu'un un roi aume temporel. Donc fi le pape veut procurer la paix ; qu'il le fasse sans exciter de querelles : car il ne nous persuadera. pas, que nous ne puissions arriver au roïaume du - ciel, qu'en recevant le roi qu'il nous veut donner fur la terre.

Hincmar ayant ainst mis dans la bouche desautres, ce qui lui sembloit trop dur dans la senne, sontinne de cette sorte: Je ne vois pascomment je puis sans peril de mon ame & de mon église, éviter la compagnie & la presencede ce roi, dans le rojaume duouel est situé mon

9. 696.

r. 657.

Sup. liv. de ce roi, dans le roi aume duquel est situé mon xx.n. 46. de faint Augustia, pour montrer qu'il ne saus se separer des pecheurs, que quand l'église les a

jugez : puis il ajoûte: Je ne dois pas être féparé de votre communion, pour le fait des autres, auquel je ne prend point de part. Vos légats sont témoins, qu'en execution des vos. ordres, j'ai résilté au roi & aux seigneurs : jusques à me faire dire par lui, que si je demeurois dans mon sentiment, je pourrois bien chanter devànt l'autel de mon égilké, mais que je n'antois aucun pouvoir sur les biens ni sur les hommes qui en dépendent. On nous a sait encore d'auttes menaces, qu'on ne manquera

Livre cinquante-deuxième. pas d'executer, si Dieu le permet, & je vois par experience, que ni ma défense, ni le dif- AN. \$70. cours d'aucun homme n'empêchera notre roi & les seigneurs de son roiaume, d'executer leur

Je ne sçai comment je pourrois éviter la préfence & la communion du roi & de sa suite : qui viennent souvent, non seulement dans mon diocese, mais dans ma ville, & y demeurent tant qu'il lui plaît & en grand nombre, comme vos légats ont vû. Je ne puis quitter mon église & mon peuple pour m'enfuir, comme un mercenaire; & je n'ai pas ou m'enfuir hors de son roïaume. Mais je le reçois, & le défraïe lui & fa fuite, aux dépens de l'église; car il dit que ses predecesseurs ont joui de ce droit, & ne prétend point s'en relâcher. C'est pourquoi, saint pere, ne nous ordonnez pas des choses, qui pourroient causer une telle division entre l'église & l'état, qu'il seroit difficile de l'appaiser; & qui mettroient en danger les biens temporels de l'église.

entreprife.

· Il répond ensuite à la lettre que le pape lui avoit écrite l'année precedente 869, en faveur d'Hincmar de Laon, où il lui ordonnoit d'excommunier Normand. Il lui montre qu'on l'a mal informé du fait; & poursuit: Quand on vous fera de tels rapports, ajoûtez à vos ordres : S'il est ainsi que l'on nous a dit. Et ensuite : Quant à ce que vous m'avez écrit, d'envoyer à Rome pour un concile, le même Hincmar & trois autres évêques, deputez au nom de tous ceux du roïaume de Charles : vous devez sçavoir que je n'ai aucun pouvoir d'envoyer un évêque, même de ma province, à Rome ou autre part, sans ordre du roi : ni de sortir moi-même du roiaume, sans sa per- Excommes mission.

Après que le roi Charles eut congedié à Reims loman,

contre Cari

302 Hiftoire Ecclefiastique.

les légats du pape, il alla à Lion : où son fish A.N. 8-0. Carloman le quitta, s'enfuit de nuit, revint 470. Berr, dans la Belgique; & y ayant assemble des troupes, commença à piller, & commettre des cruatere & de ravages interorbables. Les évêques dont les dioceses étoient ainsi désolez, publicrent des censures contre ces rebelles; & nous avons la Jettre qu'Hincmar de Reims écrivit sut

0 mfc. 31. ce fujet a Reini de Lion & à fes fufragans. Il dit 18-1. 3-153, qu'il a parfé lui-même à Carloman & a fes com-2 fem. 3. pluces jufques à trois fois, pour les exhorter à le reconnaire; & qu'il les a fait avertir une qua-1775. triéme fois. Enfin il déclare fes complices excommuniez après l'onziéme de Mars de l'année courante 371. qui étoir le fecond dimanche de caréme, s'ils ne le corrigent auparavant. Il n'excommunie pas Carloman lui-même ; parce que le roi fon per le réfervoir au juge-

ment des évéques de la province de Sens, dont il étoit clerc.

Mais le pape, qui ne sçavoit point ce qui se passoit en France, ayant reçu des députez & des lettres de Carloman, qui appelloit au S. siége,

Epil. 29. ecrivit an roi Charles en ces rermes. Entre les autres excès que vous avez commis, en ulurpant les étas d'autrui , on vous reproche encore de sirpasser la ferocité des bétes, en traitant cruellement vos propres entrailles, c'est-àdire, votre sils Carloman; ne le privant pas seulement de vos bonnes graces & de vos bienfaits, mais le châlant de vorte roïaume, & pourfuivant son excommunication. Rétablissez-le done dans ses biens & ses honneurs, jusques à ce que nos légats arrivent près de vous, & que

Epif. 30. 10n regle ce qui sera convenable. Il écrivit en même-temps aux signeurs, pour leur défendre de prendre les armes courte Catloman, sous peine d'exommunication, d'anathême & de

damnation éternelle; & aux évêques, pour leur défendre de l'excommunier, jusqu'à ce qu'il A N. 871. prenne connoilfance de l'affaire. Il ajoûte, que epill. 11. Dieu permet cette division entre le pere & le prende pour punir le pere de l'ulirpation du bien d'autrui. Ces trois l'ettres sont du treiziéme de

Juillet \$71. Hinemar de Laon fut sommé jusques à six fois par fon oncle, de fouscrire à l'excommunica-tion des complices de Carloman, comme les c. mr. Duz. autres évêques de la province de Reims; mais il . 2. 6. 200 le refusa toujours sous divers prétextes. Dequoi 22. le roi irrité contre lui, outre ce qui s'étoit pafse l'année précedente, convogua pour le mois d'Août un concile à Douzi près de Mouson, \$71. dans le diocese de Reims, pour y juger Hincmar de Laon selon les canons. L'archevêque de Cont. Duz. Reims fon oncle l'y appella, comme les autres p. 2. prafe évêques de la province, par une lettre du quatorzième de Mai , où il disoit : Scachez que ceux qui l'année paffée m'ont fait les plaintes fur lesquelles vous fûtes accusé au concile d'Attigni, me les ont réiterées. C'est pourquoi je vous avertis de venir si bien prepare, pour y répondre, que vous fauviez l'honneur du facerdoce. Hincmar de Laon répondit par un grand memoire plein de reproches contre son oncle, qu'il accusoit de l'avoir trahi & fait arrêter; & de ne lui en vouloir, que parce qu'il s'étoit oppose à lui dans l'affaire de Rothade. Hincmar de Reims lui répondit ainsi : Le pape Adrien m'a écrit une lettre touchant les affaires de notre province, qui doit être lue en concile. C'est pourquoi je vous avertis au nom du pape, de venir au concile prochain, qui se tiendra à Douzi le cinquieme d'Août. En effet, Hincmar de Reims avoit reçu depuis peu une lettre du pape, par laquelle il disoit avoir appris, qu'il souffroit

304 Hiftoire Ecclefiaftique:

plusieurs désordres dans sa province, & l'excitoit

An. 881. à tenir un concile pour les corriger.

Le concile s'assembla donc à Douzi dans le temps marqué. Vingt-un évêques y assisterent, en comptant huit archevêques, dont Hincmar

Analed 1, de Reins étoit le premier. On y voit Vulfade 4 p 601. de Bourges, dont il refte une lettre passorale au clergé & au peuple de son diocese, contenant To. 8. 1001. de beaux préceptes pour la vie chrétienne. Il y

P. 637. recommande la communion trois fois l'année, à Noël, à Pâques & la Pentecôte. Entre les évêques étoit Vautier d'Orleans, dont nous avons des articles de dispiline sembiables à ceux d'Hincard de Reims, & aux autres du même temps. Ingilvin évêque de Paris est nommé le dernier; aussi ne pouvoit-il avoir since-Paris, de à Enée, que depuis un an. Le roi Charles se

Part. 4, de à Enée, que depuis un an. Le roi Charles se trouva en personne au concise de Douzi, & y presenta un memoire, contenant ses plaintes contre l'évêque de Laon, qui n'étoit pas encore arrivé.

Le roi l'accusoit d'avoir manqué aux sermens Part. 3. c. 2. qu'il lui avoit prêtez , d'avoir excité des révoltes contre lui, de s'être emparé par voie de fait des biens qu'il prétendoit appartenir à son église, de l'avoir calomnié auprès du pape, de lui avoir désobéi, jusques à lui résister à main armée. Il disoit entre autres choses contre sa prétendue appellation à Rome. Depuis que l'évêque de Laon s'est enfui du concile d'Attagni , il m'est venu trouver jusques à trois fois en divers temps, sans m'avoir témoigné qu'il voulût aller à Rome, ni parlé de cette appellation. Cependant de jour en jour il la renouvelle, quand il lui plait : Il dit que le pape l'a mandé, & qu'il ne peut obtenir ma permission. Les évêques demanderent du temps, pour répondre à la plainse du roi.

Livre cinquante-deuxième. Hincmar de Reims presenta la sienne ensuite, qui étoit trés-longue, à son ordinaire, mais on la AN. 871. peut réduire à ce qui suit. Hincmar de Laon a recu fans ma permiffion , un emploi à la cour , & d'Hingman je lui ai défendu en presence du roi de l'exercer. de Reinis. Toutefois il s'y est maintenu par la puissance se- . .. culiere, & de plus, il a obtenu une abbaie dans une autre province sans mon confentement; & a gardé l'un & l'autre, jusques à ce que le roi lui ait ôté, pour sa désobéissance. Il est allé à cet- 1. 2. te abbaie sans ma permission, toutes les fois qu'il a voulu, & y a demeuré tant qu'il lui a plû. Étant appellé canoniquement pour l'ordination , z. de Jean évêque de Cambrai, il n'y est point venu, & n'a envoyé ni député, ni lettres de confentement, ce qui a fait differer l'ordination;

enfin l'ayant appellé deux fois, il a fallu passer outre sans lui. L'archevêque rapporte enfuite le differend ar-au sujet des fiefs que l'évêque avoit ôtez à quelques vaffaux; & infifte fur la premiere excommunication, qu'il prononça contre ceux qui venoient de la part du roi, mais encore plus sur la seconde, par laquelle il mit en interdit tout le diocese de Laon : défendant d'y celebrer la 4.5.6.7.8. messe, baptiser les enfans, donner la penitence & le viatique aux mourans, ni la sepulture aux e. .. morts. Quand je l'appris, dit l'archevêque, j'en eus horreur, je l'avertis par lettres une & deux fois de lever une si pernicieuse censure; mais je ne pus le faire obéir, quoiqu'à fon ordination il m'eut promis publiquement obéiffance même par écrit, suivant l'usage de l'église de Reims. La maniere donc Hincmar de Reims e 10. parle de cette excommunication en plusieurs de les écrits, fait bien voir qu'on ne connoissoit

point encore les interdits generaux, fi ufitez

A N. 871. interdits particuliers, comme j'ai marqué en fon Snp. liv. lieu. Hincmar continue ainsi en parlant de fon axxiv.m. 53: neveu: Il a fait serment de sidelité au roi, & l'a souscir à la persuasson de Rouen & Enée de Paris; sans ma participation, ni de ses comprovinciaux, sans laquelle les canons lui défendent de rien souscir les des compressions de l'accompany de l'accomp

6.11. Ensuite cherchant à se soustraire de la dépendance de son métropolitain, il sit un recueil Sup. liv. d'autoritez des peres, avant les canons de Nixiava. 63-cée, qu'il souscrivit sans notre permission, & y fit souscrivie par son clergé. En son recueil, il met

des propositions absurdes, se avoir: Que les évêques ne peuvent être condamnez par les hommes, & que Dieu s'en est refervé le jugement; & qu'on dost couper la langue ou la tête aux calomniateurs; quosique dans le même recüeil is détruise ces propositions, par des autoritez opposes: montrant que les évêques doivent 1, être jugez par leurs confreres, & que l'église 1,1 ne répand point de sang. Dans ce recuiil, il a alteré pluseurs passages des peres. Il m'envoya ensuite à Gondouville un autre recueil sembla-

ensuite à Gondouville un autre recieil semblable par l'archevéque Venilon l'y répondis dèslors par un écrit, & encore plus amplement par les cinquante-cinq chapitres que je presentai au concile d'Attigai. Hincmar de Reims ne reproche point à son neveu d'avoir rempli ce recieil de fausses décretales: parce qu'il ne les sçavoit pas distinguer des vrayes, & les citoi souvent lui-même.

14. Il rapporte enfuite le refte de ce qui se passa au concile d'Atrigni & la fuite d'Hinomar de Laon,
 7. dont il refute les mauvais prétextes, entre autres son appel au pape, sur lequel il dit: Quand on le reprend de ses excès, a il appelle au faint siège, & demande permission d'aller à Rome; mais quant

Livre cinquante-denzième.

10 toi & les évèques lui sont savorables, il n'en parle plus. Il releve ensite les contraventions à An. 871.

12 souscription d'Attigni, par des souscriptions

Hincmar de Laon voulant foûtenir son excommunication, envoia à fon oncle le dix-huitième 1 n. 8. de Juillet 870. un extrait du concile de Toufi, p. 703. To. 8. conc. tenu dix ans auparavant, dont le premier canon ordonne que les usurpateurs du bien d'église seront excommuniez & privez du viatique à la mort, & de la sepulture ecclesiastique. Hinomar Ep. 34. 10. de Reims se recria deslors contre cet extrait , & 2. p. 525. foutint ; qu'encore qu'il eut affifté à ce concile, auffi bien que son neven, il n'avoit jamais oui parler de ce decret contraire aux anciens canons. Hincmar de Laon repliqua qu'il l'avoit reçu Ibid p. 616. d'Harduic archevêque de Besançon; & comme fon oncle prétendoit avoir un autre exemplaire du concile de Tousi, l'évêque de Laon explique ainfi la chose: J'ai pardevers moi la lettre que vous aviez composée, & que vous fites lire dans le concile; & je me fouviens qu'à cause de sa longueur, nous fouscrivîmes à cet autre decret plus court. Nous avons encore ce decret du con- To. 8. cone. cile de Toufi, tel qu'il est cité par Hincmar de P. 701. 707. Laon, avec les souscriptions des évêques, & la lettre synodale dressée par son oncle séparément. Tontefois au concile de Douzi, Hincmar de p. 2, 18. Reims perfista à s'inscrire en faux contre ce decret; & on auroit sujet de le soupçonner de mauvaile foi, n'étoit qu'aucun des évêques presens ne le contredit, quoique plusieurs eussent été à ce premier concile.

Élinemar de Reims continue ains se plaintes (\* 19-8 sup. livcontre son neveu. Environ deux mois après qu'il \$\frac{\superson}{\superson} \live{\superson} \li

choisi des juges ecclesiastiques, qui en avoient A N. 871. déja jugé une partie; quoique les canons défendent d'appeller des juges que l'on a choisis, ni de s'adresser à des juges seculiers, au mépris des ecclefiaftiques, ni de fuivre la jurifdiction du laic s'il consent de subir le jugement de l'église.

f. 10, 21. 11.

Il se plaint ensuite qu'Hincmar de Laon, tant de fois averti, n'a point voulu fouscrire à l'excommunication des complices de Carloman, comme les autres évêques de la province de Reims. Puis il répond aux plaites qu'Hinemar de Laon formoit contre lui; de l'avoir trahi & été cause de sa détention à Silvac; & de mépriser l'excommunication du pape. Sur ce dernier chef, il répond que c'est une pure calomnie; il défie l'évéque de Laon de la prouver, & declare fa créance sur l'antorité du pape, qu'il a le privilege de la primauté sur tontes les églises du monde; & qu'encore que tous les apôtres, & par eux tous les évêques & tous les pretres aient reçu le pouvoir de lier & délier, il a toutefois été accordé d'une maniere speciale à S. Pierre & à ses successeurs.

Il dit encore de son neven : Il m'a mandé par l'archevêque Venilon, que fi je voulois avoir la paix avec lui, il falloit que je brûlasse ce que j'avois écrit de l'excommunication qu'if a portée contre son diocese, en quoi il veut m'obliger à brûler l'écriture & les canons, dont j'ai rempli

i. 32. ces écrits. Il foûtient que la fouscription qu'il a

faite à Attigni, lui a été extorquée par force, & par consequent qu'elle ne l'oblige point. Pour refuter cette objection, Hincmar de Reims rapporte en détail les circonfrances de la fouscription d'Attigni, & soutient qu'on ne lui a point fait de violence. Enfin il dit, qu'aiant été appellé trois fois, il est tombé dans la contumace & doit être condamné, sans esperance d'appel, suivant les canons. Telles sont les plaintes d'Hincmar de Livre einquante-deuxième. 309 Reims, qu'il conclut en protestant, qu'il ne cher-

che point la vengeance de ses injures particulie- An. 871.
res; mais seulement la défense de sa dignité, &

des droits de sa métropole.

Les évêques aiant pris du temps, pour déliberer sur la plainte du roi, rapporterent leur répon- Suite da se, qui n'est qu'un recueil de canons, des loix & concile de d'autres autoritez, pour montrer quelle peine mériteroit l'évêque, s'il étoit convaince des cri- Part. 3. Pi mes portez par la plainte, parjure, sedition, usur- 1617. pation violente, alienation des biens d'églife, calomnie, désobéissance au roi, résistance à main armée, intelligence avec les rebelles. En cet écrit ces paroles me paroiffent remarquables : Notre frere Hincmar ne pouvant obtenir par lui-même justice du roi, devoit le poursuivre, premierement dans le concile de sa province, n'aiant point de tribunal seculier où il put le faire appeller; que si les parties étant presentes, nous ne pouvions terminer l'affaire par notre jugement, nous lui aurions donné nos lettres, pour en porter la connoissance an faint siege. Il faut se souvenir que

cet écrit se lisoit devaint le roi.

Cependant Hincmar de Laon étant artivé à Part. 4. p.

Douzi, su cité juridiquement par trois sois, 1631pour se presenter au concile, oiiir les ordres du
pape, & répondre aux plaintes formées contre
lui. Hincmar de Laon presenta un grand memoire pour le concile, & dit, qu'il appelloit au
faint siege. Mais les députez lui direut: Venez

vous défendre, ensuite vous poursuivrez votre
appel, s'il est necessaire. Au reste, ne craignez
point, il ne vous sera siat aucun prépudice, par
la consideration d'aucune personne. Chacune de
ces citations se faisoit par un évêque, un prêtre
& un diacre de la province de Reims.

On cita aussi un curé de campagne nommé Haimerade, que l'évêque de Laon avoit aves Hiftoire Ecclefiaftique.

A N. 871. moire au concile d'Attigni. Ce prêtre ne se prefenta point à Douzi, mais Hinemar de Laon obéit enfin à la troisseme citation, & comparut

6. 1. au concile. Quand il y sur, le roi Charles prefenta encore sa plainte, qui ayant été siè en sa
presence, lui sut donnée par Odon de Beauvais
pour l'examiner; & on lui accorda du temps
pour y répondre. Odon lut aussi devant lui une
lettre du pape Adrien, par laquelle il lui sassoit
des reproches de n'être pas venu à Rome suivant
sa promesse, & lui ordonnoit d'être sossimis à son
metropolitain.

XIII. Le lendemain Hinemar de Laon fut cité de Réponse nouveau, pour répondre à la plainte du roi & définienat proposer ses défenses le samedi suivant; & ce terme étant échu, on le cita encore une sois; lui

6- 3- déclarant qu'en ne recevroit point ses memoires, jusques à ce qu'il se fût défendu lui-même.

. 4. Le quatorzième d'Août Hincmar de Laon étant venu au concile pour la seconde fois, Hincmar de Reims lui ordonna de répondre à la plainte du roi. L'évêque de Laon proposa une exception en disant: Je suis dépouillé de tous mes biens, e'est pourquoi je ne répondrai point en ce concile. Et il tira de son sein des cahiers, où il commença à lire des passages touchant les appellations des évêques. Le concile lui dit : Répondez à ce qu'on vous objecte; & ensuite vous pourrez, s'il est besoin, appeller au faint siege, ou aller à Rome volontairement, avec la permission du roi. Hincmar de Laon répondit : Je suis dépouillé de tous mes biens, je ne répondrai rien à ce qu'on m'objecte. Le concile Ini ordonna de dire les personnes qui l'avoient dépouillé; & il répondit : Ces clercs le sçavent, montrant des prêtres & des diacres de Laon, qui l'accompagnoient. Le concile dit : Vous Livre cinquante-deuxiéme.

pouvez le dire vous-même, vous avez l'âge & la & la permission de répondre. Il répondit: Que An. 871. mes clercs le disent. Le prêtre Fagenulse étant pris à serment dit : Il est vrai qu'il ne peut disposer de rien. Le roi lui dit : Nommez les personnes qui l'ont dépouillé; & j'en ferai justice se-Ion la loi. Fagenulfe dit: C'est vous qui l'avez dépoüillé.

Alors le roi se leva, & dit au concile: Ce frere ne dit pas vrai. J'ai appellé l'évêque de Laon à ce concile par mes lettres, suivant l'usage de mes predecesseurs. Ensuite j'ai été bien informé, que des hommes libres de mon roïaume qui lui appartenoient, m'étoient infideles. J'ai ordonné au comte & à mes commissaires de me les envoyer; l'évêque a fait armer des hommes libres & des ferfs, pour résister à mes commissaires. D'ailleurs j'ai appris qu'il venoit au concile avec tous ses gens à main armée : quoique j'eusse ordonné, tant à lui qu'aux autres évêques, d'y venir avec peu de monde : afin que le reste de leurs vassaux sut prêt à défendre le pais contre les Normans. J'avois donc ordonné qu'Hincmar n'amenat au concile que dix ou douze hommes, outre les clercs & les valets. J'ai appris ensuite, qu'il avoit fait évader ces hommes, dont la fidelité m'est suspecte, avec les biens de l'église, & qu'il vouloit s'enfuir avec eux, pour ne pas venir au concile. Pour l'en empécher, je lui ai envoyé des gardes, mais à la charge, que s'il vouloit venir, ils lui en laissassent toute la liberté; se contentant de l'observer de loin tout à l'entour, de peur qu'il ne suivit les fagitifs. Hincmar étant arrivé ici, n'a point voulu d'abord aller au logis que ses gens lui avoient preparé. Je lui en ai offert un près de l'église, qu'il a accepté, & j'ai donné ordre que l'on lui gardat ses coffres. Mais

Histoire Ecclesiastique.

enfaite il est alle à fon logis, où fes coffres ont été A N. 871. portez sains & entiers, & quand il a voulu aller à l'églife lui ou les fiens, personne de mes gens ne les ont empêchez. Voilà des clercs & des laïques

nobles, par qui je le puis prouver.

Les témoins produits par le roi furent ouis; Fagenulfe & les autres cleres de Laon reconnurent la verité de leurs dépositions; mais l'évêque Hincmar varia dans ses réponses. Il sut donc prouvé, que le jour même il avoit dit à Irminon Ion prêtre, de prendre en cachette un calice d'onix garni d'or & de pierreries avec sa patene, que le roi avoit donné à Notre-Dame de Laon; de peur qu'on ne le trouvât dans les coffres. Qu'il emportoit avec lui des reliques que Pardulus fon predecesseur avoit données à l'église; entre autres une croix d'or ornée de pierreries, donnée par la reine Irmentrude; de plus, les titres & les

papiers de l'église.

Hincmar de Laon pressé de rendre la croix qu'il portoit sur lui, dit qu'il l'a rendroit, si son métropolitain le lui ordonnoit : Hincmar de Reims voyant qu'il vouloit aussi l'accuser de le dépoüiller, tira le livre des canons, & dit : Je ne vous l'ordonne que suivant ces regles. Il fit lire un canon du concile d'Antioche, marquant la distinction des biens de l'église & des biens de l'évêque. Après quoi le roi dit : Hincmar de Laon est du nombre des évêques pauvres. Quand il fut sacré il est évident qu'il n'avoit pas un denier ; c'étoit son oncle qui le nourrissoit & l'entretenoit aux dépens de l'église de Reims. Hincmar de Laon soûtint, qu'il avoit des terres & des ferfs; mais fon oncle montra, que fon pere & son ayeul jouissoient de tout. Enfin l'évêque de Laon tira la croix de son sein, & la rendit au trésorier de son église,

Enfuire Hincmar de Reims lui ordonna derépondre aux accufations. Il dir : Je ne recevria An. %21.
point votre jugement: J'ai contre vous des fujets
de récufation, c'eft pourquoi j'appelle au S. fiége. Hincmar de Reims répondit: Vous ne pouvez m'accufer ni moi, ni perfonne, que vous ne
vous foiez vous-même jultifié. Quand vous aurez
été jugé, vous pourrez appeller fi bon vous femble. On fir relire les lettres du pape Adrien aux
deux Hinomar: mais Vévêque de Laon revint à
dire: Je ne répondrai à aucune accufation dans
ce concile, & je ne reconnoitrai point mon métropolitain pour juge, parce qu'il m'a fait mettre

en prison par le roi.

Alors Hincmar de Reims se leva & dit au roi: Seigneur, je vous prie de vouloir bien dire en presence de ce concile, si c'est par mon conseil ou de mon consentement; que vous avez fait mettre Hincmar en prison. Le roi prenant Dieu à témoin, protesta que non; & ajoûta : Si ce n'étoit pour la confideration de son oncle, il y a deux ans que je l'aurois envoyé loin de Laon dans une étroité prison. Car je ne pouvois plus souffrir ses insolences. Et si je ne l'avois tiré des mains de plusieurs de mes serviteurs, ils avoient résolu de l'arracher de mon palais pour le mutiler ou le battre jusques à la mort. Hincmar de Reims conjura encore Odon de Beauvais, & Hildebalde de Soissons, de dire ce qu'ils en sçavoient; & ils témoignerent devant le concile, qu'il n'avoit point eu de part à l'emprisonnement d'Hincmar de Laon. Deux prêtres & deux comtes, qui étoient avec le roi quand cet évêque fut arrêté, rendirent le même témoignage; & déclarerent, qu'il avoit été mis en prison, pour n'avoir pas voutu promettre de venir au prochain concile, & parce que le bruit couroit qu'il vouloit abandonner son église, & passer Tome XI.

au service du roi Lothaire. Après quoi le concile A N. 871. jugea Hincmar de Reims justifié de ce reproche, & Hincmar de Laon convaincu de calomnie, & non recevable à recuser son métropolitain. Ensuite Hincmar de Reims, par ordre du con+

XIV. Condamcile, dit à Hincmar de Laon de prendre la plainnation d'Hincmar de Laon.

te duroi qu'il avoit, & d'y répondre article par article. Comme il le refusa, l'archevêque en fit lire une autre copie ; & for le premier article, 6. 7. il lui demanda : s'il avoit fait au roi le ferment qui y étoit exprimé. L'évêque de Laon dit : que quand il jura, il n'y avoit point là d'évangiles; ajoûtant, qu'il avoit gardé la fidelité qu'il avoit jurée, & d'autres réponses frivoles , revenant toujours à lon appel. Il fut ensuite convaincu par plusieurs témoins d'avoirfait ce ferment, & ainfi de tous les autres articles de la plainte du roi & 'de celle de l'archevêque, Comme il faisoit du bruit & crioit dans le concile, l'archeveque le fomma encore une seconde & une troisiéme fois de répondre aux accusations; & comme il perfifta dans sa contumace.

. 8. l'archevêque, par ordre du concile, demanda les avis.

Harduic archevêque de Besançon opina le premier, & dit : Notre frere Hincmar évêque de Laon, étant convaince par ses paroles & ses écrits, & par des témoins dignes de foi, d'avoir allumé des féditions, est jugé par les canons digne de déposition, sauf en tout le jugement faint fiége. Frotaire de Bourdeaux infista sur le parjure & la désobéissance au roi. Vulfade de Bourges, fur les calomnies contre le roi portées à Rome; & ainsi chaeun des évêques appuia sur quelque crime en particulier, & tous conclurent à la déposition. Hincmar de Reims, comme president au concile, opina le dernier & prononça la sentence, la lisant sur un écrit. Elle

Livre cinquante-deuxième. fut souscrite par les vingt - un évêques presens, puis par les députez de huit évêques absens, & A N. 870.

par huit autres ecclefiastiques.

Le concile écrivit au pape Adrien une lettre p. 1654. fynodale, en lui envoyant les actes, dont il demande la confirmation, ou que du moins, fi le pape veut que la cause soit encore jugée, elle foit rénvoyée sur les lieux, & qu'Hincmar de Laon demeure cependant excommunié. Proteftant que si le pape casse leur jugement, ils ne se méleront plus de la conduite de cet évêque. A la fin ils recommandent au pape, Actard de Nantes, élû archevêque de Tours, qu'ils lui en-Voyoient porter les actes du concile. La lettre est

datrée du fixiéme de Septembre 871.

Hincmar de Reims écrivit aussi sa lettre particuliere, où il commence par l'affaire d'Actard, Tranna-& dit au pape: J'en ai pris foin, comme vous tard de me l'aviez ordonné; & parce qu'il étoit chasse Nantes. de son fiege par les Normans & les Bretons, je p. 1658. lui ai permis, du consentement de mes suffragans & du roi, de faire les fonctions épiscopales dans une église vacante de ma province. C'étoit celle de Terouane. Mais il ne pouvoit en être évêque titulaire, parce que ce qui reste des biens de l'église de Nantes, est trop éloigné de notre province; & qu'il ne pouvoit pas régulierement appartenir à deux provinces. Maintenant qu'il cst demandé par le clergé & le peuple de l'église métropolitaine de Tours, en laquelle il a été baptifé, tonsuré & élevé par tous les degrez jusques à l'épiscopat; nous vous l'envoions pour l'ordonner archevêque titulaire de cette églife, à condition qu'après sa mort, son successeur sera ordonné suivant les regles, par les évêques de la province, sur l'élection du clergé & du peuple.

Il vient ensuite à Hincmar de Laon, & après O ii

Histoire Ecclesiastique.

avoir relevé sa mauvaise conduite & les efforts An. 871. inutiles qu'il a faits pour le corriger; il déclare, qu'il ne vent plus s'en méler , ni le regarder comme fon fuffragant. J'aimerois mieux, dit-il, perdre un œil, un pied ou une main, que de disputer davantage avec lui, sans aucune utilité. Il est temps que je cherche le repos, & qui je son-

1. 1663. ge à finir ma vie en paix. Enfin il rend compte au pape de l'affaire d'un curé de son diocele, nommé Trifinge, qui étant yvre, avoit blessé un homme à dessein de le tuer. Hincmar de Reims l'avoit déposé, & le coupable avoit été se plaindre an pape.

Nonobstant ce qu'Hincmar dit ici en faveur @ 11/c. 45. r. 2. p. 741. d'Actard, une lettre qu'il écrivit depuis, montre qu'il n'approuvoit pas sa translation. Un évêque l'avoit consulté sur ce sujet, & il lui répond: que les évêques étant établis, non pour jouir des honneurs & des revenus attachez à leur dignité, mais pour travailler au salut des ames; aucun motif d'ambition ni d'interêt ne doit les

, 749, faire paffer d'une ville à l'autre. Venant au fait particulier, il dit, qu'Actard ne devoit point quitter Nantes, s'il pouvoit y demeurer, ni être élu pour le fiege de Tours, fi on pouvoit trouver un autre sujet aussi digne de le remplir, mais qu'il est absolument contre les canons de garder ensemble l'une & l'autre église.

Pour montrer qu'il peut demeurer à Nantes, il dit, que c'est une ville où réside un comte, habitée par des clercs & des laïques nobles & non nobles, & que dans le diocefe il y a des laboureurs , 760. & même des Juifs. Or, ajoûte-t il, un évêque qui n'a ni femme ni enfans, peut bien vivre dans une ville où demeure un comte, homme feculier & marié, quoiqu'il y demeure entre les payens. D'autant plus que cet évêque a d'autres ter-. 756, res & des abbaïes par la liberalité du roi. Ainfi giand il dit qu'à Nanies il ya des ecclessassiques fufficians pour assister le peuple; mais qu'il n'a pas An. 871 de quoi y soutenir sa dignité; ce n'est que la cupidité qui le fait parler. Et que sçait-il si entre ces pasens qui y demeurent, il n'y a point plusieurs prédessines, qui pourtoient être convert spar ses instructions? Il devroit au moins demeurent par ses instructions? Il devroit au moins demeurent par ses instructions? Il devroit au moins demeurent par ses instructions et se convert spar ses instructions? Il devroit au moins demeurent par triarche de Jerussalem, & comme les chrétiens de Cordoue & des autres villes d'Espagne. Cette lettre fait juger, que quand Hinchar écrivoit en faveur d'Actard, ce n'étoit pas de son mouvement, mais par ordre du roi.

Cependant l'empereur Bafile & le patriarche Lettres de Theognafe , qui retournoit à Rome. Le patriar - pape. Che conflitoit le pape fur les lecteurs ordonnez Ta. & conte par Plabée C. P. au Par Plabetius, qui étaient en très grand nombre p. 1170.

dans tous les lieux de la dépendance de C. P: pour sçavoir s'ils pouvoient être promus aux ordres superieurs. Il demandoit encore dispense pour Paul garde-chartes de l'églife de C. P. que Photius avoit ordonné archevêque, & à qui le pape avoit permis de conferer toute autre dignité, hors le sacerdoce. Ignace demandoit qu'il fur rétabli dans l'épiscopat. Enfin il demandoit grace pour Theodore métropolitain de Carie. C'est moi, disoit Ignace, qui l'ai ordonné, & il a beaucoup souffert pour moi. Il est vrai qu'il a cedé enfin à la persecution de Photius, mais il s'en est répenti ? & a demandé pardon. Vos légats l'ont interdit des fonctions du facerdoce, parce qu'il avoit souscrit à la déposition du pape Nicolas. Nous vous prions d'user, s'il est peilible, de dispense sur ces trois articles.

L'empereur demandoit au pape la même grace, & témoignoit être en peine des légats, qui avoient présidé au concile, n'ayant point eu de Sup. liv.

i. n. 30.

nouveiles de leur retour. Ces deux lettres étoient nouveiles de leur retour. Ces deux lettres étoient font des étoffes, dont les noms nous font inconnuis; ceux du patriarche, un évangile grec-latin, très exactement corrigé, une étole ornée d'or, une belle chaftble, & de la theriaque très-éprouvée.

Le pape répondit à l'empereur : Nos légats sont enfin revenus, quoique tard & après beaucoup de périls. On les a pillez, on a tué leurs gens, ils font arrivez dépouillez de tout, & fans aucun fecours humain. Tout le monde en gémit, & on s'étonne qu'ils aïent souffert ce qui n'est arrivé à aucun légat du faint fiege, fous aucun empereur, & que vous ayez si mal pourvû à leur sûreté. Après les avoir demandez avec tant d'empressement, vous deviez au moins suivre l'exemple de Michel votre prédecesseur, qui renvoia avec une bonne escorte ceux qui lui furent envoyez. Il y a encore un autre point sur lequel vous avez effacé toutes les marques de bonté que vous aviez données au faint fiege. C'est que sous votre protection, notre frere Ignace a bien ofé confacrer un évêque chez les Bulgares. Nous vous supplions de l'obliger du moins à present, à s'abstenir du gouvernement de ce pais, autrement il n'évitera pas la peine canonique; & ceux qui s'attribuent en ce païs-là le titre d'évêque, ou quelque autre que ce soit, seront déposez, outre l'excommunication qu'ils ont déja encourue.

Quant aux trois articles dontwous nous avez priez à la follicitation d'Ignace, nous ne pouvons rien changer à ce qui a été reglé, principalement en ce qui regarde les ordinations de Photius. Si ce n'est que les parties interessées se presentent contradictoirement devant nous, à nous instruisent de quelques faits que nous ignorons. Car il n'y a point en nous de oûi & de aon, & nous ne pouvons en aucune maniere aon, & nous ne pouvons en aucune maniere.

210

nous écatter de ce que le pape Nicolas ou nous, An. 871. avons ordonné; & de ce qui vient d'erre décidé

par leconcile universel. Ce n'est pas notre contume d'abuser selon notre santaisse des ordonnances de nos peres; comme sont chez vous quelques prélats, qui alleguent les Eanons des conciles ou les décrets du saint siège, quand ils veulent nuire à quelqu'un ou savoriser lents prétentions: & les passent sous silence quand ils seroient contre cux ou pour les autres. Au reste l'abbé Theognoste n'a rien épargné, pour obtenir ce que vous désritez. La lettre est du dixiseme de Novembre, indixion cinquéme, qui est l'an 871. Il faut bien remarquer cette fermeté des papes à resuser les dispenses, & s'attach r inviolablement aux regles.

Nous n'avons pas la réponse au patriarche Ignace, mais seulement un fragment d'une autre lettre, où le pape lui dit: Vons m'avez écrit, que nos prêtres & nos évêques foient chaffez honteufement de Bulgarie : quoiqu'il n'y ait en encore fur ce point aucun jugement devant vous : car nous n'avons jamais été appellez en justice pour ce fujet. Si vous dites, que nous avons commencé à défendre aux prêtres de la dépendance de C. P. de faire leurs fonctions en ce pais-là, nous ne le nions pas. C'étoit des gens de la communion dePhotius, que nous avons interdits, non seulement en Bulgarie, mais par toute l'église, comme nous faisons encore. Vous qui le sçaviez, vous ne deviez pas les foutfrir en Bulgarie. Nous avons appris que vous faites plufieurs autres choses contre les canons: & en particulier, que vous aviez ordonné des laigues tout d'un coup diacres nonobstant les décrets du dernier concile. Vous sçaves que la chure de Photius a commencé par là.

Le fondement de cette plainte du pape étoit ;

Hiftoire Ecclefiaftique.

qu'après la conference de C.P. au sujet des Bulga-An. 171. res, les légats d'Orient & les Grecs leur persua-Sup. liv. Li. derent de chasser les prêtres Latins, & de recevoir n. 48. vit. des Grees. Ils renvoyerent à Rome l'évêque Grimoalde, qui se retira chargé de richesses, sans congé du pape; & apporta une grande lettre du roi des Bulgares, où ce prince prétendoit justifier sa conduite, par le jugement des légats, qui avoient presidé au concile. Grimoalde difoit, que les Bulgares l'avoient chaffe, quoique la lettre n'en dit rien; & les prêtres qui l'accompagnoient disoient, qu'ils n'avoient été chasfez, ni par les Grecs, ni par les Bulgares, mais trompez par Grimoalde lui-même. Ce qui donna grand sujet de le soupçonner d'avoir trahi son ministere.

Cet fut donc alors que les Bulgares, gagnez

- XVII. Bulgares foum's à l'egi.fe C. P. Conft.

P. 210.

par les exhortations & les liberalitez de l'empereur Bafile , reçurent un archevêque Grec , & lui laisserent ordonner dans leur pais grand in nombre d'évêques. On y envoya aussi quantité Bast. n. 95 · de moines, pour travailler à leur instruction. Ainsi la religion Chrétienne s'y affermit, mais avec le rit Grec & la dépendance du fiége de C. P. qu'ils reconnurent toûjours depuis. C'est sans doute à ce premier archévêque de Bulgarie. que Pierre de Sicile dédia son histoire des Manichéens.

XVIII. chéons par Pierre de S'c.le. Sup. liv. XLVIII. N. 25.

Ce Pierre fut envoye par l'empereur Bafile à Histoire Tibrique ou Tephrique capitale des Manichéens d'Armenie, pour traiter de l'échange des captifs. C'étois la seconde année que Basile regnoit, avec fes deux fils Constantin & Leon : c'est-à-dire en Petr.p. 2 72. 871. & du temps que Chrysocheris commandoit à Tibrique. Pierre y demeura neuf mois, pendant lesquels il s'instruisit exactement de tout ce qui regardoit la fecte des Manichéens, ou Pauliciens, par les frequens entretiens qu'il eut, tant

avec eux-mêmes, qu'avec plufieurs catholiques qui demeuroient chez eux. Il apprit qu'ils de- An. 871. voient envoyer en Bulgarie, pour féduire ces nouveaux chrétiens, croyant qu'il feroit plus facile dans ces commencemens d'y répandre leurs erreurs. Car, dit-il, ils ont accontumé d'en user ainsi; & ils s'exposent volontiers à de grands travaux & de grands périls pour la propagation de leur doctrine. C'est pourquoi après fon retour, il écrivit leur histoire, & l'adressa à l'archevêque de Bulgarie, pour le précautionner contre leurs émissaires. Sa crainte n'étoit que trop bien fondée, l'herefie des Manichéens s'infinna & s'établit en Bulgarie, y jetta de profondes racines, & de là s'étendit dans le reste de l'Europe, comme nous verrons en son

L'anteur dit d'abord, que le plus sur pour les p. 6. fimples, est de ne point entrer en difpute avec ces heretiques, & ne point répondre à leurs questions, mais de garder le filence & les fuir ; & pour cet effet il est utile de les connoître. Il est difficile, ajoûte-t'il, de ne s'y pas laisser seduire, car ils ont toujours à la bouche des palfages de l'évangile & de faint Paul; & il fant être bien verse dans l'écriture, pour découvrir leurs artifices. Quand ils commencent à parler à quelqu'un, ils font profession d'une morale pure, & d'une créance conforme à celle des catholiques. Ils reconnoissent la sainte Trinité, & anathematisent ceux qui ne la connoissent pas ; ils disent, que Notre - Seigneur s'est incarné dans une Vierge, & anathematisent ceux qui ne confessent pas toutes les proprietez de l'incarnation. Mais ils ne le disent que de bouche, & ont une autre créance dans le cœur. Ils anathematisent volontiers Manés & ses disciples . parce qu'ils ont d'autres maîtres beaucoup piresÉafin ils changent comme le cam-leon selon les temps, les lieux & les personnes, pour seduire plus facilement. Quand ils votent que l'on écourte leurs reveries, ils commencent à découvrir un peu leurs mysteres, & ils ne les communiquent pas à tous ceux de leur tecte, mais à un petit nombre, qui leur paroissent les plus parafaits.

L'auteur propose ensuite leur doctrine, qu'il réduit à fix articles. 1. Ils mettent deux principes, un Dieu bon & un mauvais. Ce dernier est l'auteur & le m itre de ce monde, l'autre du fiecle futur. Quand ils perlent un peu librement, ils difent, que c'est ce qui les separe des Romains. Car c'est ainsi qu'ils nous appellent, se nommant seuls chrétiens. C'est, disent-ils, que vous croiez à l'auteur du monde; & nous croions à celui dont le Seigneur dit dans l'évangile, vous n'avez jamais cui fa voix ni vû fa figure. 2. Ils haiffent la fainte Vierge, ne la mettant pas même an simple rang des personnes vertueules; & d.fent que Notre-Seigneur n'a pas été formé d'elle, mais qu'il a apporté son corps du ciel : & qu'après l'avoir mis au monde, elle a eu d'autres enfans de Joseph. 3. Ils rejettent la communion des mysteres terribles du corps & du fang de Notre Seigneur, & disent, que ce ne fut pas du pain & du vin qu'il donna à ses disciples à la cene, mais qu'il leur donna ses paroles d'une maniere symbolique, comme du pain & du vin. 4. Ils ne recoivent point la figure de la croix, & lui font mille ontrages. 5. Ils ne reçoivent aucun des livres de l'ancien testament, traitant les prophetes d'imposteurs & de voleurs. Mais ils reçoivent les quatre évangiles, les quatorze épitres de S. Paul, celle de S. Jacques, les trois de faint Jean, celle de faint Jude, & les after des apôtres, mot pour mot, comme nous

Livre cinquante-deuxiéme. les avons. Ils ont auffi des lettres de leur docteur Sergius. Mais ils rejettent les deux de S. Pierre, le haiffent & le chargent d'injures. 6. Ils rejettent les precres de l'église : s'arretant au seul nom, parce qu'il est dit dans l'évangile, que les anciens, presbyteros, s'affemblerent contre le

Seigneur. Pierre de Sicile fait ensuite l'histoire des Ma-Sup liv. nichéens, commençant par le recit de faint Cy- VIII. H. 1Qrille de Jerusalem, que j'ai rapporté en son lien-Il met enfuite ce qu'en difent l'historien Socrate Petr. p 167 & faint Epiphane; puis il vient à fon hiftoire par- p. 40. riculiere, qu'il reprend depuis le regne de Conftantin, ou plûtôt, Conftant petit fils d'Heraclius, & continue jusques à son temps. J'ai rapporté en divers endroits de mon histoire, tout ce qui m'a xzv. n. 140 para important dans celle de Pierre de Sicile, & 15. il est l'unique qui nous apprenne la liaison des anciens & des nonveaux Manichéens, dont nous

verrons l'importance. Chrysocheris chef des Manicheens d'Armenie. étoit en grande réputation de valeur & de pru- in Bafel. 11dence, & incommodoit fort les Romains par 37. les courses qu'il faisoit sur leurs terres & lescaptifs qu'il prenoit. C'est pourquoi l'empereur Bafile lui fit la guerre des le commencement de fon regne, & l'obligea à se rensermer dans Tophrique sa capitale. Mais le siège tirant en longueur, l'empereur fut contraint de se re.irer, faute de vivres. En un autre campagne, il brûla n. 400 Argaouth & quelques autres places des Manichéens, & étant de retour à C. P. il pria Dieur, # 44par l'intercession de saint Michel & de S. Elie . de ne le point retirer du monde , qu'il n'eûr enfonce trais fféches dans la tête de Chryfocheris. Er effet l'anice suivante, une partie de les in #2troupes attaqua les Manichéens, en crant : La croix a vaincu. Ils furent défaits & ChrysteineHistoire Ecclesiaftique.

ris tué en fuiant. On envoya fa tête à l'empereur; qui acquitta facilement son vœu, en tirant trois fléches dedans. Les Manichéens demeurerent affoiblis par cette victoire, mais non pas rui-

Vers le même temps, c'est-à-dire, sous l'empe-

reur Basile & le patriarche Ignace, arriva la con-

Convertion des Ruffe; Sup. liv. L. n. 11.

#. 43·

conft in version des Russes; cette nation si farouche & si ast . n.96. impie, qui avoit commencé à paroitre sous le regne précedent. Basile les attira par des presens d'or, d'argent & d'étofes de foie, pour traiter avec eux, faire la paix & leur pemettre de se faire baptiser & recevoir un archeveque ordonné par le patriarche Ignace. Quand il fut arrivé chez eux, on dit qu'il s'acquit de l'autorité par ce miracle. Le prince des Russes ayant afsemblé la nation, & étant assis avec les vieillards qui composoient son conseil, & qui étoient les plus attachez à leur ancienne superstition ; ils déliberoient s'ils devoient la quitter pour la religion Chrétienne. Ils firent venir l'archeveque, & lui demanderent ce qu'il venoit leur enfeigner. Il leur montra le livre de l'évangile, & leur raconta quelques-uns des miracles de Jesus-Christ & quelques-uns aussi de l'ancien testament. Les Russes dirent : Si nous ne voyons quelque merveille femblable, & principalement comme celle que tu nous a dite des trois enfans dans la fournaise, nous ne t'écouterons pas vo-Iontiers. L'archeveque répondit : Quoiqu'il ne soit pas permis de tenter Dieu , toutefois si vous êtes entierement réfolus de vous approcher de lui, demandez ce que vous voudrez, & affurément il se sera , en consideration de votre foi, quoique nous en foions indignes. Ils deminderent, que ce livre même qu'il tenoit, fût jetté dans un feu qu'ils auroient allumé; & promirent que s'il n'étoit point brûlé, ile Livre cinquante-deuxiéme.

croiroient. L'archevêque leva les yeux & les mains au ciel, & dit: Seigneur Jefus, glor fiez votre saint Nom en presence de tont ce peuple. On jetta dans une fournaise ardente le livre de l'évangile, & après qu'il y eut demeuré plusieurs heures, on éteignit le feu, & on trouva le livre en son entier, sans que les bords même, ni les fermoirs fussent gâtez. Les barbares étonnez, commencerent, sans hésiter, à demander le baptême.

Cependant Photius exilé & enfermé, écrivit ainsi à Basile : Ecoutez très-clement empereur, je plaintives n'allegue pas maintenant notre ancienne amitié, de Photius ni les fermens terribles & les promesses, ni l'onc- Epist. 97. tion sacrée & le couronnement, ni les saints mys-

teres, que vous avez reçus de mes mains, ni l'adoption spirituelle de votre fils. Je ne dis rien de tout cela, je ne vous propose que les droits communs de l'humanité; tous les hommes Grecs & barbares ôtent la vie à ceux qu'ils condamnent à mort, mais ceux qu'ils veulent laisser vivre, ils ne les forcent pas à mourir, par la faim & par mille autres maux. Pour moi je mene une vie plus cruelle que la mort. Je suis captif, privé de tout, parens, amis, serviteurs; en mot, de tout secours humains : Et toutefois quand on menoit enchaîné le divin Paul, on n'empêchoit pas ses amis de le servir; & bien qu'en le conduisit à la mort, il trouvoit de l'humanité dans les payens ennemis de Jesus-Christ. Ce qui est de plus nouveau, c'est que l'on nous a ôté jusques aux livres, Est-ce de peur que nous n'entendions la parole de Dieu ? Si nous faisons mal, il falloit nous donner plus de livres & même des maîtres, pour nous infruire; si nous ne faisons point de mal, pourquoi nous en fait-on? Jamais aucum catholique n'a été ainsi traité par les héretiques. Il apporte l'exemple de S. Athanase, de S. Jean

Chrylostome & de plusieurs autres, jusqu'à saint Nicephore, persecuté par Leon l'Armenien. Il le plaint ensuite, que l'on a ruiné les églises & les hôpitaux qu'il avoit bâtis, comme si on vouloit nuire à son ame : lui ôtant d'un côté les Livres qui pourroient l'instruire, & de l'autre, les moyens de racheter ses pechez. On ne nous lai le de vie, ajoute-il, que ce qu'il en faut pour fentir nos maux : Ainfi nous foutfrons ce que la mort a de plus douloureux, fans recevoir la feule confolation qu'elle donne, qui est de finir les foutrances. Faites y reflexion, Seigneur, & fi Votre confeience ne vous reproche rien, ajoûtez à nos peines : fielle vous condamne, n'atten lez pas ce jugement, où le repentir est inutile. Souvenez-vous que vous étes homme, quoi qu'en pereur; que vous portez la même chaie que les particuliers : que nous avons le même maltre, le même créateur, le même juge. Je ne vous demande ni des dignitez, ni de la gloire, ni de la prosperité : mais ce que les barbares ne refusent pas à leurs esclaves : de mener une vie qui ne soit pas pire que la mort, ou d'être promptement délivré de ce corps.

₩pift. 114.

Il écrivit aufii au patrice Bihanes en ces termes: Autrefois les Romains & les Grecs, pour ne pas dire les chéciens, mettoient des bornes au mal qu'ils faifsient à leurs plus grands ennemis : les barbares gardent des regles dans les punitions; & on dit qu'il y a même des bètes qui épargnent les malheureux. Cependant l'état où vous m'avez mis, vous qui étes fi humain, m'a rendu malade; il y a un mois que je le fuis, j'ai besoin d'un medecin, on vous a fouvent prié de permettre qu'il me vifie; & toutefois, où eft Phumanité & le christianisme? vous ne l'avez pas accordé. Je ne puis encere me resoudre à vous traites de barbare, ni debète feroce; éelk

Livre cinquante-deuxième.

27.

à vous à confiderer, après avoir inventé contre nous des supplices si étr nges & si nouveaux sous le soieil, quel nom vous trouverz convenable à vos actions, au lieu de ceux de chrétiens, de Romains, de Greco, de Larbares, de béres sarouches. Pour moi si je cede à la maladie, scachez que je remporterai contre vous une plus illustre victoire, l'assart ma mort violente pour monument éternel de votre inhumante. Telle étoit la douceur & la patience de ce prétendu consesser.

On voit les mêmes hyperboles & la même amertume en plusieurs autres lettres, particulierement dans une très-longue aux évêques de fon parti. C'est une apologie contre les repro- mil. 174 ches de quelqu'un, qu'il ne nomme point; parce, dit-il, que l'on profite plus aisément des avis qui sont donnez ainsi sans désigner personne. Il se plaint que ce calomniateur prétend deviner même ses pensées, pour l'accuser d'avoir perdu la raison, jusqu'à mépriser les loix de Dieu & trahir toute l'église. C'est-à-dire, qu'on publicit qu'il avoit dessein de faire sa paix avec le pape & avec Ignace. Ce n'est pas, dit-il, que p. 24% les maux dont je suis accablé, ne soient capables de faire perdre l'esprit; & là - dessus il décrit pathetiquement ses souffrances, mais il dit, que L'ami qui l'accuse de trahir l'église, est plus cruel que tous ses persecuteurs. Il emploie tout l'artifice de son éloquence, pour le charger de confusion & le faire rentrer en lui-même. Je ne p. 25%. m'étonne pas, dit-il, qu'on m'abandonne en l'état où je suis; quoique sous mon nom, ce foit abandonner la verité: ce qui est insuportable, c'est de vouloir m'attribuer la cause de cet abandon. Il rapporte ensuite, comme une p. 157. preuve de la bonté de sa cause & un miracle évident, que personne ne s'est separé de lui dans

se aux évêques, qu'il exhorte à demeurer fermes, & finit en leur recommandant de prier pour

l'empereur. XXI. pape pour la France,

To. X. conc. P. 932.

Actard élu archevêque de Tours, ayant por-Lettres du té à Rome les actes & les lettres du concile de Donzi, avec celles du roi Charles; le pape Adrien confirma son élection, mais il n'approu-Epiff. 31. va point la condamnation d'Hincmar de Laon, comme il paroît par ses lettres. l'une aux évêques du concile, l'autre au roi. Il dit aux évêques , que suivant leur désir il a établi l'évêque Actard métropolitain, cardinal de l'église de Tours, alleguant, pour autoriser les translations, la fausse décretale du pape Anterns. Il ajoûte, qu'Actard conservera son droit sur ce qui reste à l'église de Nantes, que de son vivant, il n'y aura point d'autre évêque dans l'une & l'autre ; qu'après sa mort l'archevéque de Tours sera élu à l'ordinaire, & ordonné par ses suffragans, & que fi l'églife de Nantes revient à son premier état, cette union temporelle faite par nécessité, ne lui nuira point, & n'empêchera point qu'elle ait un évêque particulier.

Quant à Hincmar de Laon, le pape dit : Puis

qu'il crioit dans le concile, qu'il vouloit venir le défendre devant le faint fiége, il ne falloit pas A N. 8712 prononcer de condamnation contre lui : mais comme vous ne l'avez jugé, que fauf le jugement du S. hége; nous voulons qu'il viennent à Rome avec un accufateur légitime, pour être examiné en notre prefence dans un concile. Car nous ne pouvons juger fant connoiffance de caufe, & vous ne devez pas trouver mauvais, que fa caufe foit revue devant nous : parce que la ve-

rité éclate d'autant plus, qu'elle est plus souvent examinée. Cependant, nous désendons d'ordonner un autre évêque dans l'église de Laon. Cette lettre est du septième des calendes de Janvier,

indiction cinquiéme, c'est-à-dire du vingt-sixiéme de Decembre 871.

Epift. 33.

La lettre au roi Charles commence par des plaintes, de ce qu'il ne reçoit pas avec affez de soumission les corrections paternelles du pape. Touchant Hinemar de Laon, il repete mot pont mot ce qu'il avoit écrit aux évêques , & vent que le roi l'envoye à Rome avec escorte. Il repete aussi ce qu'il avoit dit d'Actard de Tours, & prie le roi de prendre la protection de cette églife si venerable; puis il ajoite : Vous sçavez que tout monastere doit être, suivant les canons, en la puisfance de l'évêque; & le mépris de cette regle a caufé la ruine de plusieurs monasteres, comme celui de saint Medard de Tours, où sont ses premiers évêques, faint Lidoire & faint Gatien : comme Marmoutier & plusieurs autres dans la même cité. Saint Medard est un prieuré au fauxbourg de la Riche.

Actard ayant apporté cette lettre au roi, il en XXII. fut extrêmement choqué; & y répondit par lettres du une lettre très-ferme, qui se trouve entre les au pare, envres d'Ilmemar de Reims, & qui est bien Tem, au de son stille. Il répond pied à pied à toute la let- y 721.

410

Tre, & se plaint d'abord de ce que le pape l'accu
N. 871. se de murmurer contre se sorrections. Dans vos
lettres precedentes, dit-il, vous m'avez appellé
parjure, tiran, perfide, & disspateur des biens
ecclessastiques, sans que j'en sois convaincu: dans
celle-ci vous m'accusez de murmure, qui est encore un grand crime, suivant l'écriture; & vous
voulez que ie receive acreal lement vas cettee-

voulez que je reçoive agreablement vos corrections. Ce feroit taciement me reconnoitre coupable de ces crimes, & me rendre indigne non
feulement des fonctions de roi, mais de la communion de l'églife. Ecrivez-nous ce qui convient
à votre ministere & au notre, comme ont fait
6.795 vos predecesseurs; & nous le recevrons avec

joie & reconnoissance.

Vos lettres portent: Nons voulons & nous ordonnons par l'autorité apostolique , qu'Hincmar de Laon vienne à Rome & devant nous, appuie de votre puissance. Nous admirons où l'anteur de cette lettre a trouvé, qu'un roi obligé à corriger les méchans & à venger les crimes. doire envoyer à Rome un compable condamné felon les regles; va principalement, qu'avant sa déposition, il a été convaineu en trais conciles, d'entreprile contre le repos public; & qu'après la déposition il persevere dans sa désobéisfance. Nous to nmes obligez de vons écrire encore, que nons autres rois de France, nez de race roiale, n'avons point paffé jusques à present pour les lieutenans des évêques, mais pour les feigneurs de la terre; & comme dit faint Leon & le concile Romain, les rois & les empereurs,

9, 997, que Dieu a établis pour commander fur la terre, ont permis aux évéques de regler les affaires fuivant leurs ordonnances : mais ils n'ont pas été les œzonomes des évêques. Et fi vous feuilletez les regiftes de vos predeceffeurs, vous ne rouverez point, qu'ils ayent égrit aux notres, comme vous venez de nous écrire. Il rapporte ensuite deux lettres de S. Gregoire, pour montrer avec quelle modestie il écrivoit, non seulement aux rois de France, mais aux exarques d'Italie. Il insiste since a voir de passage de table de Sup. liv. Dieus il rapporte le passage du pape Gelaie, sir xxx. n. 37- la distinction des deux puissances spirituelle & p. 701. temporelle, que j'ai rapporté en son lieu.

Ne nous faites donc plus écrire, ajoûte-t'il, des commandemens & des menaces d'excommunication, contraires à l'écriture & aux canons. Car, comme dit faint Leon, le privilege de faint Pierre subliste, quand on juge selon son équité, d'où il s'ensuit, que quand on ne suit pas cette équité, le privilege ne subsiste plus. Quant à l'accusateur, que vous ordonnez qu'il vienne avec Hincmar; quoique ce foit contre toutes les regles, je vous declare, que si l'empereur mon neveu m'affure la liberté des chemins, & que j'aie la paix dans mon roiaume contre les paiens, j'irai moi-même à Rome me porter pour accusateur, & avec tant de témoins irréprochables. qu'il paroîtra que j'ai eu raison de l'accuser. Eufin je vous prie de ne me plus envoyer, à moi, ni aux évêques de mon roïaume de telles lettres, que vous nous avez envoyées jasques ici; afin que nous puissions toujours rendre, comme nous défirons, à vos lettres, & à vos légats l'honneur & le respect qui leur convient. Cette réponse étoit dans un cahier scellé, ac- f. 706. compagné d'une petite lettre d'envoi.

Les évêques du concile de Douzi répondi- 76 8 cms. tent au pape à peu près sur le méme ton. Nous p. 1539. avons trouvé, disent-ils., dans vos lettres des choses que nous avons fait relire plusieurs sois, dontant si nous les avions bien entendues; & par le récit de notre confrere Actard, nous avons compris, que la grandeur de vos occupatious Hiftoire Ecclefiaftique.

ne vous a pas permis de lire tout au long les actes

A.N. 871. de notre concile, ni même de donner l'attention
nécessaire à notre lettre. Nous prenons donc la
liberté de vous répresenter, qu'avant que de
condanner Hincmar, nous avous fait lire dans
notre concile le canon de Sardique touchant les
appellations au saint siege. La lettre des évéques
est impariaite en cet endroit; seulement il paroit qu'ils vouloient prouver, que l'appel
d'Hincmar ne devoit pas être jugé à Rome,
mais en France, par des juges deleguez suiv ant
le concile de Sardique.

XXIII. L'archevéque Actard retourna à Rome por-Réponte ter ces répontes, & en rapporta une lettre du douce du pape au roi Charles, bien differente des précedentes, dont il excuse la dureté; & s'étend sur dentes, dont il excuse la dureté; & s'étend sur

ep. 14. les louanges du roi. Nons avons appris, dit-il, de plusieurs personnes vertueuses, & principalement de notre confrere Actard, que vous étes le plus grand amateur & protecteur des églises, qui foit au monde; enforte qu'il n'y a dans votre roiaume, ni évêque ni monaftere, que vous n'ayez enrichi de vos biens; & que vous fouhaiteriez ardemment d'honorer le ficge de faine Pierre, de répandre vos liberafitez fur son vicaire & fon clergé, & de les défendre de tous leurs ennemis. Et ensuite: Tenez secrete cette lettre, & n'en faites part qu'à vos plus fideles ferviteurs; nous vous affurons & vous promettons, que fi vous survivez à notre empereur, & nous auffi; quand on nous donneroit plufieurs boiffeaux d'or , nous ne reconnoitrons jamais d'autre empereur Romain que vous ; & dès-à-present, ce cas arrivant, le clergé, le peuple & la noblette de Rome vous défire pour chef, roi, patrice, empereur & défenseur de l'églife. Quant à Hincmar de Laon, le pape déclare qu'il no yeut prendre connoillance de fon

appel que suivant les canons, & promet après qu'il sera venu à Rome, d'en renvoier le juge- AN. 871. ment fur les lieux. C'est la derniere lettre que nons aions du pape Adrien, qui mourut vers la fin de cette année 872.

La même année mourut aussi saint Athanase évêque de Naples. Cette ville étoit dessors une S Athanades plus confiderables d'Italie, par la pieté de se veque de Naples. ses habitans & la multitude des églises & des monafteres; on y célebroit l'office divin en grec Vita and. & en latin, & il y avoit quelquefois deux évêques, pour les deux nations. Athanase étoit frere de Gregoire gouverneur de la ville, & en fut ordonné évêque en 85c. n'étant âgé que de dixhuit ans, tant les canons étoient alors mal obscreez. Gregoire étant mort, ent pour successeur son fils Sergius homme leger & interesse & tout à fait different du pere. L'évêque son oncle le reprenoit souvent, & lui donnoit des avis salutaires, que la femme de Sergius ne pouvoit souffrir; & lui disoit, que s'il vouloit être le maître dans Naples, non sculement il devoit ne point déferer aux remontrances de l'évêque, mais l'é-

loigner de la ville, ou même le faire périr. Sergius persuadé par sa femme, fit cacher chez lui des gens armez ; & ayant mandé l'évêque Athanase, sous prétexte de tenir un conseil, le fit arrêter, dépouiller de ses habits sacerdotaux & mettre dans une étroite prison. Toute la ville en fut émue & vint le redemander à Sergius. Les Grecs & les Latins, les prêtres & les moimes vinrent au palais, & Antoine abbé vénerable par son âge & par l'austerité de sa vie, se mit à la tête du clergé; se faisant soutenir à cause de sa foiblesse. Il sit de grands reproches à Sergius, & le menaça de sa perte & de celle de toute la ville, s'il ne lui rendoit son pasteur. Sergius demanda du temps pour déliberer; & les renvoya juiques à trois fois. Enfin voyant que le clergé menaçoit de déposiiller tous les autels, & de le frapper lui-même d'un anathême perpetuel, il rendit l'évêque au bout de huit jours & feignit de lui demander pardon; mais il retint ses freres

qu'il avoit auffi arrêtez.

Ensuite voyant la joie du peuple, pour la liberté de l'évêque, il se repentit de l'avoir délivré, & le fit observer par des espions, qui ne permettoient à personne d'en approcher. Athanase ayant en vain prié son neven de le traiter autrement, scella de son sceau le trésor de l'églife, & y mit une inscription en ces termes: Anathême à qui fera ouvrir cette porte en mon abfence, ou fans mon ordre; & se retira dans l'isle du Sauveur, distante de Naples de demi lieuë, ou douze stades. Sergius lui fit dire: S'il veut vivre en repos, qu'il prenne l'habit monastique, qu'il me laisse disposer de l'église & renvoye les eleres qu'il a emmenez. Athanase répondit : Je ne quitterai point volontairement l'épouse que Dieu m'a donnée, & n'abandonnerai point ceux qui m'ont suivi par charité. Tout ce que je demande à Sergius, c'est qu'il me laisse en lieu sûr, jusques à ce que Dieu lui touche le cœur.

Sergius ayant reçu cette réponde, assembla des troupes de Napolitains & de Sartasins, & assigeza pendant neuf jours l'îsle où étoit Athanase. Ce que l'empereur Louis ayant appris, il y envoya Marin gouverneur d'Amals, avec vingt barques qui mirent en suite les troupes de Sergius; & on amena l'évêque Athanase à Benevent où étoit l'empereur, qui le trait a vec grand honneur. Sergius au descriptior qu'il l'ui cit échappé, força le treior de l'église & en disspandant le signifies à des laiques, qui en achetoient la garde à pris d'argent. La villé qui en achetoient la garde à pris d'argent. La villé en la company de la chapte des pris d'argent. La villé qui en achetoient la garde à pris d'argent. La villé en la company de la chapte de la company de la chapte de la company de la chapte de la c

de Naples étoit dans une extrême consternation.

Le pape Adrien en étant averti, écrivit une A N. 872, lettre à Sergius & une autre au clergé & au peuple de Naples : leur ordonnant sous peine d'anatême de recevoir leur évêque. Ils n'en tinrent compte ; c'est pourquoi Anastase bibliothecaire, & l'abbé Cesaire vinrent à Naples de la part du pape & de l'empereur, & prononcerent l'anathéme. Cependant le faint évêque alloit de côté & d'autre errant & affligé; & la femme de Sergius, qui ne cessoit de persecuter ce prélat, envoya des gens pour l'empoisonner à Rome. Dien le garentit de ce peril , & il se retira à Surrente. Un jour comme il y étoit avec l'évêque Etienne son frere, il commença à pleurer amerement. Etienne lui en ayant demandé le sujet, il répondit : Voilà la malheureuse ville de Naples frappée d'anathême de la part du pape & de la mienne; si nous mourrions l'un & l'autre, comme il peut arriver, que deviendroit-elle? J'irai à Rome & je prierai le pape de la délivrer de cette excommunication : Il le fit, & le pape Adrien envoya un évêque nommé Dominique lever la censure. Ensuite comme Athanase alloit avec l'empereur Louis pour être rétabli dans son siège, il mourut dans l'oratoire de S. Quirice à six milles du Mont-Cassin, le 15. Juillet, indiction cinquiéme, qui est l'an 872. Il fut vingt-deux ans évêque, & la persecution qu'il fonffrit dura 21. mois. L'église honore sa memoire Marty. R. le jour de sa mort.

Cependant l'empereur Louis poursuivoit à main armée Adalgaise duc de Benevent. Dès l'an- Mort d'As née 871, ce duc avoit appellé contre lui les Grecs Jean VIII. & fait revolter la partie méridionale de l'Italie. pape. Louis soumit les rebelles & revint victorieux à Benevent , dont le duc feignoit de lui être fidele. \$71. Mais comme il avoit congedié ses troupes, ce traître voulut le surprendre dans son palais lors-

15. Jul.

Livre cinquante-deuxième.

avoit ordonné diacre Carloman, & qu'Anfegife étoit son métropolitain. La plainte s'adressoit aus- A N. 873. si aux évêques de la province de Reims, parce que Senlis en dépend. Tous dirent leurs avis, & par le jugement du concile, Carloman fut déposé du diaconat & de tout dégré ecclesiastique, & réduit à la communion laïque : mais ce jugement loin de décourager les mécontens releva leurs esperances. Ils dirent que ce prince n'étant plus ecclesiastique, rien ne l'empéchoit de regner; & resolurent de le mettre en liberté à la premiere occafion. Ce que le roi Charles ayant appris, il le fit juger de nouveau pour les crimes dont les évêques n'avoient pû prendre connoissance, & il fut condamné à mort. Mais pour lui donner le temps An. Fr.ld. de faire penitence & lui ôter le moyen d'executer 873. fes manyais deffeins ; il fut réfolu tout d'une voix de lui faire crever les yeux, & telle fut la trifte

fin de son ordination forcée.

L'année suivante 874. le treizième Juin, le roi XXVII-Charles fit affembler un fecond concile à Douzi, concile de composé d'évêques de plusieurs provinces. Ce Douzi. Duconcile écrivit une grande lettre aux évêques de religieud'Aquitaine, contre deux abus frequens en ce fe. temps-là, les mariages incestueux & l'usurpation des biens d'église. Pour autoriser les mariages entre parens, on vouloit se prévaloir de l'indulgence dont avoit ufé S. Gregoire avec les Anglois Sup. liv. au commencement de leur conversion; mais il xxx v 1 x. aioutoit, que quand ils feroient affermis dans la is. foi, ils observeroient la parenté jusques à la sep- ep. 11. Intiéme generation. terr. 7.

Ce même concile sit un décret au sujet d'une. religieuse nommée Dude, qui pour devenir abbesse avoit fait un complot avec un prêtre nommé Humbert, auquel elle s'étoit abandonnée. Elle pag 265. l'avoit engagé à écrire des lettres à diverses perfonnes, pour faire dépoter fon abbetle & se faire

Tome XI.

mettre à fa place. Humbert porta (es lettres jufques aux commisfaires du roi; advant lesquels il
fut convaincu de mensonge, de parjure, d'infidelité & de calomnie contre l'abbesse à laquelle
il avoit fait serment, & contre son superieur. Dude
étant devenue große, déclara que c'étoit du prétre Humbert; mais il le nioit, & demandoit d'être reçu à s'en purger par serment, & staire jurer
d'autres prétres de son innocence, suivant l'usage du temps. Deux religieuses Berte & Erprede étoient complices du crime de Dude, comme elles avoient consesses.

Le concile déclare le prêtre Humbert nonrecevable à se purger par serment du crime commis avec Dude, comme ayant été dèja conj. vaincu de parjure & de calomnie. Et parce que suivant les loix & les canons les crimes doivent

être examinez & jugez fur les lieux : il est dit . que des députez du concile se transporteront au . A. monastere avec des commissaires du roi. Ils interrogeront séparément les religieuses, pour voir si elles persisteront dans leurs dépositions. Dude fera interrogée du temps & du lieu où elle a commis le crime; & on lui en representera l'énormité, foit de celui dont elle s'accuse, soit de la calomnie, On interrogera séparément les deux religieuses complices, pour voir si elles persistent. On interrogera aussi le prêtre Humbert; s'il confesse, on le fera venir devant la communauté avec Dude & leurs complices, pour y réiterer leur confession. Si Humbert denie, il viendra devant les députez du concile, les commisfaires du roi, les prêtres & les clercs du monastere, l'abbesse & sa communauté. Dude & ses complices y viendront aussi & le convaincront,

en rapportant les circonstances du temps & du lieu dont chacune aura connoissance. S'il confesse, sa penitence sera plus douce; mais s'il per-

fifte à nier, on fera jurer Dude & ses complices de dire verité; puis elles porteront leur témoigna- A N. 874. ge contre Humbert, qui fe trouvant ainfi convaincu par trois témoins, sera déposé au nom du concile par les députez, & envoié en exil perpetuel en pais éloigné par les commissaires du rois On l'enfermera dans un monaftere pour faire penitence; ne lui laiffant que la con munion laic.

Quant à Dude, après lui avoir lû les autoritez des percs & la regle de faint Benoît, pour lui montrer l'énormité de son peché, on la mettra en penitence. Et premierement elle sera fouettée de verges sur le dos nud, en presence de l'abbesfe & des fœurs, mais sans qu'il y ait aucun homme; elle demeurera trois ans separée de la communauté, sans entrer dans l'oratoire, suivant le vingt-cinquiéme chapitre de la regle; les trois années suivantes elle priera avec les sœurs, non dans le chœur, mais derriere la porte au lieu qui lui fera marqué; enforte qu'elle foit vûe de tout le monde. La septiéme année elle ira à l'offrande, mais la dernière de toutes, & après les sept ans, elle recevra la communion du corps & du fang de notre Seigneur si elle a dignement accompli sa penitence. Tout le reste de sa vie elle s'exer- c. 64. cera à l'humilité & à la mortification; mais l'abbesse prendra garde, suivant la regle, de ne la pas traiter avec une rigueur indifcrete.

Les deux complices Berte & Erprede ont du n. 8. découvrir le crime dont elles avoient connoisfance; n'étant pas obligées au secret comme les confesseurs. Elles seront donc châtiées de verges modérement, & feront penitence à proportion comme Dude; mais pendant trois ans seulement. Ce decret aufli-bien que la lettre synodale sont apparenment l'ouvrage d'Hincmar; comme on peut juger par la longueur du stile & la multitu-

de des citations.

P ii

La même année il tint un fynode au mois de Ans. 874. Juillet, où il donna à fes curez les cinq articles XXVIII. fuivans. On dit que des prérres de notre diocestrants ly fe négligent leurs paroifiées, & reçoivent la prépende dans le monsfère de Montfaucon; & que des chanoines du même monsfère repnnent des

Himen, 1, 1, paroiffes à la campagne. On appelloir prébende 1. 732. de la l'errée ou diffribution en especes, que chaque to 8. conc. chanoine recevoit pour sa substitute de de l'errée de l'erree de

qui of a pris entire ce more pour une pace de chanoine. Himcunar rapporte enfuite les canons, qui défendent aux clercs de pasfer d'une églisé à l'autre, & encore plus d'en tenir deux ensemble. Ceux-ci veulent, dit il, avoir en méme-temps la sûreté des monasleres & le profit de la dime: mais ils ne peuvent s'acquitter ensemble des devoirs de curé & de chanoine. Si la nuit il saut baptiser un ensant en péril, ou porter le viatique à un malade, le chanoine ne sertra pas du cloitre pour aller au village. C'est pourquoi si un prétre pour infirmité corporelle, ou pour quelque peché seret, veut se retirer dans un monastere, qu'il renonce par écrit au titre de sa cure; autrement qu'il y demeure. Les monastères de chanoines étoient encore fermez comme ceux des

c. 1. trement qu'il y demeure. Les monasteres de chanoines étoient encore fermez comme ceux des moines; & c'étoient des lieux de sûteré au milieu des hostilitez qui regnoient alors. Hincmar continue: Je vous ai fouvent averti touchant les matriculiers, comment vous les devez recevoir Sub. 1/1/2, & leur distribuer une partie de la dime. C'étoient

ALIL. n. js. les pauvres inferits dans la matricule de l'églife;
comme il a été dit fur la regle de faint Chrodegang. Je vons ai défendu, continué-til, deprendre pour la place de la matricule, ni prefeit ni
fervice, dans la maifon ou ailleurs. Je vous le
défends encore, puifque c'est vendre l'aumône.
Et je vous déclare que le prêtre qui le fera sera déposé; & n'aura pas même, comme pau-

vre la part de la dime que reçoivent les matriculiers.

An. 874

Il renouvelle la défense de la fréquentation des c. 1. femmes; & dir: Je ne m'imformerai pas si vous avez peché avec elles, mais fi vous leur avez rendu des visites hors de saison. Vous devez choilir auquel vous voulez renoncer, à cette fi same itation ou à votre ministere. J'apprens que quelque .. 4. uns d'entre vous négligent leurs églifes & ach. tent des aleus, c'est-à-dire des terres en proprieté, qu'ils cultivent & y bâtiffent des maifons, où des femmes demeurent; & ils ne laissent pas ces fonds à l'église selon les canons, mais à leurs parens ou à d'autres. Sçachez que je punirai suivant la severité des regles ceux que je trouverai coupables de cet abus. C'est que les prêtres faisoient ces acquifitions des épargnes de leurs revenus ecclefiastiques, aux dépens de l'aumône & de l'hospitalité. Enfin il leur désend de donner des presens aux patrons, pour obtenir des cures vacantes & y mettre leurs disciples. Vous sçavez, dit - il , qu'il n'y a point de fidele dans notre diocese qui veuille que son église demeure sans prêtre; & il n'en peut avoir que par l'ordination de l'évêque; or je n'ordonnerai point le clere qu'il me presentera, si je n'en suis content; ainsi vous êtes cause que les patrons ne cherchent pas de bons clercs. On voit ici qu'Hincmar n'ordonnoit les prêtres que pour remplir un titre vacant.

La même année 874, le pape Jean VIII, vint à XXIX. Ravenne, & y tint un concile de foixante & dx Concile de évéques, où it termina un différend entre Urfus Ravenne, duc de Venifé & Pierre patriarche de Grade. Sée Robb. lib rateur évéque de Toroctolle étant mort, on élut à praise de la forcel de tant part en évent par la place Dominique abbé du monaftere d'Altino: mais le patriarche Pierre refusa de l'ordonner, parce qu'il § évôtit lui - même fait eunque. Le

Pini

- duc de Venise, qui vouloit que Dominique sut A N. 874 évêque, intimida tellement le patriarche par ses menaces, qu'il alla à Rome, & pria le pape d'ex? miner l'affaire & la décider ; il revint à Kavenne avec le pape: Hendelmar partarche d'Aquilée s'y rendit aussi & les autres évêques de la province. Enfin on accorda à Dominique les revesus de l'églife de Torcelle.

L'empereur Louis II. mourut l'année suivante Mort de le dernier jour d'Août, après avoir regné près de vingt ans, depuis la mort de son pere; & fut Charles le enterré à Milan dans l'église de saint Ambroise. Chauve empereur. Aussi-tôt que le roi Charles son oncle en eut ap-

An. Bert, pris la nouvelle, il partit de Douzien Ardenne, & marcha en Italie avec tant de diligence qu'il Fuld. p.875. arriva à Rome le dix-septiéme de Decembre; y

Metenf. 878.

étant invité par le pape, qui le reçut avec de grands honneurs dans l'église de saint Pierre; & le jour de Noël il le couronna empereur. Charles offrit de grands presens à saint Pierre, & on disoit qu'il en avoit aussi fait beaucoup au pape

Jean, au fénat & au peuple Romain.

Met. Fuld. Cependant Louis roi de Germanie autre oncle du défunt empereur, qui comme Paîné, prétendoit avoir plus de droit à lui succeder; entra en France à main armée, pour obliger Charles à quitter l'Italie; & vint jusques à Attigni, où il passa la fête de Noël. Sur le bruit de sa marche, & avant qu'il fut en France, les évêques de la province de Reims consulterent Hincmar leur archevêque, comment ils devoient se conduire en cette occasion; car les seigneurs qui vouloient se donner à Louis, disoient que Charles les avoit

Opufe. 9. 10. abandonnez. Hincmar écrivit une grande lettre 2. P. 157- remplie d'autoritez des peres, où il conseilla les n. 37. p. suffragans de demeurer fidelles à Charles; sans 176. N. 42. toutefois se séparer de la communion de Louis, H. 16. mais en l'avertiffant de son devoir touchant la foi des traitez faits avec fon frere.

Livre cinquante-deuxième.

Le roi Louis retourna dans son roïaume au-delà du Rhin, des le mois de Janvier de l'année sui- An. Fuld, vante \$76. & l'empereur Charles étant parti de bertim. Rome le cinquieme du même mois, vint à Pavie : où il tint un parlement & déclara Boson frere de Richilde sa femme, duc de Lombardie, lui donnant la couronne ducale, & la qualité de com-

missaire imperial. Ce parlement de Pavie est To. 9. conc. compté entre les conciles, & nous en avons un p. 263.

acte dressé au nom des évêques & des autres seigneurs du roïaume d'Italie, qui disent à Charles : Puisque la bonté divine, par l'intercession de faint Pierre & de faint Paul, & parle ministere du pape Jean leur vicaire, vous a appellé pour l'utilité de l'église & de nous tous, & vous a élevé à la dignité imperiale: nous vous élisons unanimement pour notre protecteur & notre feigneur, auquel nous nous foumettons avec joie, & promettons d'observer tout ce que vous ordonnerez, pour l'utilité de l'églife & notre falut. Cet acte est souscrit par dix-sept évêques de Toscane & de L'ombardie, dont le premier est Ansper archevêque de Milan : Enfuite sont les souscriptions d'un abbé, du duc Boson & de dix comtes. Le même concile fit quinze canons ou articles de difcipline, qui regardent principalement le respect du aux ecclefiastiques, la conservation du temporel des églifes, & l'union entre les évêques & les comtes. Il est ordonné aux laiques d'as- c. 7. fifter les jours de fêtes aux offices publics à la ville on à la campagne ; & défendu de celebrer la messe dans les maisons, sans la permission de l'évêque. Les évêques d'oivent demeurer dans c. 8. les cloîtres, avec leur clergé; & les défenses de chaffer ou porter les armes sont renouvellées condam 1apour tous les clercs.

tion de For-Dès le mois de Février de cette année 876. le moie pape se plaignit à l'empereur Charles de Gre- Joan cpif.

goire nomenclateur de l'église Romaine & de A N. 8/6. George son gendre. Le nomenclateur étoit un officier qui appelloit ceux que le pape invitoit à manger, & écoutoit ceux qui lui demandoient audience. Celui-ci étoit fils de Theophylacte, qui avoit possedé la même charge. Le pape étant donc informé, que Gregoire & son gendre avoient conspiré contre lui & contre l'empereur , lui en porta sa plainte, puis les fit citer le dernier jour de Mars, pour se venir désendre à un certain jour. Ils répondirent honnêtement, & promirent de satisfaire le pape : mais ils differerent de jour en jour, fous pretexte de maladie; esperant cependant faire mourir le pape avec ceux qui lui étoient affectionnez, ou faire entrer dans Rome les Sarrasins. Mais voyant que le pape étoit sur ses gardes, & que le jour de leur jugement approchoit, ils se joignirent à Formose éveque de Porto, Etienne secondicier, Sergius maître de la milice & Constantin fils du nomenclateur : qui n'avoient point encore été citez par le pape, mais qui avoient toûjours été ennemis de l'empereur, & s'étoient toû-

jours oppofez à fon élection.

Ils fortirent tous de Rome pendant la nuit, par la porte de fainfe Pancrace, dont ils avoient de fausse cless, & qu'ils laisserent ouverte, quoique les Sarrasins courufsent par tout aux environs; & ils emporterent avec eux tous les tresors de l'église. Le pape envoya chez eux deux évéques, à qui leurs gens dirent, qu'ils ne sçavoient où ils étoient allez. On remit leur jugement à un autre jour; & après les avoir encore fait chercher juridiquement, le pape affembla son concile dans l'église de Notre-Dame des Martyrs, aujourd'hui la Rotonde, où après les procedures regulieres, il prononca cette sentence contre Formosé.

sus, liv. Formose évêque de Porto ayant été envoyé L. n. 54. en Bulgarie, par notre predecesseur Nicolas d'heureuse memoire : sout tellement gagner par ses artifices l'esprit du roi nouveau baptise, qu'il Ax. 876. l'engagea fous de terribles fermens, à ne deman-

der jamais au faint siege d'autre évêque, lui vivant; & de son côté il promit, par des sermens semblables, de retourner au plûtôt trouver ce roi. & obtint de nous la permission, les lettres & les fecours nécessaires pour ce voyage. Depuis long-temps il s'est efforcé par brigue de paffer d'un moindre fiege à un plus grand, c'està-dire au siege de Rome; & maintenant il a abandonné son diocese sans notre permission, est sorti de Rome & a conspiré avec ses fauteurs contre le falut de l'état & de notre cher fils Charles, que nous avons élu & ordonné empereur. C'est pourquoi, si dans dix jours, c'est-à-dire le vingt-neuvieme d'Avril de cette indiction neuvieme, il ne fe represente pour nous satisfaire, nous ordonnous qu'il sera privé de toute communion ecclefiastione. L'ordonnez-vous aussi ? Tous répondirent : Nous l'ordonnons. Et si dans quinze jours, c'est-à-dire, le quatriéme de Mai prochain, il ne se présente, pour nous satisfaire, nous le jugeons dépouillé de tout ministere sacerdotal. Le jugez-vous austi? Tous répondirent : Nous le jugeons. Et s'il ne se represente dans vingt jours, c'est-à-dire, le neuvième de Mai, ou s'il cause du trouble dans l'églife, & prétend revenir contre notre presente sentence; qu'il soit anathematilé, sans esperance d'absolution.

Le lecteur prudent doit suspendre son jugement fur les crimes dont Formose est charge dans ce jugement prononcé par défaut : la fuite fera voir qu'il paffoit pour un évêque de grande vertu, & on pent croire que son plus grand crime étoit de ne pas approuver l'élection de Charles

le Chauve pour l'empire.

Le pape prononça une pareille sentence con-

tre Gregoire nomenclateur, comme ayant des-AN. 876. honore l'église pendant près de huit ans par ses parjures, ses fraudes, son avarice, ses rapines: ayant brigué le souverain pontificat, s'étant rendu coupable, tant contre l'empereur Charles que contre le pape, de plusieurs chefs qui furent lus publiquement : ayant promis de se representer & de restituer ce qu'il avoit pris aux églises & à d'autres; & s'étant enfui de Rome en fraude pour éviter le jugement, & conspirer contre l'état & l'empereur. La même sentence comprenoit Etienne secondicier frere de Gregoire, comme coupable d'avoir pillé & dépouillé plusieurs églises : George gendre de Gregoire, accusé d'adulteres, d'homicides; & particulierement d'avoir pillé le trésor du palais de Latran : Sergius maître de la milice, & Constantine fille-de Gregoire, accusez aussi de divers crimes, qui font voir la corruption qui regnoit à Rome, même dans les familles des papes ; car George avoit époufé la niéce du pape Benoît, qu'on l'accufoit d'avoir tuée; Sergius avoit épousé la niéce du pape Nicolas, & l'une & l'autre avoit enrichi son mari. Tous ces accusez étoient excommuniez après les dix jours, & après les quinze anathematifex à jamais.

XXXII. Concile de Pontion.

Tom. 9. \$. 281. Mabill. affa SS. Ben. 10. 6. \$. 490.

de fit renir un concile à Pontion, au mois de Juin indiction neuvième, qui est la même année 876. Il y avoit deux légats du pape, Jean évêque de Toscanelle, & Jean évêque d'Arezze awec cinquante évêques de France, à la tête desquels étoient sept archevêques; Hincmar de Reims, Ansegise de Sens, Aurelien de Lion, Frotaire de Bourdeaux, Otram de Vienne, Jean de Roüen, Bermond d'Embrun. Remi archevêque de Lion étoit mort au plûtôt en 874. & Aurelien lui avoit faccedé. Il étoit né dans la même province, de

L'empereur Charles étant de retour en France

Livre cinquante-deuxième.

parens nobles: étant entré jeune dans le clergé . il fut archidiacre d'Antun, & on lui donna l'abbaie An. 876. d'Aisnay en benefice, qui étoit à peu près comme aujourd'hui en commande. Ce monastere étoit abandonné & desert, mais Aurelien entreprit de le rétablir suivant son ancien état; & pour cet effet il fit venir des moines de Bonneval au diocese de Chartres, Il fonda ensuite un nouveau monastere dans le Bugey, au lieu nommé alors Saxiac, aujourd'hui Sessieu; & tel étoit l'archevêque Aurelien. Otram archevêque de Vienne avoit succedé à faint Adon mort l'année cod tom 6. precedente 875. à l'âge de soixante & seize ans , p. 271. après avoir rempli seize ans ce siège. L'église honote sa memoire le jour de sa mort seixième de Decembre. Outre son martyrologe, il a laisse une 16. Dec. cronique qui commence à la création du monde, & finit au regne de l'empereur Lothaire & de ses

Mabill.

l'an 879. A la premiere session du concile de Pontion qui fut le vingt-unième de Juin , les évêques & tout le clergé étant en habits ecclesiastiques, l'église tapisse. le livre des évangiles posé sur un pupitre au milieu du concile, devant le siège imperial : l'empereur entra vetu à la françoise d'un habit orne d'or. On sçait quel étoit l'habit l'ita Carol. françois dans ce temps-là, par la description qu'en mag. c. 7fait Eginhard, & encore mieux par une ancienne bible manuscrite tirée de l'église de Metz, où Charles le Chauve est representé dans son trône 10m. 1. c. p. accompagné de deux comtes, & devant lui plu- 1276fieurs ecclesiastiques. En cette miniature, qui est du temps même, l'empereur Charles est vêtu de long à la Romaine, mais les deux comtes sont en habits françois: & les ecclesiastiques en chasubles, comme pour aller à l'autel. L'empereur entra dans le concile accompagné des deux lé-

fils; mais quelqu'autre l'a continuée jusques à

An Berto

Histoire Ecclefiastique.

gats du faint fiège, & après que les chantres eu A N. 876. rent entonne l'antienne Exaude nos Domine, que l'on chante encore en commençant les fynodes, Jean évêque de Toscanelle prononça l'oraison, & l'emperent s'affit.

Alors le même Jean premier des légats lut les XXXIII. Primatie lettres du pape, entre autres une du second de de l'arche- Janvier de cette annéé 876. par laquelle il étavêque de blissoit Ansegise archevêque de Sens , primat des Scus. Gaules & de Germanie, comme vicaire du pape fean. ep.

en ces provinces, soit pour la convocation des conciles, soit pour les autres affaires ecclesiastiques : ordonnant qu'il notifieroit aux évêques les décrets du saint siège, lui feroit le rapport de ce qui auroit été fait en execution; & le consulteroit sur les canses majeures. Les évêques du concile demanderent la permission de lire eux-mêmes la lettre qui leur étoit adressée : mais l'empereur n'y consentit pas, voulant toutefois les obliger à y répondre. Ils dirent qu'ils obéiroient aux ordres du pape, sans préjudice des métropolitains, & suivant les canons, & les décrets du S. fiége conformes aux canons. L'empereur & les légats presserent les archevêques de répondre absolument touchant la primauté d'Ansegise, mais ils n'en purent tirer d'autre réponse. Il n'y eut que l'archevêque Frotaire qui parla confor-

mément à l'intention de l'empereur : ce que les autres regarderent comme une flaterie pour faire autoriser sa translation. Car Frotaire avoit passé de Bourdeaux à Poitiers, & prétendoit encore pasfer à Bourges.

313.

tin.

L'empereur irrité dit que le pape lui avoit donné commission de le representer en ce concile, & qu'il vouloit executer ses ordres. Il prit donc la lettre du pape fermée comme elle étoit . & avec les deux legats, la donnaà Ansegise. Il fit mettre un siège pliant avant tous les évêques de son roiaume d'au-deça des Alpes, pres de Jean de Toscanelle, qui étoit assis à sa droi- An. 876. te; & ordonna à Ansegise de passer devant tous les évêques plus anciens que lui d'ordination & s'affeoir fur ce fiège. Hincmar de Reims s'y opposa, & protesta devant tout le concile, que cette entreprise étoit contraire aux faints canons: mais l'empereur demeura ferme dans sa résolution, & n'accorda pas même aux évêques de prendre copie de cette lettre du pape. Nous avons un traité d'Hincmar adressé aux évêques, où il déduit au long les causes de son opposition à la primauté d'Ansegise. Il met pour sondement les canons de Nicée: sçavoir le sixième, qui confirme les anciens privileges de toutes les églises, & le quatriéme qui dit, que ce qui se fait en chaque province doit être autorisé par le métropolitain. Il releve la force des canons de Nicée, par les témoignages de saint Leon & de plusieurs autres papes. Il est vrai, dit-il, que le pape ayant sous sa jurisdiction particuliere certaines provinces éloignées de lui, il y a établi des vicaires au dessus des métropolitains. Il entend la Macedoine & le reste de l'Illyrie occidentale. Encore, ajoûte-t-il, les droits des métropolitains y étoient conservez. Il est encore vrai que les papes ont quelquefois établi des vicaires dans les Gaules, mais pour des causes passageres, comme pour empêcher la simonie & les ordinations prématurées, ou pour le rétabliffement de la discipline & la conversion des infideles: comme fut la commission de saint Boniface; & les églifes sont ensuite rentrées dans leur ancien droit. Hincmar fait ici beaucoup va- n. 12. 30. loir le privilege qu'il avoit obtenu du pape Be- n. 11. noît après la condamnation d'Ebbon, & ne manque pas de remarquer, que le vicariat accorde à Drogon évêque de Metz par le pape " 11.

350 Histoire Ecclesiastique.

An. 876. Sergius du temps du roi Lothaire, demeura sans Sup live, estet. Il conclut, que quand deux ou trois stateurs xxviii. consentitoient au privilege dont il s'agit, l'oppoxiii. 3. 33. stiton du grand nombre doit l'emporter; & que 36. l'empereur n'a pas le pouvoir de regler les affai-

res ecclefiastiques.

XXXIV. La (econde fession du concile de Pontion sut le Suite du 23. de Juin 876. On y lut l'acte du concile de Pavie pour la confirmation de l'élection de l'em-Pontion.

pereur, & les articles dresse à Pavie. Le tout sut sur me p. conf.
confirmé suivant l'ordre de l'empereur, par les évéques & les seigneurs de France, de Bourgogne, d'Aquitaine, de Septimanie, de Neustrie, & de

Provence.

La troisième session fut le troisième Juillet mais l'empereur n'y assista pas. On y disputa touchant les prêtres de divers dioceses qui reclamoient les légats du faint siège. Le lendemain fut tenue la quatrième session, l'empereur v étant. Il y donna audience aux ambassadeurs du roi Louis son frere scavoir Guillebert archevêque do Cologne & deux comtes: qui demanderent au nom de leur maître sa part du roiaume de l'empercur Louis, suivant son droit de succession & les sermens faits entre les freres. Ensuite Jean évêque de Toscanelle lut une lettre du pape Jean, adressée aux évêques du roïaume de Louis; & en donna copie à l'archevêque Guillebert, pour la leur rendre. En cette lettre Louis est fortement blâmé, d'être entré à main armée dans les états de l'empereur Charles son frere pendant son ab-

Ep. 315. fence : quoique le pape se fût offert pour être entr'eux le médiateur de la paix. Mais il blâme encore plus les évêques de ne lui avoir pas resisté;

Ephef. vi. & applique à ce sujet ce que dit saint Paul, que nous n'avons pas à Combattre la chair & le saing, mais les princes & les puissances, & pluficurs autres passages de l'écriture aussi-bien ea-

fendus. Il conclut, que les évéques doivent par Leurs exhortations détourner le roi Louis de cet-An. \$760 fez, excommunicz & anathematifez, sans esperance d'abfolution. Car, ajoûtec-t-il, quiconque refusera de se trouver avec nos légats au lieu qu'ils autont marqué, pour examiner les affaires survenues cette année entre ces deux princes : qu'il sache, de quelque condition qu'il foit, qu'il any aura point de pardon pour lui.

On lut une lettre aux comtes du roiaume de 89, 376. Louis, contenant les mémes reproches contre lui & les mémes menaces contre eux, s'ils ne se trouvoient à la conference indiquée par les légats. On lut aussi une lettre aux évéques & aux 99, 317, comtes du roiaume de l'empereur Charles, qui lui étoient demeurez sideles pendant l'invasion du roi Louis; & une à ceux qui avoient pris le parti de celui-ci: louant les uns, blâmant les autres, & leur ordonnant à tous d'obéir aux 99, 328, autres, & leur ordonnant à tous d'obéir aux 99, 328, aux 196, 328, aux 196, 328, aux 200, 328, aux 200,

légats. Le dixième de Juillet on tint la cinquième sesfion du concile, où vinrent deux nouveaux légats du pape, Jean son neveu & son apocrisiaire évêque de Gabii, & Pierre évêque de Fossembrune : apportant des lettres à l'empereur & à l'imperatrice, & des complimens aux évêques. Le Epiff. 219. lendemain on tint la fixième fession où on lut p. 292. ". une lettre du pape, adressée à tous les évêques de 8. Gaule & de Germanie, contenant la sentence prononcée contre l'évêque Formose, le nomenclateur Gregoire & leurs complices; & exhortant les évêques à la faire publier & executer par tous les dioceses. Dans cette même session on donna à l'empereur les presens du pape, dont les principaux étoient un sceptre & un bâton d'or, & à l'imperatrice des étofes précieuses , & des bracelets ornez de pierreries.

352 Histoire Ecclesiastique.

La septiéme session fut le quatorzième de Juil-A N. 876. let. L'empereur y envoia les légats du pape, reprocher durement aux évêques de n'être pas venus le jour précedent, suivant son ordre; mais ils en rendirent des raisons si canoniques, que les légats s'appaiferent. Jean de Toscanelle lut encore par l'ordre de l'empereur la lettre touchant la primatie d'Ansegise, & demanda la réponse. Les archevêques répondirent l'un après Lautre, qu'ils prétendoient obéir aux decrets du pape selon les regles, comme leurs prédecesseurs avoient obéi aux fiens; & parce que l'empereur étoit absent, leur réponse fut mieux reçue qu'à la premiere fession. Il y eut encore plusieurs contestations touchant les prêtres qui s'adreffoient aux légats du pape; enfin on lut une requête de Frotaire archeveque de Bourdeaux, tendante à ce qu'il lui fût permis de remplir le siege de Bourges; attendu que les incursions des paiens, c'està-dire, des Normans, l'empêchoient de demeurer dans sa ville. Les évêques rejetterent sa demande tout d'une voix; mais Frotaire ne laiffa pas d'obtenir ensuite le siege de Bourges.

Les évêques s'alfemblerent pour la hnitiéme & derniere fois le matin du 16. de Juillet, par l'ordre des légats. L'empereur vint au concile à l'heure de none paré & couronné à la grecque, c'est-à-dire, comme on voit les empereurs de C. P. dans les médailles & les manuscrits. L'annaliste de Fulde dit que Charles à son retour d'Italie portoit une dalmatique longue & une ceinture qui pendoit jusqu'aux pieds; un voile de soie sur la tête & une couronne par dessus suil venoit ainsi à l'église les dimanches & les fétes : & que méprisant les coûtumes des rois François, il estimoit les vanitez grecques. Charles vint donc au concile en cet habit, conduit par les légats habillez à la Romaine, les éveques étant en

V. Cang. fam. Byz. p. 139. An. Fuld. 876. Livre cinquante-deuxiéme.

habit ecclefiastique. L'évêque Leon prononça l'oraison, & Jean évêque d'Arezze, autre légat, lut AN. 876.

un écrit destitué de raison & d'autorité, comme disent les annales de saint Bertin écrites par Hincmar, ou par son ordre. Ensuite, ajoûtent-elles, Odon évêque de Beauvais lut certains articles, que les légats Ansegise, & Odon lui-même avoient dictez, sans la participation du concile: qui se contredisoient, n'étoient d'aucune utilité. & n'avoient ni autorité ni raison. C'est pourquoi ils ne sont pas inserez ici. On renouvella la question de la primatie d'Ansegise; & après plusieurs plaintes de l'empereur & des légats contre les évêques, Ansegise n'obtint rien de plus à ce dernier jour du concile, qu'au premier. Les choses sont demeurées au même état : l'archevêque de Sens depuis ce temps-là prend le titre de primat des Gales & de Germanie : mais ce n'est qu'un titre sans aucune jurisdiction. Enfuite Pierre évêque de Fossembrune, & Jean de Toscanelle allerent à la chambre de l'empereur. & amenerent dans le concile l'imperatrice Richilde couronnée. Elle se tint debout près de l'empereur , tous se leverent : Leon de Gabii, & Jean de Toscanelle commencerent les acclamations de louanges, pour le pape, pour l'empereur, pour l'imperatrice, & pour les autres suivant la coûtume : le légat Leon prononça l'oraison & ainsi finit le concile.

Les articles dont l'annaliste de saint Bertin parle avec tant de mépris, font comme l'on rejettez. croit les neuf suivans, qui se trouvent en d'au- Tom, 9. 7. tres exemplaires, avec la datte de la dernière fef- 190. sion seizième de Juillet 876. Ces articles portent : L'empereur Louis étant mort, le pape Jean a invité le roi Charles , par Gaderic évêque de Velitre, Formose de Porto, & Jean d'Arezze, de venir à Rome; l'a choisi pour défen-

Articles

Hiftoire Ecclefiaftique.

An. 876. empereur Romain. Nous donc obéissant comme

nous devons à ses ordres, confirmons tout ce ce qu'il a fait. Le concile étant assemblé à Rome avant l'arrivée de l'empereur, le pape du consentement de tous a envoyé des lettres au roi Louis & à ses enfans, aux archevêques, aux évêques, aux abbez, & aux autres seigneurs de fon rosaume : les admonestant par l'autorité apostolique, de garder la paix; & nefaire aucune irruption dans le rotaume de l'empereur, jusques à ce qu'ils vinssent à une conference, & que le pape reglat entre eux le droit de leurs rollaumes, suivant le ministere que Dieu lui a confié. Odon évêque de Beauvais a été chargé de ces lettres, & les a presentées deux fois : mais elles ont été absolument resusées. Au contraire. le roi Louis est entré à main armée dans le roïaume de son frere, qu'il a ravagé, & y a fait commettre des homicides, des facrileges, & une infinité de crimes.

Le pape affligé de ces maux, s'est pressé d'envoyer les évêques Jean de Toscanelle & Jean d'Arezze ses légats avec d'autres lettres : pour admonestere le roi Louis de faire penitence, & se retirer du roïaume de son frere: mais il n'a pas voulu recevoir ces légats & cette feconde monition. Le pape a ensuite envoyé Leon évêque de Gabii & Pierre de Fossembrune, pour faire les mêmes monitions; & il est eucore incertain si elles seront reçues. Mais parce que quelques affaires ecclesiaftiques empechent ces deux l'égats, Leon & Pierre, de demeurer ici plus long-temps; & qu'il n'est pas juste de retenir les évéques qui sont venus de loin : ila été résolu que les autres légats Jean de Toscanelle & Jean d'Arezze avec quelques évêques choisis, acheveront ce qui reste à faire, soit pour convoquer

Livre cinquante-deuxième: 355 un concile, soit pour punir les désobéissans; & le pape avec toute l'église Romaine approuvera An. 876,

tout ce qu'ils auront ordonné,

Comme le pape Jean du consentement de l'em- 7. pereur Charles, a ordonné qu'Antegite archevéque de Sens feroit son vicaire, & lui a donné la primatie de Gaule & de Germanie; pour convoquer les conciles, décider canoniquement les affaires occurrentes, & renvoyer les plus importantes au pape; nous l'approuvons tout d'une voix, & nous ordonnons qu'il soit primat de Gaule & de Germanie. Nous confentons par 8. notre jugement au concile tenu depuis peu par le pape Jean, pour la déposition de Formose évêque de Porto, de Gregoire nomenclateur, Etienne secondicier. Gregoire vestiaire & leurs complices; & nous obéiflons comme nous devons à tous les decrets du pape. Nous confirmons aussi s. la condamnation qu'il a prononcée contre les excès commis par le roi Louis & ses complices; s'ils ne viennent à résipiscence & ne rendent au faint siege l'obéissance qui lui est dûe. Ce sont fans doute ces trois derniers articles, qui furent les plus mal reçus par les évêques de France au concile de Pontion.

En ce même concile, l'empereur Charles le Tom. 9. fit préter un nouveau ferment par tous ses val. eone p. 191-faux; & entre autres par l'archevé que Hincmar. his d. sirm. qui lui étoit suspect d'avoir favorise l'invasson du roi Louis son frere. Hincmar le trouva fort mauvais, comme il paroit par un écrit adresse à l'empereur, où il chicane sur chaque parole de ce serment, d'une maniere qui ne sert qu'à montrer son chagrin. Voici ce qu'il y dit de plus so-opustre. d'une maniere qui ne ser qu'à montrer son chagrin. Voici ce qu'il y dit de plus so-opustre. 1 de verèques, qui avoient consenti à sa dépo. 8 877. stion & à Ebbon même leur chef, que des défeatations, que j'à en main : on ne devoit pas

An. 876 que ma déclaration si long temps observée jufques à la vieillesse. Mais il n'est pas étonnant que des ministres envieux vous excitent à me demander, ce que votre pere ne m'a demandé de sa vies quoique pendant environ huit ans il m'ait consé ses secrets, & ce que vous-même ne m'avez point encore demandé pendant trentes ans.

XXXVI. En deux endroits du concile de Pontion, il Appella est parlé des contestations touchant les prétres tions à Redediters dioceses, qui s'adression d'une sesse, , , du pape; & ce sut apparemment l'occasion d'une lettre qu'Hincmar écrivit au pape sous le nom

de l'empereur, contre les appellations à Rome
Opus. 47. déja trop fréquentes. Il se plaint que depuis les
5.2. p. 768. différends qu'il a eus avec son neveu l'empereur
Louis, les prêtres de deçà les Alpes, condamnez
canoniquement par leurs évéques, ont commencé à aller à Rome, sans le congé de leurs évé-

ques ni de leurs métropolitains; & ont obtenu p. 11. par furprife des referits contre les regles. Il remonte à l'origine des appellations au pape, c'ellà-dire au concile de Sardique, qui ne les accorde m'aux événues; & veut ou elles Gient iu-

v. 13. gées fur les lieux. Quant aux prêtres & aux clercs inferieurs, les canons ne permettent de les accurfer, que pardevant leurs évêques, qui doivent les juger avec leur clergé; & s'ils veulent fe plaindre de leurs jugemens, ils doivent s'aufrefier aux évêques voifins, fuivant les conciles de Nicée & de Sardique; c'est-à-dire, au concile provincial où préside le métropolitain. Et suivant le concile de Carthage, le jueement doit toûjours être rendu fur les lieux, asin qu'il ne soit pas difficile de produire les témoins. C'est pourquoi les canons d'Afrique désendoient les jugemens d'outremer; ausquest, dit la lettre, nous pouvons

comparer ceux de delà les monts. Car comme les évêques de deça ne peuvent envoyer à A.N. 876. Rome pour chaque prêtre qu'ils ont condamné, des députez avec des lettres, les actes du procès & les témoins nécessaires, chacun de ces coupables pourra hardiment se dire innecent; n'ayant personne pour le convaincre. Ce qui montre avec quelle sagesse les auteurs des canons ont ordonné de finir toutes les affaires fur les lieux; & combien il est irrégulier de vouloir obliger les évêques d'aller à Rome soûtenir leurs jugemens.

Hildebold évêque de Soiffons qui affifta à ce XXXVII. concile de Pontion , se trouvant dangereusement Absolution malade, envoya sa confession par ecrit à Hinc-par lettre. mar fon métropolitain, qui se contenta d'abord d'ordonner pour lui des prieres par tout le diocese de Reims; mais Hildebold lui renvoya sa confession par un prêtre, lui demandant des let- of use 40. tres d'absolution. Cette dévotion fut très-agréa- 1. 2. p. 686. ble à Hincmar, & il écrivit une lettre à l'évêque de Soissons; où après avoir relevé la puissance facerdotale de remettre les pechez, il lui donne une absolution génerale en forme de priere . & ajoûte : Parce qu'étant malade moi-même je ne puis vous aller trouver, j'y vais en esprit, & je prie nos freres les prêtres de faire sur vous ce que je ferois en personne; vous envoyant par ce prêtre, de l'huile que j'ai benie de ma main. De plus je vous avertis par précaution, ne doutant pas que vous ne l'ayez déja fait, qu'outre cette confession génerale, vous ayez soin de confesser en détail à Dieu & à un prêtre, tout ce que vous reconnoissez avoir commis depuis le commencement de votre vie jusques à prefent. Et il fuffit d'avoir fait une fois au prêtre cette confession de tons les pechez en particulier , pourvu qu'on n'y foit point retombé ;

Hinems.

Hiftoire Ecclefinftique.

que si on retombe il faut recourit à la penttence, & se souvenir qu'il ne sert de rien d'avoir regret de se pechez si on ne les quitte. Quant aux pechez ordinaires & segres, ji saut les consesser par leurs prieres & par les bonnes

les confesser, tous les jours à nos freres, pour les effacer par leurs prieres & par les bonnes.

7. Morin œuvres. On voit bien que cette absolution parat. Inv. qu'Hincmar enveye par écrit, n'est qu'une estruit. 6:39; pece d'indulgence & de benediction, & non une absolution sacramentele, puisqu'il suppose d'ailleurs que l'on doit se confesser au pretre en détail; & ce qu'il appelle ici confession génerale, est celle où on ne specifie aucun peché, comme le Confiser & les autres prieres sem-

blable.

XXXVIII. Sird que le concile de Pontion fut fini, l'emmort de pereur Charles renvoya les deux légats Leon &
Lous le Pierre chargez de prefens, & avec eux Anfegie
Germanic. de Sens & Adalar on Adelgaire d'Autun, com-

me le pape avoit défiré. Un mois après suivant la résolution du concile, l'empereur envoya les An. Bert, deux premiers légats du pape, Jean de Toscanelle, & Jean d'Arezze avec Odon évêque de

3. 4. 2. Beauvais, & d'autres ambalfadeurs de fa part, au roi Louis fon frere & à fes enfans, aux évêques & aux feigneurs de fon roiaume. Ils partiernent le vingt huitiéme d'Acût, & le même jout le roi Louis mourut à fon palais de Francfort, avant regné trente. fix ans depuis la mort de fon

An. Fald, pere. Il fut enterré au monaftere de Laurisheim 876. Mettelf, histoires fous le nom de Louis le Germanic. Il 876. est loué pour sa pieté & sa justice dans la distri-876.

bution des dignitez ecclessas que se seculieres. Ses trois sils Carloman, Louis & Charles partagerent ses états.

Mais l'empereur Charles son frere voulut profiter de l'occasion, pour rentrer dans ce qui lui avoit été cedé du roiaume de Lothaire, & étendre sa domination jusques au Rhin. Le An. 876. jeune roi Louis qui avoit succedé à cette partie du roiaume de son pere, ayant en vain essayé les voyes de douceur pour arrêter l'empereur son oncle; s'avança à la tête d'une armée, & fit avec les comtes des jeunes & des prieres pour implorer la misericorde de Dieu. Les gens de l'empereur s'en moquoient ; mais Louis voulant montrer d'autant plus la justice de sa caufe, fit faire l'épreuve de l'eau chaude par dix hommes, celle du fer chaud par dix autres, & celle de l'eau froide par dix autres. Les annales portent, que tous furent conservez sans aucun mal, & il est certain que les armées étant venues aux mains, Louis remporta la victoire.

L'empereur Charles se mettoit par cette entreprise hors d'état d'envoyer au pape le secours qu'il lui avoit promis contre les Sarrafins, & que le pape attendoit incessamment ; comme il fo. ep. 12 pare le par une lettre au comte Boson beaufrere de l'empereur, où il dit : Nous avons appris que l'empereur doit nous envoyer du secours dans l'extrême besoin de ce pais, que les Sarrafins ont prefque tout ravagé. C'est pourquoi nous vous prions inflamment que vous ne permetriez point à ces troupes qui viennent, & fuffent elles déja venues, de faire aucun sejour inutile en vos quartiers; mais que vous les pressiez vivement. Car si elles ne viennent très-promptement, nous craignons de plus grands maux. Cette lettre est du premier de Septembre 876. l'indiction dixième commençante; & c'est la premiere de celles que nous avons du pape Jean VIII. Une autre de même datte, est adressée au roi Louis le Germanic, dont le pape ne pouvoit encore scavoir la mort. Ce prince se plaignoit

Hiftoire Ecclesiaftique.

Cependant le pape apprenant que ses légats

An. 876. de l'empereur son frere ; mais le pape répond ; que l'empereur s'est plaint le premier , & qu'il ne peut rien décider sans avoir oui les parties. Il exhorte Louis à la paix; & on voit bien qu'il craignoit de choquer l'empereur dont il attendoit du fecours.

XXXIX. Translation Leon & Pierre étoient arrivez à Pavie, les presde Frotaite

soit de revenir ; & après qu'il furent arrivez il ap-Epif. 6. 7. prit d'eux, entre autres choses, comme la province de Bourdeaux étoit désolée par les incurfions des Normans, ensorte que l'archevêque Frotaire n'y pouvoit plus faire aucun fruit. C'est pourquoi le pape voulant lui donner lieu d'exercer ses talens, & à la priere de l'empereur, le transfera au siège de Bourges vacant par la mort de Vulfade; fans tirer à consequence, attendu que cette translation se faisoit contre les regles, & par des raisons singulieres. C'est ce qui paroît par les lettres que le pape en écrivit à l'empereur Charles, au clergé & au peuple de

Epift. 8. 13. 14. 37.

Bourges; qui demandoient Frotaire, aux évêques de la province & à Frotaire lui-même. Ces lettres sont du vingt-huitième d'Octobre 876. On y voit les formalitez necessaires pour les translations; l'information sur l'état de l'église que l'évêque quitte, & la demande de celle où on le transfere. En renvoyant les deux évêques Ansegise &

mande fecours à l'empereur. Epift. 13.

Le pape de- Adalgaire que l'empereur avoit envoyez à Rome, le pape les chargea de plusieurs lettres. La premiere du quatorzième de Novembre, où il le remercie de les avoir envoyez. Mais, ajoûte-t-il, ils n'ont pû executer ce qu'ils auroient voulu, touchant les ennemis de l'église Romaine. Car ils se sont cachez par la protection que leur donnent quelques marquis, qui ne vous font pas fideles, & que vos ambaffadeurs vous feront onnoître. On appelloit alors Marquis Marchippes, seulement les gouverneurs des marches AN. 8, 6. c'ell-à-dire, des frontieres. Donc, continuë le pape, nous vous conjurons de faire soigneusement rechercher ces facrileges qui pillent l'église, pour les envoyer en exil pleurer leurs pechez. Car s'ils demeurent impunis, ils en infecteront pluseurs autres & corrompront teut votre

empire. Dans une autre lettre le pape demande à l'empereur fon secours contre les Sarrafins. Autant. dit-il, que nous avions de joie de celui que vous nous aviez promis, autant avons-nous été affigez d'apprendre qu'il est retourné sans rien faire. On répand le sang des chrétiens; celui qui évite le feu ou le glaive, est emmené en captivité perpetuelle; les villes, les bourgades, les villages périssent, étant abandonnez de leurs habitans; les évêques sont dispersez, & n'ont plus pour refuge que Rome; leurs maisons épiscopales sont les retraites des bêtes sanvages, ils sont eux-mênies vagabonds & réduits à mandier au lieu de prêcher. L'année passée nous semâmes, & nous ne recueillimes rien; cette année n'ayant point semé, nous n'avons pas même l'esperance de recüeillir. Pourquoi parler des payens? les chrétiens ne font pas mieux, je veux dire quelques uns de nos voifins, de ceux que vous appellez Marquis. Ils pillent les biens de saint Pierre à la ville & à la campagne; ils nous font mourir, non par le fer, mais par la faim; ils n'emmenent pas en captivité, mais ils réduisent en servitude. Leur oppression est cause que nous ne trouvons personne pour combattre les ennemis, vous êtes seul, après Dieu, notre refuge & notre consolation. C'est pourquoi nous vous supplions de tout notre cœur, avec les évêques, les prêtres, les nobles & les reftes

Tome XI.

Hiftoire Ecclefiaftique.

de notre peuple, rendez la main à cette ville

AN. 276. accablée & à l'égife votre mere, de qui vous
tenez non-feulement le roiaume, mais la foi,
& qui en dernier lieu vous a élevé à l'empire,
par préference à votre frere, qui étoit un fi

Ep 3. 16. grand prince. Le pape écrivir aufii à l'imperatrice Richilde, afin qu'elle pressat ce se-

Cours.

1 ya une lettre à l'empereur, dont, fans doute, l'évêque Adalgaire étoit chargé en particulier. Le pape lui donna le pallium, comme faint Gregoire l'avoit donné à Syagrius fon predeceffeur dans le fiége d'Autun, & témoigne avoir en lui une entière confiance. Mais il fe plaint d'Anfesife archevêque de Sens, comme étant d'intelligence avec les ennemis du faint fiége, particulierement avec Lambert duc

de Spolete.

XII. Le concile tenu à Ravenne en 874. n'avoit Concile pas si bien terminé l'affaire de l'église de Torde Rome.

Epif. 15. tain de la Venetie , ne s'ût encore inquieté par se suit de la Venetie , ne s'ût encore inquieté par se suit l'oblige de revenir à Rome

infiragans. Ce qui i tonigea de revenir a Rome implorer le fecours du pape. Le pape réfolut donc de tenir un concile, comme on voit par fes lettres à divers évêques. Il écrivit ainfi à Dominique, dont l'élection étoit conteflée: Comme on difoit que vous vous êtiez intrus dans l'églié de Torcelle, nous vous avons déja cité deux fois à Rome, pour examiner la chofe en prefence de Pietre de Grade votre métropolitain, & des évêques de fa dépendance; & nous vous aurious condamné, fans les prieres du duc Urfus. C'est pour quoi nous vous appellons, pour la troisfeme fois; & vous ordonnom de vous trouver à Rome à notre concile le treiziéme de Fèvrier. Le pape reproche à deux autres évêques, Felix & Pietre, de n'avoir pas accom-

Livre cinquante deuxiéme.

pagné leur métropolitain , quand il est venu à Rome, & d'avoir pris le parti de ses enne- AN. 676. mis; il ordonne à Dominique d'Olivole à Ve nise, & à Leon de Capri de demeurer sur les lieux; afin, dit-il, que si les autres viennent au concile, vous puissiez suppléer à leur absence, pour tout ce qui regarde le ministere épif-

copal.

En même-temps le pape écrit à Ursus duc de es. 170 Venise: Vous aviez promis d'envoyer à Rome Dominique prétendu évêque, accompagné de votre fils, pour terminer l'affaire de Pierre évêque de Grade; mais vous n'avez pas tenu parole. Cependant l'évêque Pierre est venu sans être accompagné d'aucun de ses suffragans. C'est pourquoi nous ordonnons à Dominique de se trouver à Rome, du moins au premier de Février, pour se purger de la brigne dont il est accufé; & afin qu'il ne dise pas qu'il ne peut venir fans les évêgues, nous en avons mandé deux, Felix & Pierre, pour terminer l'affaire avec ceux qui en ont connoissance. Nous avons aussi mandé l'archidiache de Torcelle, l'abbé d'Altino, & les autres personnes nécessaires. C'est pourquoi nous vous le faisons sçavoir, afin que suivant l'usage des princes chrétiens, vous les aidiez en ce voyage de vos liberalitez. Ces quatre lettres font du premier de Decembre 876. Le pa- et. 35. pe les adressa à un évêque nommé Deltus, en qui il avoit une confiance particuliere; le chargeant de les rendre à ceux à qui elles étoient écrites . & de les faire lire à Torcelle en presence du clergé & du peuple; d'en procurer l'exeention autant qu'il lui seroit possible, & en rendre compte au pape.

Le concile de Rome se tint en effet l'an 8-7. mais les évêques de Venetie n'y vinrent point, & tout ce qui nous refte de ce concile, eft la

confirmation de l'élection de l'empereur Char-A N. 877. les; apparemment à cause de l'opposition de Car-Ioman son neveu roi de Baviere, qui prétendoit

₹76. 877. Bert. 877.

An. Fuld. se rendre maître de l'Italie. Charles avoit envoié à Rome au mois de Février de cette année, Adalgaire évêque d'Autun, pour procurer la tenue de ce concile. Les actes que nous en avons commencent par un grand difcours du pape à la louauge de l'empereur Charles, qui ne s'accorde guere ni avec ce que les papes Nicolas & Adrien avoient écrit contre ce prince, ni même avec la verité de l'histoire. Le pape Jean y dit entre autres choses: Et parce que nous sçavons que la même pensée avoit été révelée au pape Nicolas par inspiration céleste; nous l'avons choifi, de l'avis de nos freres les évêques, des autres miniftres de l'église Romaine, du sénat & de tout le peuple Romain; & selon l'ancienne coûtume, nous l'avons élevé solemnellement à la dignité imperiale, avec l'onction exterieure, figne de l'onction interieure du S. Esprit. Il ne s'est point ingeré de lui-même à cette dignité, & ne se l'est procurée par aucun mauvais artifice; c'est nous qui l'avons défiré & demandé. C'est pourquoi je vous prie, mes freres, que nous reiterions ici & confirmions cette élection. Les évêques répondirent, qu'ils le défiroient; & le pape prononça le decret de confirmation de l'élection faite l'année précedente, pendant l'indiction neuviéme; puis il ajoûta : Si quelqu'un veut s'opposer à cette élection, qui vient sans doute de Dieu, qu'il soit frappé d'anathême, comme ennemi de Dieu & de son église; les auteurs ou les executeurs d'un si pernicieux conseil foient regardez comme perturbateurs du repos public, ministres du diable & ennemis de l'églife & de l'état; s'ils font ecclefiastiques, qu'ils foient déposez; & anathematisez, s'ils sont lai-

ques. C'est ainsi que l'on appliquoit ce que la religion a de plus faint & de plus terrible a une af- AN. 877. faire temporelle. Adalgaire apporta à l'empereur .in Bert. Charles une copie de ce concile, comme un 877. grand present du pape; mais ces menaces n'empêcherent point le roi Carloman de venir la mê-

me année en Italie avec une puitfante armée. Cependant le pape ne cessoit de presser le se-

cours de l'empereur Charles contre les Sarrafins; & pour cet effet , il lui envoia encore deux piès de Roévêques, Pierre de Fossembrune, qui avoit été en France l'année précedente, & Pierre de Sinigaille. La lettre à l'empereur, dont ils étoient chargez, est du second jour de Février 877. & le pape y parle ainfi: Ce qui reste de peuple dans Rome, est accablé d'une extrême pauvreté, & au dehors tout est ravagé & réduit en solitude. La campagne est entierement ruinée par ces ennemis de Dieu; ils passent déja à la dérobée le fleuve qui vient de Tibur à Rome, & pillent la Sabine & les lieux voifins. Ils ont détruit les églises & les autels ; ils ont emmené captifs, ou tué par divers genres de mort, les prêtres & les religienses, & fait périr tout le peuple d'alentour. Souvenez - vous donc des trayaux & des combats que nous avons foûtenus pour vous procurer l'empire ; de peur que si vous nous mettez au desespoir, nous ne prenions pent-être un autre conseil. Car ontre les ravages des Sarrafins, nous fommes encore attaquez par les mauvais chrétiens, qui achevent de nous ruiner; envoiez - nous avec vos tronpes des perfonnes fideles, qui puissent réprimer ces désordres. Il y avoit une lettre à l'imperatrice Ri- ep. 41,

childe, tendante à même fin; & le pape écrivit ep. 35. ensuite aux évêques du roïaume de Charles, afin de presser ce secours, comme une affaire

capitale à l'a religion.

365 Hiftoire Ecclesiastique.

Il parle de même du traité que les Napolitains AN. 877. & quelques autres peuples d'Italie avoient fait Lee, Chr. avec les Sarrafins, par le moien duquel ils al-Caff. c. 40. loient par mer faire des descentes jusques aux

portes de Rome. Le pape fit tous ses efforts pour P. 178. les obliger à rompre cette alliance, comme il paroit par plusieurs lettres des mois de Mars &

.p. 36. d'Avril de cette année 877. Il envoya pour cet effet les deux premiers éveques ses suffragans,

ep. 38. Valbert de Porto & Pierre d'Oftie, à la priere 49. 19. de Docibilis & de Jean ministre de l'empereur de C. P. Il leur en écrivit, aussi-bien qu'à Pulcar

préfet d'Amalfi & à Sergius duc de Naples, le principal auteur de ce traité, qui trompa plu-

. 40. ficurs fois le pape, en promettant de le rompre, en. At fans jamais venir à l'execution. Le pape lui en

fit des reproches & à son frere l'évêque Athanase, soutenant que s'il ne pouvoit corriger son peuple, il devoit l'abandonner. Enfin le pape alla lui-même à Traïetto près de Gaïete, pour . jo. 11. terminer cette affaire. Dans ces lettres il dit, que

\$2. 19. par une telle alliance les Chrétiens abandonnent leur Créateur pour porter le joug avec les

infideles; & renoncer à l'alliance qu'ils ont faite avec Jesus Christ dans le baptême. Comme fi on ne pouvoit faire de traité avec des Musulmans ou d'autres infideles, sans embraffer leur

religion.

An, Bert. Les légats que le pape avoit envoyez en France, trouverent l'empereur Charles à Com-877. piegne, où il avoit passé le carême & la fête de Pâques, qui cette année 877. fut le septiéme d'Avril. Ils appuyerent fi fortement par leurs discours, les lettres pressantes du pape, que l'empereur prit la résolution d'aller au secours de Rome. Mais avant que de partir, il assembla à Compiegne le premier jour de Mai les évêques de la province de Reims & de quelques Libre einquante-deuxième. 357 iutres; & fit dédier avec grande folemnité en la presence & celle des légats, l'église qu'il y avoit

presence & celle des légats, l'éghte qu'il y avoit An. 8774 fait bâir , pour mettre les reliques de saint Corneille & de saint Cyprien, accompagnée du minaftere qui fibblise encore. Les reliques de saint van 1842 van 18

temps de Charlemagne, il y avoit foixan. & 17. 1000. 3fix ans; & on preten loit avoir aufil celles du pane l'e 1700. aint Corneille. Enfuire l'empereur ayant don i ordre à l'état du roi aume pendant fon ablence marcha vers l'Italie; & ayant paffé le mont Jura il rencontra à Orbe Adalgaire évêque d'A1-

un, qui lui apportoit le concile de Rome, contenant la confirmation de fon élection, & l'avertit que le pape venoit au-devant de lui jusques à Pavie.

En même temps le pape convoquoit un con-XLIII. ele à Ravenne de tous les évêques du roiaume Cenale de dItalie, c'est-à-dire de Lombardie, pour reme- Ravenne. der aux désordres de l'église & de l'état. Il en Epit. 75. écrivit aux archevêques de Ravenne & de Milat., à Antoine évêque de Breffe, à Pierre & Len évêques de Venetie, & à Ursus duc de Ve-Epiff 53. nise : pour y regler l'affaire de l'archevêque de Ep. 53. 51. Gride, qui duroit depuis fi long-temps. Ce con-Tons. 9. cilese tint le vingt-deuxième Juillet 877. Il s'y eone. p. 300. trouva cinquante évêques, en comptant le pape Jean, Anspert archevêque de Milan, Jean archeveque de Ravenne, & Pierre patriarche de Grade. Ils firent dix-neuf canons, dont voici les plus remarquables. Le métropolitain envoyera Can. s. à Rome dans les trois mois de sa consecration pour exposer sa foi, & demander le pallium, & & ju'ques là il n'exercera ancune fonction. L'évêque élu fera confacré dans trois mois, fous peine d'excommunication; après cinq mois, il ne pourra plus être confacré, ni pour la même églife, ni pour une autre. On excommunie les

Q iiii

Histoire Ecclesiastique.

- ravisseurs, les pillards, & ceux qui communiquent A N. 877 avec les excommuniez; & afin qu'on les connoifle, · les éveques en envoyeront les noms aux évêques voisins & à leurs diocesains; & les feront afficher

à la porte de l'églife. Et comme plufieurs craignant d'être ainfi dénoncez évitoient de venir aux paroiffes, on déclare excommuniez ceux quis'en

absenteront trois dimanches. Nous avons déja Cint. Tr 30, vû une défense pareille dans le concile de Trulle. Sup. liv. Au reste, il est tant parlé d'excommunications XL. H. 52. dans ce concile, qu'on voit bien qu'elles étoient Can. 15. 16. fort méprifées. Défense de demander en benefice, 17. c'est-à-dire en fief ou autrement, les patrimoines

de l'église Romaine, sous peine de nullité, de restitution des fruits, & d'anathême contre ceux qui donneront ou receveront ces patrimoines, ou leurs dépendances.

L'empereur Charles ayant appris que le pape venoit à Pavie, envoya pour lui preparer ce qui lui étoit necessaire, un de ses secretaires & Louis le Be- un comte, & denx autres personnes confidertbles. Il alla lui-même au-devant avec tant de digue roi. Ann. Bert. ligence, qu'il rencontra le pape à Verceil. Il le 877. recut avec grand honneur, & ils allerent ensen-, ,е

ble jusques à Pavie, où ils apprirent que le :oi Carloman venoit fondre fur eux avec une graide armée. Cet avis les obligea de se retirer à Tortone, où le pape couronna Richilde imperatrice; & austi - tôt elle prit la fuite vers la Morienne avec le tréfor de l'empereur. Pour lui il demeura quelque-temps avec le pape, attendant les feigneurs de son roiaume; mais seachant qu'ils ne viendroient point, & que Carloman approchoit, il suivit son épouse, & le pape marcha vers Rome en diligence, avec un crucifix l'or, orné de pierreries, que l'empereur donroit à faint Pierre. Carloman s'enfuit de son côté, sur une fausse nouvelle, que l'empereur & le pape

Livre cinquante-deuxiéme. venoient sur lui avec quantité de troupes. Mais " l'empereur fut en chemin faifi de la fiévre; & A N. 877. aïant pris une poudre empoisonnée, que lui donna le Juif Sedechias fon medecin, en qui il avoit une entiere confiance, il mourut dans une cabane au lieu nommé Brios, au-deça du mont Cenis, le sixième jour d'Octobre 877. aiant regné trente-fept ans depuis la mort de son pere . & près de deux ans comme empereur, & vêcu cinquante-quatre ans. Quoique l'on eut embaumé fon corps, l'odeur insupportable obligea de l'en- 877. terrer d'abord au monastere de Nantua au dioce- An. Met. se de Lion: d'où ses os furent quelques années 877. après transportez à faint Denis en France. Il est tiff, pref. in loue entre autres choses, d'avoir procure par son att. S. autorité & par ses bienfaits, le rétablissement des Cerm. lettres, que Charlemagne fon ayeul avoit commencé, attirant des sçavans de tous côtez, entre autres d'Hibernie, & entretenant une école dans fon palais.

De sa premiere femme Ermentrude, il laissa Louis âge de près de trente-quatre ans, qui lui fucceda au rojaume de France . & est connu fous le nom de Louis le Begue. Il fur sacré à Compiegne le huitième de Decembre la même 87 !année 877, par les mains de Parchevêque Hine-1. p. 747mar; & nous avons encore les prieres qu'il pro- capat. 10. 2. nonça en cette céremonie; avec les promesses p. 171. réciproques, que firent le roi d'une part. les évêques & les seigneurs de l'autre : Ensuite le roi manda à l'archevêque Hincmar, comme au plus vieux & au plus habile de son roïaume. de le venir trouver, & lui donner ses conseils pour le bien de l'église & de l'état ; mais Hincinar s'excusa sur son grand age & ses infirmitez : di tm. 1. p. fant, qu'il iroit inutilement avant l'affemblée gé 179nerale des seigneurs, & cependant il lui envoia fon avis pas écrit.

n ~

Hugues fils du roi Lothaire & de Valdrade; An. 877. avoit assemblé des troupes, & faisoit de grands ravages, prétendant recouvrer le roiaume de

Fled III. fon pere: Hincmar écrivit à ce prince par ordre hift. c. 19. c. de Louis le Begue, & lui dit en substance : J'ai 26. p. 539.

eu l'amitié du roi votre pere & de l'empereur votre ayeul; & celle que je vous porte m'oblige à vous representer, que les pillages & les autres crimes qui se commettent sous votre aveu retombent fur vous, & vous exposent aux peines éternelles. On s'en est plaint à un concile tenu en Neustrie, & ce concile m'a ordonné de vous en écrire; & de vous avertir d'éloigner de vous ces méchans, & de vous défifter de vos prétentions sur ce roiaume. Si vous n'y avez égard, j'assemblerai les évêques de ma province & des provinces voifines, & nous vous excommunicrons, yous & vos complices; puis nous dénoncerons l'excommunication au pape & \* tous les évêques & les princes des roiaumes circonvoifins. Faites donc reflexion, mon fils, en quel péril vons êtes : ne croïez point ceux qui vous flattent de l'esperance de regner, considerez de quoi a servi à vos oncles d'avoir méprisé la loi de Dieu, pour conquerir des roïaumes, & que votre pere après bien des travaux a perdu-& le roïaume & la vie. Le roi m'a promis de vous combler d'honneurs & de biens, si vous n'y mettez obstacle. J'attends de vous une réponse certaine & sincere.

Quelque-temps après la mort de l'empereur XLV. Vision de Charles, un homme du diocese de Reims nom-Bernold. mé Bernold, étant tombé malade se confessa, recut l'absolution , l'extrême-onction & le via-Hinem.

Opufc. 50. tique : enfuite il fut réduit à l'extremité, & de-2. 2. p. 805. meura quatre jours fans parler, ni prendre autre nourriture que de l'eau. Le quatriéme jour,

on n'y sentoit presque plus de respiration. Vers

le minuit il ouvrit les yeux, & d'une voix ferme dit à sa femme & aux assistans, de lui faire venir An. 877- promptement son consessant les refere étant entré & ayant sait les prieres accoûtumées, Bernold le st assistant les sait les sai

brûlant de chaud.

Ebbon m'a appellé par mon nom, & m'a dit : Parce que tu auras permission de retourner à ton corps, nous te prions mes confreres & moi , de nous aider. J'ai répondu : comment puis-je vous aider ? Il m'a dit : Va trouver nos vaffaux elercs & laics, à qui nous avons fait du bien . & leur demande pour nous des aumônes, des prieres & des messes. J'ai répondu que je ne sçavois où étoient leurs vassaux; & ils m'ont donné un guide, qui ma amené à un grand palais où étoient quantité de vassaux de ces évêques, qui parloient d'eux. Je me suis acquitté de ma commission, puis je suis revenu avec mon guide au lien où étoient les évêques . & je les ai trouvez le visage guai, comme rasez & baignez de nouveau, revetus d'aubes & d'étoles, mais fans chasubles. Et Ebbon m'a dit: Tu vois combien ton message nous a servi. Nous avons en jusques ici un gardien très-rude, comme tu as vu, maintenant nous sommes sous la garde de saint Ambroife.

Delà je suis venu dans un lieu tenebreux, d'où, on en voyoit un autre très-éclairé, fleuri sumé. Dans ces tenebres étoit con de le roi tre qui avoit confellé Bernold, & qui étoit homme fensé & vertueux; & lui ayant fait tout ra- An. 577. conter, il le crut vertiable; ayant lu des merveilles sémblables dans les dialogues de saint Gregoire, dans l'hissoire de Bede, & les écrits superiores de fait Boniface de Mayence, & enfin dans lextvi. 18 54. recit de la vision de Vetin. Il écrivit donc une lettre à tous les fideles, où après avoir aconté exte histoire; il les exhorte à être toûjours en crainte pendant cette vie, touchant la demeure qu'ils devoient avoit après la mort, & à ne pas négliger les remedes que Dieu nous a preparez: sur tout à prier pour le roi Charles & pour les autres désuns.

Hincmar avoit donné depuis peu, c'est-à dire XLVI. l'onzieme de Juillet 877, une instruction à deux Capitulaire prêtres qu'il établifioit archidiacres. Elle tend d'Hincmar. presque toute à les détourner des exactions sordi- tom, 1. P. 38. des, qui apparemment étoient pratiquées par tom.8 cons. d'autres. Quand vous visiterez dit-il , les parois- p. 591fes de la campagne, vous suivrez mon exemple & ne ferez point à charge aux curez. Vous ne menerez point avec vous de gens inutiles, & ne ferez point de longs sejours chez eux: yous ne vifiterez point les paroifles , pour vivre aux dépens d'autrui, mais pour instruire les prêtres & le peuple , & vous informer de leur conduite. Vous ne demanderez rien aux curez, en argent, ou en especes, cochons de lait, du poisson, des fromages, pour en donner des repas à votre retour ; vous ne prendrez rien pour votre visite, ou quand ils viendront querir le saint chréme, s'ils ne l'offrent vo-Iontairement.

Vous nereünirez, ni ne diviferez les paroif-7, fes à la priere de perfonne; & ne foûmettrez point à d'autres églifes celles qui de rout temps ont eu des prêtres. Vous m'envoyerez chacun g, pour voire détroit un état de toutes les églifes,

- & les chapelles, vons ne permettrez à person-A N. 877. ne d'avoir de chapelle domestique sans ma permission; & vous m'envoyerez un état de toutes celles qui ont été établies depuis le temps d'Eb-

3. bon. Vous ne recevrez point de presens des prêtres, pour dissimaler leur mauvaise réputation : 9. ni pour differer la reconciliation des penitens,

ro. ou les négliger après leur reconciliation. Si quelqu'un recombe, donnez-m'en avis, afin que vous scachiez ce que vous & les curez en devez faire. Informez - vous exactement de la vie & de la

fcience des clercs que vous amenerez à l'ordination; & ne vous laisfez pas gagner par prefens,

ar pour en amener d'indignes. S'il faut établir un nouveau doyen, reservez-m'en l'élection si je fuis proche, & si je suis loin, établissez-en un par provision. On voit ici l'antiquité des doyens ruraux.

XLVII. Affaires d'Italie.

La mort de l'empereur Charles releva fort les esperances de son neveu Carloman roi de Baviere; & croyant aifement parvenir au rojaume d'Italie, & à la dignité imperiale; il écrivit au pape des lettres où il lui promettoit de relever l'église Romaine plus qu'aucun de ses predecesfeurs. Le pape lui répondit : Vous en recevrez la récompense de celui qui promet d'honorer ceux Epiff. 63. qui l'honorent. Quand vous serez revenu de vo-

3. Reg. 11, tre conference avec vos freres, nous vous envoyerons les articles de ce que vous devez accorder à l'église Romaine, & ensuite une légation plus folemnelle, pour vous amener à Rome avec la décence convenable, & traiter ensemble du bien de l'état, & du falut du peuple chrétien. Alors je vous prie de ne donner aucun accès auprès de vons à ceux qui nous font infideles, & qui en veulent à notre vie, de quelque maniere que

vous puissiez les connoître Fenvoie suivant la contume le pallium que vous avez deniandé pour Livre cinquante-deuxiéme.

l'archevêque Theotmar; & je vous prie de le charger de nous faire tenir tous les ans à Rome AN. \$77. les revenus des patrimoines de faint Pierre fituez en Baviere. C'étoit l'archevêque de Juvave ou Salfbourg, à qui le pape écrit aussi en particulier; & ces deux lettres sont du mois de Novembre 877. Le pape résolut ensuite d'aller lui-même

Sergius duc de Naples s'opiniâtroit toûjours à foûtenir l'alliance qu'il avoit faite avec les Sarrafins, nonobstant l'excommunication du pape. Enfin son propre frere l'évêque Athanase le prit, lui fit crever les yeux, l'envoïa à Rome, & se fit reconnoître à la place duc de Naples. Le pape approuva extrêmement ce procedé, comme on voit par les lettres qu'il en écrivit à l'évêque & aux Napolitans. Il louë l'évêque d'avoir aimé ep. 66. Dieu plus que son frere, & arraché son œil qui Matth, V. le scandalisoit, selon le précepte de l'évangile, & 19. x. 17d'avoir fait cesser dans Naples la domination des feculiers, qui y commettoient beaucoup de crimes, pour y établir un homme de la maison du Seigneur, qui gouverne avec justice & sainteré. Il Ioue les Napolitains d'avoir puni Sergius, & ep. 67choifi leur évêque pour juge & pour gouver-

neur : ce qu'il attribue à l'inspiration divine, & leur promet dans Paques quatorze cens marcs gloff, Man-d'argent. La suite sera voir par quel esprit agis-

foit l'évêque Athanase.

trouver Carloman.

Cependant le pape n'ayant point eu de secours de l'empereur Charles contre les Sarrafins; & n'en esperant gueres de Carloman, ni des autres princes qui regnoient alors, fut enfin obligé de traiter avec les infideles, & de leur payer par an vingt-cinq mille marcs d'argent. Il fongea à s'appuier de l'empereur Basile, & l'on voit par deux lettres du dix-septième d'Avril \$77. qu'il en esperoit du secours. L'une est 376 Hiftoire Ecclesiaftique.

écrite à Ayon évêque de Benevent, qu'il prie An. 677. d'envoyer la lettre jointe au premier des Gracs qui viendra en ces quar. iers; & le prie d'envoyer incessamment au secours de Rome, au moins dix

9. 49. bâtimens légers. L'autre lettre est adressée à Gregoire, que l'empereur Bassle avoitenvoyéen Italie avec une armée. Le pape le selicite d'être arrivé à Benevent, & le prie d'envoyer ces dix bâtimens aux côtes voisines de Rome, pour les délivrer des corsaires Arabes; ne doutant point

que l'empereur ne le trouve bon.

XLVIII. Un an après, l'empereur Bassle aiant déjà dorit Paul & Eu-deux fois au pape, & lui aiant demands des légene en-gars, le pape lui répondit: Vos deux lettres révoyez à 6, moignent le défr que vous avez de rétablir 12.

ep. 80. paix dans l'églife de C. P. & nous sommes sensiblement affligez; qu'après toutes les peines que nous avons prises pour cet effet, il y ait encore de la division; que plusieurs personnes consacrées à Dieu, soient dispersees en divers lieux & fouffrent encore la perfecution, dont nous les croyions délivrées. C'est que le parti de Photius étoit toujours très-puissant. Le pape continue : Pour rétablir l'union , nous vous envoions deux légats, Paul & Eugene évêques nos conscillers, dont la science & la fidelité nous est connue : à qui nous avons donné pour cet effet une instruction par écrit. Nous les avons aussi chargez de voir le roi de Bulgarie: c'est pourquoi nous vous prions de les y faire conduire & ramener en sûreté. Paul étoit évêque d'Ancone, & Eugene d'Offie.

19, 201. Avec cette lettre il y en avoit une pout le patriare, 78, che Ignace, où le pape lui reprefente, qu'il l'a déja averti deux fois de se désister de sa prétention sur la Bulgarie. C'est pourquoi, ajoûte-til, nous vous faisons cette troisseme monition canonique, par nos légats & par nos lettres: par laquelle nous vous enjoignons d'envoyer

fans délai en Bulgarie des hommes diligens, qui parcourent tout le pais, & ramenent tous ceux A N. 878. qu'ils y trouveront ordonnez par vous, où par ceux de votre dépendance, enforte que dans un mois il n'y reste ni évêques, ni clercs de votre ordination. Car nous ne pouvons fouffrir qu'ils infectent de leur erreur cette nouvelle églife, que nous avons formée. Que si vous ne les retirez dans ce temps, & ne renoncez à toute jurisdiction fur laBulgarie : vous demeurerez privez du corps & du fang de notre Seigneur, jusqu'à ce que vous obéifficz, à commencer deux mois apres la reception de cette lettre. Et si vous demourez opiniâtre, vous serez privé de la dignité patriarcale, que vous avez recouvrée par notre faveur. Il femble que cette rigueur contre un si saint évê-

La lettre aux évêques Grecs & aux autres

que, n'étoit gueres de laison.

Epift. 79.

clercs, qui étoient en Bulgarie, est sur le même ton, & plus dure encore. Il les déclare excommuniez; & les menace de déposition, s'ils ne fortent du pais dans un mois; au contraire, s'ils obéissent, il promet de les rétablir dans l'évêché qu'ils ont eu en Grece, ou de leur en donner un vacant. Le pape écrivit pour ce sujet à Michel roi de Bulgarie, l'exhortant à se separer des Grecs, de peur d'être entraîné dans les hérefies où ils tombent souvent, par l'autorité de leurs patriarches ou de leurs empereurs: enfin il écrivit au comtePierre, qui avoit été envoyé à Rome par le même roi du temps du pape Nicolas. Ces lettres sont du seizième d'Avril, indiction onzieme, v. n. 54.liv. qui est l'an 878. & furent toutes données aux 16- 11. # 54gats Paul & Eugene. Le pape y en ajoûta une à l'empereur Basile, portant créance pour ces mêmes légats, qui lui devoient expliquer de vive voix la persecution qu'il souffroit, & ce qui venoit d'arriver à Rome, afin d'attirer son secours.

5 076

An. \$78. exerces parLambert duo de Spolete. Ce feigneur XLIX. avoit été envoyé en Italie par l'empereur Char-Violences les , pour mener du fecours à Rome contre les à Rome. Sarrains; & le pape le regardoit comme entière-Chr. caff. ment uni à lut. Mais des le mois d'Octobre de 1. 40. Each de 1. 40. L'ambert avant demandé 1. 40. Calendarie de 1. 40. L'ambert avant demandé

Sarrafins; & le pape le regardoit comme entierement uni à lui. Mais des le mois d'Octobre de l'année precedente \$77. Lambert avant demandé des seigneurs Romains en ôtage de la part de l'empereur, & le pape l'ayant déclaré en pleine affemblée, la proposition sut rejettée avec indignation. Le pape écrivit donc à Lambert : Il n'est point à propos que vous veniez à Rome, jusqu'à ce que ce trouble foit appaifé. Et dans une autre lettre : La persecution que nous souffrons depuis deux ans de la part des paiens & de plufieurs autres, nous oblige à aller en France trouver le roi Carloman. On nommoit France tous l'empire François, tant en Germanie qu'en Gaule, C'est pourquoi, ajoûte le pape, je vous avertis de n'exercer cependant aucun acte d'hostilité dans tout le territoire de S. Pierre, sous peine d'étre séparé de la communion du S. siège. Et encore: Nons avons appris que vous voulez donner du secours à nos ennemis: c'étoit l'évêque Formose & Gregoire maître de la milice; & que vous les voulez ramener à Rome & rétablir dans leurs biens. C'est pourquoi, nous vous prions comme ami, & par la confiance que nous avons en vous, de ne point venir à present à Rome, où nous ne pouvons vous recevoir avec l'honneur convenable. Les évêques Gauderic & Zacarie. que nous vous envoyons, vous en diront davantage. Quant au marquis Adalbert, foiez affuré que s'il vient à nous, nous ne le recevrons point : c'est notre ennemi déclaré. Enfin . Lambert ayant écrit au pape une lettre, où, au lieu de dire : Votre fainteté, il disoit : Votre nobleffe, comme à un féculier, & trouvoit mau-

epif. 73.

Vais, qu'il envoiat des légations sans sa permisfion; le pape lui en sit des reproches & lui dé- A N. 878.

clara qu'il renonçoit à son amitié.

Nonobstant tous ces avis , Lambert vint à Ro- en. \$4. me avec Adalbert & une armée, qui ravagea les environs. Le pape le reçut à saint Pierre com- An. Fuld. me ami; mais Lambert se saisst des portes de 873. Rome, & se rendit maître de la ville. Il retint le pape à saint Pierre, qui étoit encore dehors; sans permettre, ni aux grands, ni aux évêques ou aux prêtres, ni à ses domestiques de l'aller trouver. qu'après s'en étre fait beaucoup prier. Il empéchoit même qu'on ne lui portat des vivres. Des évêques, des prêtres & des moines venant à faint Pierre en procession pour y offrir le sacrifice, furent chaffez à coups de bâton. Pendant ep. 90. un mois l'autel demeura nud & l'église sans luminaire, fans aucun office, ni jour ni nuit; les ennemis du pape, c'est-à-dire, Formose & ceux qu'il avoit condamnez avec lui, furent ramenez dans Rome.

Lambert disoit qu'il agissoit ainsi par ordre du en 81,82, roi Carloman; & en effet il fit preter ferment à An. Fuld. ce prince par les grands de Rome; mais on disoit qu'il se vouloit faire empereur lui-même. Après qu'il se sut retiré, le pape sit porter au palais de Latran le trésor de S. Pierre, dont il couvrit l'autel d'un cilice, fit fermer toutes les portes de l'églife, ceffer l'office; & ce qui parut de plus horrible, renvoyer les pelerins qui y venoient de tous les pais du monde. Le pape excommunia et. 84. Lambert & fes complices, & résolut d'aller tron- An. Bert. ver Carloman & les autres rois des François, 878. pour se plaindre de cette violence; mais comme Lambert lui fermoit les chemins par terre, il s'embarqua fur la mer de Toscane. Avant que ep 82. de partir il écrivit à Anspert archevêque de Milan , qu'il vouloit tenir en France un concile uniHiftoire Ecclesiaftique.

versel, pour remedier aux maux de l'église, ne versel, pour remedier aux maux de l'église, ne ep. 24, trouver avec tous ses suffragans. Il écrivit aussi à Jean archevêque de Ravenne, lui donnant part de tout ce qui s'étoit passe, afin d'en instruire ses suffragans, & que personne n'entrât dans le parti de Lamberse

Le pape rois Jeouis le Begue & les trois fils de Louis le lean en france.

chevêque de Milan, qui s'étoit rendu auprès de

97. 86 lui. Dans la première, le pape nomme L'ambert 97. membre de l'Antechrist, & l'accuse d'avoir envoié à Tarente, pour traiter avec les Sarrassins & en recevoir des troupes. Il prie Louis le Begue d'envoirer les trois autres lettres aux rois ses

coufins, & lui déclare qu'il le fait fon confeiller, comme étoir l'empereur fon pere, lui donnant pouvoir d'affembler des conciles. Il le renvoire à un écrit ou manifeste, dans lequel il avoir expliqué plus au long toutes ses plaintes. Le pape rivus à Arles le jour de la Pentecôte, onziéme de Mai 878. & il y sur reçu avec beaucoup d'a-

mitié par le prince Boson & Hermengarde son p. 92. épouse, fille de l'empereur Louis. Le pape en témoigna sa reconnoissance à l'imperatrice Angel-

moigna la reconnolisance a l'imperatrice Angelberge, mere de cette princeffe s'ajoûtant qu'il défiroit élever son gendre Boson à de plus grands
honneurs s'ech-à-dire, le couronner roi; comme
il le sur l'année suivante. A la priere de ce prince, à qui il ne pouvoit rien resuser, la accorda à
Roslaing archevéque d'Arles, non seulement le
pallium, mais la qualité de vicaire apostolique
dans les Gaules s'ensorte que les évêques ne pour-

ep. 95. 4. dans les Gaules : enforte que les évêques ne pourroient s'éloigner fans sa permission qu'il assembleroit les conciles & décideroit au moins avec douze évêques, les questions de foi ou autres importantes, & renvoieroit au pape les plus difficiles; qu'il empêcheroit les métropolitains de faire des ordinations, avant que d'avoir reçu de An. 878. Rome le pallium.

Le comte Boson conduisit le pape jusques à Lion, d'où le pape envoya prier le roi Louis le Begue qui étoit à Tours, de le venir trouver au lieu qui lui seroit le plus commode. Le roi lui envoya des évêques, pour le prier d'aller jusques à Troyes, où se devoit tenir le concile, & le sit défraier par les éveques de son roiaume. Le pape ep. 97. étant à Châlon fur Saone, on lui déroba la nuit des chevaux; & dans le monastere de Flavigni, les gens d'un prêtre qui le servoit, déroberent une écuelle d'argent. Il publia une excommunication contre les auteurs de ces facrileges & leurs complices. Pendant le chemin il écrivit à douze op. 98. 994 archeveques, pour amener leurs suffragans au concile, sçavoir Rostaing d'Arles, Ostram de Vienne, Aurelien de Lion, Robert d'Aix, Teutram de Tarantaile, Sigibod de Narbonne, 'Aribert d'Embrun, Hincmar de Reims, Ansegife de Sens, Frotaire de Bourges, Jean de Rouen & Actard de Tours. Il écrivit en particulier à Hincmar, comme étant bien informé de son mérite, & défirant ardemment de le voir. Il appella aussi au concile trois archevêques d'Allemagne, avec leurs suffragans; scavoir Luitbert de Maience, Guillebert de Cologne & Bertulfe de Treves; les priant d'exhorter le roi Louis de Germanie & les rois ses freres à s'y trouver. C'étoit apparemment ce qui avoit fait choisir la ville de Troyes, afin que les princes & les prélats d'audelà du Rhin pussent y venir plus aisément.

Ils n'y vinrent point toutefois, non plus que leurs rois, que le pape en avoit pressez instam- Concile de ment; & en ce concile convoqué avec tant d'ap- Troyes. parcil, nous ne voions en tout que trente évé 7. 9. 1006. ques ; scavoir, le pape Jean & trois évêques Ita-p. 111.

A N. 878. to, Pierre de Folfembrune, & Paícale d'Amerie.
Puis huit archevêques, de Reims, de Sens, de
Lion, de Narbonne, d'Arles, de Tours, de Befançon, de Viennes enfin dix-huit évêques dont
les plus connus font Isac de Langres, Agilmar
de Clermont, Ottulf de Troyes Guillebert de
Chartres, Ingelvin de Paris, Hedenulfe de Laon.

1. 190. La premiere fession du concile se tint dans l'égli-

fe de faint Pierre cathedrale de Troyes, l'onziéme jour d'Août 878. avant que tous les évêques

p. 309, fuffent arrivez. Le pape y fit lire un discours préparé pout une plus grande assemblée, car il s'adresse à tous les prélats de la terre. Il les exhorte à prendre part à sa douleur & compatir à l'injure que l'église Romaine a soufferte de Lambert & de ses complices. Nous les avons excommuniez, dit-il, dans l'église de faint Pierre, avec nos conferces les évéques d'Italie; & nous en avons fait afficher le decret dans la même église, pour être là de tous ceux qui y entrett & qui en fortent. Excommuniez-les donc aussi, mes freres, & les anathematisez avec moi. Les évêques demanderent terme jusques à l'arrivée de leurs confreres.

A la seconde session, le pape dit aux évêques nouveaux venus: Nos autres confreres ont déja entendu les besoins de l'église Romaine, je veux que vous les entendiez auss. Et comme on lisoit les violences que Lambert avoit exercées à Rome, le concile interrompit, en disant: Selon la loi du mondeil doit mourir, & il doit être frappé d'un anathème perpetuel. Ensuite le concile demanda du temps, pour répondre par écrit à la proposition du pape. Cependant le pape ordonna, que son excommunication seroit envoyée par tous les métropolitains à leurs justifragans, pour être publiée dans toutres les églises. L'ar-

cheveque Hincmar dit: Suivant les faints canon, je condamne ceux que condamne le faint siège, je An. 878. reçois ceux qu'il reçoit, & je tiens ce qu'il tient, conformément à l'écriture & aux canons. Aurelien archevêque de Lion & les autres évêques en par 308. dirent autant.

Ensuite Rostaing archevêque d'Arles se leva, & presenta au concile une plainte contre les évêques & les prêtres qui palfoient d'une église à l'autre, & les maris qui abandonnoient leurs femmes pour en épouser d'autres de leur vivant. Valbert évêque de Porto demanda l'avis du concile für cette plainte, & l'archeveque Hincmar répondant au nom de tous, demanda du temps pour apporter les autoritez des canons. Theodoric archevêque de Besançon presenta une plainte contre une femme nommée Verfinde, qui après avoir pris le voile, avoit contracté un mariage illegitime.

À la troisième session tous les évêques du coneile presenterent au pape l'acte , par lequel ils témoignoient leur consentement, contenant en substance : Seigneur & très saint pere, nous évêques de la Gaule & de la Belgique vos serviteurs & vos disciples, compatissons aux maux que des ministres du diable ont commis contre notre fainte mere la maîtreffe de toutes les églises; & nous suivons unanimement le jugement que Vous avez porté contre eux selon les canons, en les faifant mourir par le glaive de l'esprit. Nous tenons pour excommuniez, ceux que vous avez excommuniez, pour anathematifez, ceux que vous avez anathematifez; & nous recevrons ceux que vous recevrez, après qu'ils auront satisfait felon les regles. Mais nous avons tous dans nos églises de semblables maux à déplorer. C'est pourquoi nous vous supplions en toute humilité de nous secourir, & de nous prescrire comment Histoire Ecclesiastique.

A N. 878, no is devons agir contre ceux qui pillent nos églifes; afin qu'appuyez de votre autorité, nous & nos successeurs soyons plus forts, pour leur résister & les punir.

pag. 1988.

Le pape reçur cet acte agréablement & de ses pe 110. m. s. propres mains; & de sa part en donna un aux évêques, portant excommunication contre les usurpateurs des biens ecclessastiques en general, s'ils ne les restituoient dans le premier jour de Novembre, s'ils demeuroient opinitàres, ils servicent anathematicz. & s'ils mouroient dans leur

p. 302, peché, privez de la fepulture ecclefiafitique. Enfuite on prefenta au pape & au concile deux plaintes, l'une contre l'archevêque Hincmar, l'autre contre Ratfred évêque d'Avignon, à qui Valfred évêque d'Ulez prefent au concile, difputoit la jurifliétion d'une paroifle. Comme l'évêque d'Avignon étoit ablent, on ne paffa pas outre à fon

gaan, ep. égard, mais le papé renvoia l'affaire aux archevêques d'Arles & de Narbonne leurs métropolitains, pour la juger fur les lieux, avec un nombre competant d'évêques.

Ce fut Hincmar de Laon qui presenta la plainte

contre son oncle, & il y parloit ainsi, s'adressant T.II. Plaintes au pape: L'archevêque de Reims m'a appellé au d'Hinemar concile de Douzi, pour répondre sur certains de Laon. chefs. Comme j'y allois en diligence, je fus à mi-P. 315. n. 9. Sup n.10. chemin separé de mes ouailles par des gens armez, dépouillé de tous mes biens, & conduit ainsi jusques à Douzi. Le roi Charlesy étoit déja, tenant à sa main un écrit, où il m'accusoit de parjure, parce que j'avois envoyé à Rome sans fa permission; & pretendoit que je l'y avois accufé. L'archevêque m'ordonna d'y répondre ; je dis que j'étois prêt à répondre sur les chess pour lesquelsil m'avoit mandé, & comme il me preffoit de répondre à l'accusation du roi, je remontrai que fuivant les canons, un homme dépouillé & rete-

An. 878.

nu à main armée, n'est point obligé de répondre. J'ajoûtai qu'il m'etoit suspect, & même mon ennemi déclaré; c'est pourquoi j'appellois an faint fiége, tant de l'accufation du roi, que de la vexation de l'archeveque. Je lus des autoritez du pape Jules & du pape Felix, touchant les appellations des évêques, & je me prosternai pour en demander l'execution. J'avois même des lettres du pape, que je venois de recevoir, où il m'ordonnoit de venir incessamment. Mais tout cela ne me servit de rien., & l'archevêque prononça contre moi une sentence de déposition. Les autres évéques pleuroient & gemissoient, car je ne m'étois attiré l'aversion d'aucun. Ils lisoient à regret la fentence que l'archevêque leur avoit mise entre les mains , & ajoûterent à la fin : Sauf en tont le jugement du S. siège. Ensuite on m'a envoyé en exil, où on m'a gardé & quelquefois mis aux fers. Au bout d'environ deux ans, on m'a ôté la vûë, & fi-tôt que j'ai été libre, je fuis venu me presenter devant vous, vous suppliant de me juger suivant les canons. On donna un délai à l'archevêque de Reinis, pour répondre à cette plainte.

Dans la quarrième, session du concile de Troyes ce qu'on sit de plus considerable, stut de lire les Suite de canons que le pape avoit dressez, à qui furent reconcile de çus & constrmez par le concile. Ils sont au nombre de sept, & ne regardent gueres que le tem-

porel de l'églife.

Les évêqües feront traitez avec toute forte de Can. i. respect, par les puissances seculieres; & personnene sera assez hardi pour s'affeoir devant eux s'ils ne l'ordonnent. Les laiques ne toucheront point aux biens ecclessifiques, sans leur confentement. On ne demandera ni au pape ni aux autres évêques les monasteres, les patrimoines, les maisons, s'es terres appartenantes aux égli-

Tome XI.

R

An. 873. (es; fi - non ceux à qui les canons le permettent. C'est la confirmation des canons faits à Ravensup. m. 41, ne l'année precedente sur ce sujet. Les évêques

6. 4. ne année précédente jur ce lujet. Les éveques 6. 4. ne mépriféront point les vexations que fouffrent leurs confreres ; mais ils combattront enfemblie pour la défensé de l'églife , armez de l'autorité pafforale. Les laigues , ou les cleros excom-

6. 5. pastorale. Les laiques, ou les clercs excommuniez par leurs évêques, ne seront point reçus par d'autres; afin qu'ils soient reduits à fai-

6. 6. re penitence. Personne ne recevra le vassal d'un autre, que dans les cas portez par les loix sécu-

6. 7. lieres. On n'accusera point les évéques en secret, mais publiquement, suvant les canons. Tous ces canons seront observez, sous peine de déposition pour les clercs; & pour les laïques, de privation de toute dignité. Cette dernière claufe excede le pouvoir de l'église; mais la presente de la concile, la pou-se. 4. sence du roi, qui assista ce concile, la pou-se.

3. 311 # 4. sence du roi, qui assista à ce concile, la pouvoit autoriser.

40. ep. 119. Après ces canons, on lut dans le concile au 340. nom du pape, la condamnation rétirerée contre Formofe évêque de Porto, & Gregoire maître de la milice de Rome. Elle pottoit anathème, fans efperance d'abfolution; parce qu'ils ne ceffoient point d'importuner les rois & les princes, & de prendre part aux pillages des églifes. Tous leurs fauteurs ou adherans, évêques, laïques, grands ou petits, feront frappez de pareil anathème.

Dans la cinquiéme cession, Ottulse évêque de Troyes proposa une plainte contre Isaa de Langres, touchant un village qu'il pretendoit être de son diocese. Theodoricarchevéque deBesançon presenta une plainte contre quelques-uns de ses suffragans, qui ayant été appellez en concile, n'avoient point encore comparu. On lut les canons qui dérendent aux évêques de passer d'une moindre églisé à une plus grande. Cette

plainte regardoit particulierement Frotaire archevêque de Bourges. Il se plaignoit de son côté AN. 878. de la violence du comte Bernard, qui lui fer- Sup. n. 19. moit le chemin & l'empéchoit d'entrer à Bourges. Le pape les avoit tous deux mandez au con- ep. 104. cile; & comme Frotaire tardoit frop, le pape lui 105. enjoignit une troisième fois d'y venir, & d'ap- Conc. Triporter les lettres des papes, par lesquelles il pré- caff. n. 10. tendoit autoriser sa translation. On lut donc à ce fujet les canons du concile de Sardique, le decret du pape Leon, touchant les évêques qui changent de siege, & les canons d'Afrique qui défendent les translations d'évêques, comme les rébaptifations & les réordinations. Enfin le con- n. 5. p. 3156 cile fit un decret, qui défend aux laïques de quitter leurs femmes, pour en épouser d'autres elles vivantes, leur ordonnant de retourner avec la premiere; & de même défend aux évêques de quitter un moindre siege pour un plus grand, & leur ordonne de retourner inceffamment au

Frotaire vint au concile & iustifia si bien sa conduite, qu'il obtint une seconde citation contre le comte Bernard, qui l'accufoit d'avoir voula livrer la ville de Bourges aux ennemis du roi Louis. Frotaire prétendoit s'en justifier devant Jo. ep. 115. le concile & devant le roi, qui y étoit arrivé. C'est pourquoi le comte Bernard y fut encore cité avec son vicomte Girard & trois autres, pour être jugé suivant les canons & suivant les loix; & comme il ne comparut point, il fut excommunié par le concile, comme il l'avoit déja ep 110. été par Frotaire.

premier.

Ensuite le pape couronna le roi Louis le Begue, couronnele septiéme de Septembre 878. outre le couron- ment duroi nement qui avoit été fait par Hincmar l'année Louis. précedente. Après la céremonie, le roi invita ex An.E. r. le pape à venir chez lui hors la ville, où il lui Sup. n. 440

A N. 878. prefens, lui & la reine son épouse, & le renvoya à Troves. Enfuite il envoya prier le pape de couronner auth fon épouse; mais il ne le put obtenir; apparemment parce que le pape n'ap-An. Met. prouvoit pas leur mariage. Car ce roi avoit d'abord épousé Ansgarde fille noble, dont il eut \$78. deux fils; mais parce qu'il l'avoit prise sans le consentement du roi son pere, il l'obligea de la quitter, & lui fit épouser Adelaide, qui eft celle

que le pape refuia de couronner. Or Ansgarde vivoit encore.

Les évêques Frotaire de Bourges & Adalgaire d'Autun apporterent dans le concile au pape thid. an. Jean les lettres de l'empereur Charles, par lef-\$77.

quelles il avoit donné le roiaume à fon fils Louis peu avant sa mort, avec l'épée de S. Pierre pour marque de l'investiture. Ce qui montre qu'il s'agiffoit du roiaume d'Italie & de la dignité imperiale, puisque le pape venoit de couronner Louis comme roi de France. Les deux évéques demanderent de la part du roi, que le pape confirmat par ses lettres la donation de l'empereur fon pere; mais le pape montra de son côté une donation de l'abbaye de faint Denis qu'il prétendoit avoir été faite par l'empereur Charles, au profit de l'église Romaine; & en demanda la confirmation par le roi Louis, s'il vouloit avoir de sa part celle de l'empire. On crut que cette donation de l'abbaye de faint Denis étoit faite de concert avec le roi, pour l'ôter à Gozlin son chancelier & abbé de faint Germain des Prez, à qui il l'avoit donnée, & la garder pour lui-même; ainfi l'ane & l'autre donation demeura fans effet.

Le dixiéme de Septembre, le roi alla trouver le pape, & après s'etre entretenus familiereconcile de ment, ils vinrent entemble au concile. On y Troyes.

publia une excommunication contre le prince -Hugues fils de Lothaire & ses complices, entre AN. 878. antres Emmon frere du comte Bernard ; qui continuoient leurs ravages, nonobstant le ser- 123. ment que Hugues avoit prêté au roi Louis. Enfuite, à la poursuite de quelques évéques & du confentement du roi, le pape ordonna, qu'Hedenulfe demeureroit évêque de Laon a la place d'Hinemar. Or voici comme il avoit été ordonné. L'empereur Charles fortant de Rome après fon couronnement, obtint du pape une lettre datée du même jour cinquiéme de Janvier 876. a fressée à Hincmar de Reims, par laquelle il confirmoit le jugement du concile de Douzi, contre Hincmar de Laon; & enjoignoit à l'archevêque de faire élire inceffamment un évêque à fa place, à la charge qu'un député de l'empereur affifteroit à l'élection, pour empêcher le tumulte. En execution de cet ordre, Hedenu!- ep. 114 fe fut élu canoniquement par le clergé & le peuple, du consentement du roi, comme il paroit par le decret d'élection du vingt-huitième de Mars 876. & il fut facré par l'autorité du pape. Le pape Jean ordonna donc qu'Hedenulfe gar- To. 9. cons deroit le fiege de Laon; & qu'Hincmar l'aveu- P. 280. gle, pourroit, s'il vouloit, chanter la messe, & auroit pour sa subsistance une partie des revenus de l'évêché, à quoi le roi confentit. Hedenulfe demandoit au pape la permission de quitter ce fiege, en difant qu'il étoit infirme & qu'il vouloit entrer dans un monaflere; mais il ne put l'obtenir. Au contraire, le pape du confentement du roi & des évêques mêmes qui favorifoient Hincmar, lui ordenna de garder fon fiege, & de faire les fonctions d'évêque. Mais ces amis d'Hincmar l'avengle profitant de la permission que le pape venoit de lui donner ; le revêtirent des habits facerdotaux, l'amenerent

devant le pape, sans qu'il l'eut ordonné, & au An. 878. grand étonnement des autres évéques; puis ils le menerent à l'église en chantant, & lui firent donner la benediction au peuple.

A la fin du concile le pape parla ainfi aux évê-. n. 12. ques : Je défire, mes freres, que vous vous uniffiez avec moi pour la défense de l'église Romaine, avec tous vos vallaux armez en guerre, jufqu'à ce que je retourne à Rome, & je vous prie de me donner sur ce point une réponse certaine, fans differer. Puis il dit au roi : Je vous prie, mon cher fils, de venir fans délai défendre & délivrer la fainte église Romaine, comme vos prédecesseurs l'ont fait, & vous ont recommandé de le faire. Car vous êtes le ministre de Dieu contre les méchans; & re portez pas le glaive fans fujet. Autrement craignez d'attirer fur vous & sur votre rollaume, la peine de quelques anciens rois, qui épargnerent les ennemis de Dien. Si vous n'êtes pas de cet avis, je vous conjure, au nom de Dieu & de saint Pierre, de me répondre ici presentement sans differer. On ne voit aucune réponse, ni du roi, ni des évêques. Ils ne croyoient pas que le pape pût prescrire au roi comment il devoit employer ses forces & user du droit de glaive ; ni qu'il eut rien à commander aux évêques, en tant que seigneurs temporels & vassaux du roi. Leurs troupes leur étoient nécessaires pour servir le roi, se défendre eux-mêmes contre les Normans & contre les mauvais chrétiens. Il est vrai que le roi commanda aux évêques d'aller au fecours du pape ; mais il n'y eut que le feul Agilmar de Clermont qui le suivit en Italie, où Boson

Jo. ep. 125. le reconduisit en sureté. Le pape en renvoiant cet évêque, prie le roi d'obliger les autres à venir incessamment à Rome avec leurs troupes. Ainsi ce concile de Troyes, pour lequel le pape Jean s'étoit tant donné de mouvement, fut de peu d'utilité pour fes interêts tem- An. 878. porels, & encore moins pour la religion.

Pendant la tenue de ce concile, le pape Jean accorda quelques privileges à diverses églises de cast. n. 11. France, scavoir, à celle de Tours, à celle de Poitiers, & au monastere de Fleury fur Loire; mais conc. p. 2390 le plus confiderable est celui qu'il donna le fixiéme de Septembre à Vala évêque de Metz, lui accordant le pallium, ce qu'il donna, non à fon église, mais à sa personne seulement. Bertulse archevêque de Treves, métropolitain de Metz, ayant appris l'année suivante, que Vala avoit porté le pallium le jour de Paques, le fit venir à Treves, & lui demanda qui lui en avoit donné la permission. Vala sit lire publiquement le privilege du pape, & representa que quatre de ses predecesseurs, Urbicius, Chrodegang, Angelram & Drogon avoient déja eu le pallium. Bertulfe fit lire un canon, portant: qu'un suffragant ne doit s'attribuer, sans le consentement de son métropolitain, aucun droit dont n'avent joui tous ses predecesseurs, & lui désendit de plus porter le pallium. De la vint un grand differend entr'eux , Flod. 1 111. & Vala ayant confulté l'archeveque Hincmar fur 1. 23. P. ce sujet, il lui conseilla de se soumettre à son mé- 491. tropolitain, & il les reconcilia. Vala avoit succedé à Adventius en 876.

Après le concile, Hinemar de Reims sur accursé auprès du pape, comme ne recevant pas les
décretales des papes, & sur quelques autres articles. Cequi l'obligea d'écrire une apologie, que silad, l. 11.
nous n'avons plus, où il déclatoit; qu'il recevoit e.11 p 427,
les décretales approuvées par les conciles, & 6-191 mpm.
rendoit compte de ce qui s'étoit passe dans
l'affaire de son neveu l'évêque de Laon, & d'Hedenusse son sur les des des qui regardoit Carloman.

92 Hiftoire Ecclesiastique.

Le pape Jean à fon retour se plaignit à Anspere An. 873. archeveque de Milan, de ce qu'il ne l'avoit pas Epiff. 116. aidé pour les affaires de l'églife; & lui manda ep. 117. de se trouver à Pavie avec tous ses suffragans , le fecond jour de Decembre, pour y tenir un con-1. 141.141. cile. Il chargea Jean évêque de Pavie, d'y appeiler les suffragans de l'église de Ravenne alors vacante, après la mort de l'archevêque Jean3 entre autres les évêques de Parme, de Plaisance, de Rege & de Modene. Le pape pretend que l'éveque de Pavie ne dépend que de lui feul, & lui donne pouvoir, à lui & à ses successeurs, d'assem-19. 134. bler en concile les évêques dépendans de Milan & de Ravenne, à qui il ordonne de lui obéir. Le fiège de Ravenne fut rempli par le diacre Romain, que le pape felicita de son électon. Mais on ne voit point s'il tint le concile qu'il avoit indi-17. 128, 130. qué à Pavie; & il paroît par des lettres aux comtes Beranger & Suppon, que cette affem-131. blée devoit être autant politique, qu'ecclefiale tique.



## LIVRE CINQUANTE-TROISIE'ME.

EPUts huit ans que Photius étoit dépole & exile, il n'avoit point cesse de ten- Rappel de ter à se rétablir, & d'employer toutes les in-Photous. ventions de fon esprit contre le patriarche Nict. vite Ignace. Mais comme le faint prélat ne lui 12n. donnoit aucune prife , il chercha les moiens 1250. E. de s'attirer les bonnes graces de l'empereur Bafile, & n'en trouva point de meilleur, que de flatter sa vanité par une fausse génealogie. Il le faisoit descendre du fameux Tiridate roi d'Armenie, inventant des noms & une histoire telle qu'il lui plût , jnfqu'an pere de Bafile , qu'il nomma Beclas, nom composé des premieres lettres de ceux de Bafile même, de sa femme Eudocie & de ses quatre fils, Constantin, Leon, Alexandre, Stephane on Etienne. Il ajoûta à cette fable une prophetie, suivant laquelle le regne de Basile devoit être plus heureux & plus long, que ceux de tous les princes paffez, & mille flateries femblables, qu'il sçavoit être de son goût.

Il écrivit ce bel ouvrage fur de très-ancien papier, en lettres Alexandrines, imitant le mienx
qu'il put l'écriture antique, puis il ôta la couverture d'un livre très-vieux, dont il le revêtie, «
& le fit mettre dans la grande (Siblicteque du pa,
lais, par Theophane alors clerc de l'empereur,
dont il étoit ellimé pout sa doctrine, « depuis évêque de Cesarée en Cappadoce. Il agifsoit de concert avec Photius, « prit son temes
pout montrer ce livre à l'empereur, comme le
plus merveilleux « le plus curieux de toute s' bibliotheque, seignant en même temps, qui ni sui,
ni aucun autre ne pouvoit l'entendre, excente
Photius. On envoie aussi tôt à lui, il dit, qu'il

ne peut découvrir ce sceret qu'à l'empereur mê-An. 878. me, de qui parle cet écrit. Basile se laissa séduire à cet artifice; & cedant à la curiofité & à la vanité, il fit revenir Photius & le remit dans ses bonnes graces. Il étoit continuellement au palais, & gagna entierement le prince par ses flateries & ses discours artificieux.

Epift. Sty. cone. pag. 1401, C.

Il s'appuia d'un autre imposteur, Theodore, lian. to. 8. surnommé Santabarin, du nom de son pere, qui étant Manichéen & magicien de profession , & se voyant découvert, se sanva chez les Bulgares, encore payens & apostasia. Theodore fils d'un tel pere étant demeuré à C. P. encore jeune, fut mis par le cesar Bardas dans le monastere de Studins, & y embraffa la profession monastique. Ensuite il s'attacha à Photius, qui pendant sa premiere intrusion dans le siege patriarcal le fit évêque, & après qu'il fut chasse, Theodore lui confeilla de gagner quelque officier du palais, & on disoit qu'ils avoient corrompu par presens un chambellan nommé Nicetas : pour faire prendre à l'empereur des breuvages & des viandes préparées par les enchantemens de Theodore, qui avoient changé en amitié sa haine Nicet. p. contre Photius. Quoi qu'il en foit, Photius re-

3253.

commanda à l'empereur l'abbé Theodore, comme un homme d'une science & d'une sainteté merveilleuse, & qui même avoit le don de prophetie : enforte que l'empereur l'avoit toujours avec lui.

Photius s'efforça par son moien de faire encore chaffer le patriarche Ignace, & remonter fur son fiege: mais voyant que l'entreprise étoit trop difficile, il tenta au moins de se faire reconnoître comme évêque par le patriarche. Ignace ne ceda point à ses importunitez, & demeura toûiours attaché à l'observation des canons : qui ne permettent pas de rétablir celui qu'un concile a

Livre einquante-troisiéme.

dépofé, fans l'antorité d'un plus grand concile. -Outre qu'il se fut mis en peril d'etre déposé lui- A N. 878. même, en contrevenant au jugement qu'il avoit rendu. Photius, qui ne s'embaratioit pas des canons, reprit de lui-même les fonctions episcopales; & demeurant dans le palais nommé Magnaure, il établiffoit des exarques de moines, & faifoit des ordinations, abufant de la complaifance

de l'empereur. Cependant le patriarche Ignace âgé de près de quatre-vingt ans, tomba malade, & vint à l'extrémité. Au milieu de la nuit, comme on disoit S. Ignace. l'office auprès de lui, le lecteur lui demanda fa benediction suivant la coûtume. Ignace fit le signe de la croix tur la bouche, & dit d'une voix foible : De quel faint fait-on anjourd hui la memoire ? On lui répondit : De faint Jacques frere du Seigneur votre ami. Il répondit avec un grand fentiment d'humilité : C'est mon maitre. Puis il dit adieu aux assistans, prononça la benediction, & expira auffi-tot. C'étoit le vingt-troisiéme Menol, 23. d'Octobre, jour auquel les Grecs font la fête de 0#. cet apôtre. On revêtit le corps de faint Ignace de fon habit pontifical, & par dessus on mit l'épomide ou pallium de S. Jacques, qu'on lui avoit envoyée de Jerufalem quelques années auparavant, & qu'il cheriffoit tellement qu'il avoit ordonné qu'on l'enterrat avec lui. Il fut mis ainsi dans un cercuëil de bois, & porté à fainte Sophie, pour faire sur lui les prieres accoûtumées. Les treteaux sur lesquels il avoit été expose & le drap qui le couvrit, furent mis en pieces par le peuple pour les garder comme des reliques. On transfera le corps à l'église de saint Menas, où il sut quelque temps en dépôt, & deux femmes possedées y

furent délivrées. Puis on le mit dans une barque, on le passa à l'église de saint Michel qu'il avoit bâtie, & on l'enterra dans un tombeau de mar-

Mort de

395 Histoire Ecclesiastique.

An. 878. & il avoit tenu le fiege de C. P. plus de trente

snp liv. ans, compris le temps de l'usurpation de Photius.

xtvitt. \*\*. L'église tant Grecque que Latine, l'honore com38. . . . me saint le jour de sa mort.

Marel. & Le troisième jour n'étoit pas encore passé,

quand Photius reprit le siege patriarcal de C. P. & deflors il recommença à perfecuter les amis & III. les serviteurs du défunt, par le fouet, la puison, Photius l'exil & toutes fortes de peines. Il attaqua en dirétabli paverses manieres ceux qui s'opposoient à son resriarche. tour, comme illégitime. Il gagna les uns par des prefens, par des dignitez, par des translations d'un évêché à un autre, pour les attirer à sa communion. Il chargea les autres de calomnies, les accusant d'impuretez abominables; mais tout s'évanouissoit, si-tôt qu'on embrassoit sa communion; & celui qui étoit hier un facrilege, un voleur, un débauché, se trouvoit aujourd'hui son confrere & un prélat vénerable; non-seulement il les rétablissoit, mais les faisoit passer à un plus grand fiege. Il y en eut qu'il déposa ainsi & rétablir plusieurs fois. Plusieurs demeurerent attachez au concile géneral qui l'avoit condamné . & refuserent constamment sa communion. II essaya de les intimider, & ceux qui ne se rendirent pas, il les livra à son beau-frere Leon Catacale, qu'il avoit fait capitaine des gardes. C'étoit le plus cruel de tous les hommes. Il en fit mourir plusieurs, qui demenrerent fermes jusques à la fin; & plusieurs cederent à la violence des tourmens. Ce que Photius affectoit le plus .

e'étoit de dépofer les évêques qu'Ignace avoit ordonnez, & de rétablir ceux qu'il avoit dépofez. Mais comme l'empereur ne l'approuvoir pas, il voulut ordonner de nouveau ceux qu'Ignace avoit ordonnez; & voyant que cette proposition faisoit horreur, il acheta des palliums,

Livre cinquante-troiséme. des étoles & les autres marques du facerdoce , AN. 879,

qu'il leur donnoit & faifoit secretement sur eux les prieres de l'ordination. Ce qu'il accordoit comme une grace; & pour toutes celles qu'il faifoit, il exigeoit des sermens & des promesses par

écrit, d'être roujours attachez à lui.

Il ôta par force à Euphemien le fiege d'Eu- Vita Igni chaîte en Natolie, pour le donner à Theodore p. 1158. B. Santabaren, qui le trouvoit à sa bienséance. Il ep. styl p. ôta même aux métropoles voisines tous les évê-1406. A. chez que Theodore voulut, pour les lui donner, & le nomma protothrone, c'est-à-dire évéque du premier siège dépendant de C. P. le faifant affeoir auprès de lui. Il força Nicephore métropolitain de Nicée à renoncer à son siège, & se contenter de gouverner un hópital, & mit à Nicée Amphiloque de Cyzique, qui étant mort peu après, il mit à sa place Gregoire de Syracuse. Celui-ci mourut aussi bien-tôt, & Photius lui fit une oraison sunebre, où il le comparoit aux peres de l'église les plus il-Inftres.

Peu de temps après le rétablissement de Photius, & la même année 879. l'empereur Basile perdit Constantin son fils ainé, qu'il avoit fait couronner empereur dès la premiere année de son regne. Ce prince fut emporté en peu de jours par une fièvre violente, n'étant qu'à la fleur de son âge; & Photius pour appaiser la douleur extrême de l'empereur, osa bien mettre Constantin au nombre 'des Saints ; & consaerer en son honneur des églises & des monasteres. On dit même que Santabaren avoit fait paroître à l'empereur comme il marchoit dans un bois, un fantôme à cheval & revêtu d'or, qu'il prit pour son fils Constantin & l'embrassa, après quoi il disparut. Mais les Catholiques re- Mag. n. 17. garderent cette mort comme une punition divi-

ne du rappel de Photius, aufli bien que la perte A N. 879 · de la grande ville de Syracuse, capitale de Sicile, qui fut prise par les Musulmans d'Afrique, le peuple emmené captif, les églises brûlées, la ville entierement ruinée; de forte qu'elle ne s'est jamais bien relevée depuis.

ep. Stylia. P. 1403.

Ceux qui ne vouloient point reconnoître Photius alleguoient entre autres raifons, que le pape n'avoit point consenti à son rétablissement. Pour répondre à ce reproche, & tromper les plus fimples, il gagna les deux légats, que le pape Jean avoit envoyez à C. P. pour l'affaire de Bulgarie,

22. 49. Jo. cp. 21.

Sup. 1. LII. Paul évêque d'Ancone & Eugene évêque d'Oftie. Ils trouverent Ignace more quand ils arriverent; & d'abord ils refuserent de communiquer avec Photius, mais ensuite il fit si-bien par ses presens, & par les menaces de l'empereur, au'ils dirent en presence des évêques, du clergé & du peuple, que le pape Jean les avoit envoyez contre Ignace pour l'anathématiser, & déclarer Photins patriarche, ce qui trompa même pluseurs évéques.

Photius envoye à Romc.

Alors Photius envoya à Rome Theodore qu'il avoit ordonné pendant son exil métropolitain de Patras; mais on le nommoit par raillerie l'évoque d'Aphantopolis, c'est-à-dire de la ville invifble. Il l'envoya donc à Rome en qualité d'apocrifiaire, avec une lettre pour le pape Jean, où il disoit, qu'on lui avoit fait grande violence pour l'obliger à rentrer dans le fiége patriarcal; & afin de donner plus de creance à sa lettre, il y fit fouscrire les métropolitains, sous pretexte de souscrire à un contrat d'acquifition, qui devoit être secret; & il fit dérober, leurs seaux par le secretaire Pierre, que pour récompense il fit depuis métropolitain de Sardis.

Photius envoya austrà Rome une fausse lettre

Livre cinquante-troisième.

fous le nom du patriarche Ignace & des autres éveques; pour prier le pape de recevoir Pho- AN. 879. tius; & avec ces lettres, il y en avoit de l'empereur Basile en sa faveur. Les ambassadeurs qui en étoient chargez arriverent en Italie vers le commencement d'Avril 879. Le pape en fut averti par Gregoire baile, ou lieurenant de l'empereur Basile résident en Italie, qui lui envoia un exprès: & le pape apprenant par la lettre, que les ambassadeurs Grecs devoient passer par Ca- en. 1686 poue, recommanda au comte Pandenulphe qui en étoit gouverneur, de les faire conduire en sûreté jusques à Rome. Il écrivit en même temps ep. 169. au baile même, témoignant le désir qu'il avoit de pacifier l'église de C. P. & promettant de recevoir les ambaffadeurs avec l'honneur convenable. Quelque-temps après il lui écrivit, qu'il ep. 178. avoit tout disposé pour la sûreté de leur voiage : le priant de les envoier par Benevent & par Capoue. Cette lettre est du sixième de Mai 879. Quelques jours auparavant le pape avoit congedié trois moines envoiez par Theodose patriarche de Jerusalem; & dans la lettre dont il les ep. 170. chargea, il s'excusoit de les avoir retenus si longtemps, fur ce qu'ils étoient arrivez pendant son voiage en France: & il s'excusoit de la modicité de l'aumone qu'il leur avoit donnée, sur

l'oppression des payens. Dès le cinquiéme Mars de la même année 879. le pape avoit appellé à Rome le nouvel archeve- Concile de que de Ravenne Romain avec tous ses suffra-Rome, gans, pour se trouver au concile, qu'il devoit célebrer le vingt-quatrième d'Avril. Voulant, ep. 153. dit-il, observer les canons, qui ordonnent de tenir des conciles deux fois l'année. Enfuite il remit ep. 155. ce concile au premier jour de Mai, & ordonna aussi à Anspert archevêque de Milan de s'y trou-

ver avec tous les suffragans : marquant qu'outre

les affaires ecclessaftiques on y traiteroit aussi de An. 379. l'élection d'un empereur: attendu que Carloman roi de Baviere, qui pouvoit y prétendre, étoit incapable d'agir par sa mauvaite santé. Le pape reproche à Anspert d'avoir négligé de se trouver à un concile, quoiqu'il y eut eté appellé trois fois. C'est le concile indiqué à Pavie, su le la fin de l'année précedente. An forte per poi vire

16. 181. Sur la finis. C'est le concile indequé à Pavie, se parie ; lur la fin de l'année précedente. Anspert ne vint pas plus au concile de Rome, qui se tint en effet le premier jour de Mai 879. El e pape lui fit de grands reproches, de n'avoir pas au moins envoie un député chargé de se lettres d'excuse: lui déclarant que dans ce dernier concile il l'avoit privé de la communion ecclessifique, El lui en joignant de se trouver s'ans faute à celui qu'il devoit tenir à Rome le douziéme d'Octobre de la communion et le sur le concernir de la communion de la contra de la communion de la contra s'ante de la communion et celessifique de la communion et celessifique de la communion et celessifique de la communion et celessification de la communion et celessification de la communication de la communicatio

la même année.

VI. Cependant le pape reçut des lettres d'un seipape aux le même, comme Braninir ou Barnimer; 5clares, le même, comme l'on croit, que Predemir prince de Servie & de Dalmatie, qui témoi-

prince de Servie & de Dalmatie, qui témoimil. p. 278. poit vouloir revenir avec tous ses sujets à l'obésssance du saint siege, dont apparemment ils

ep. 184, étoient détournez par les Grecs. Le pape les reque à bras ouvers : comme il témoigne par les lettres tant à ce prince qu'aux évêques, & au peuple de son obéissance; l'une & l'autre datée du septiéme de Juin 879. Le prêtre Jean envoié de ce prince en fat chargé, & d'une pour le roi des Bulgares, à qui le pape prie Brani-

49. 189. mir de l'envoier. Elle contient des exhortations à revenir fous l'obéiffance de l'églife Remaine, avec offre de lui envoyer un légat. Le même prêtre Jean portait une lettre au clergé de Salone, le fiege vacant, & aux évêques de Dalman, le production de la la part de la partie de la la p

tie, par laquelle le pape leur ordonnoit, sons peine d'excommunication, de lui envoyer celus qu'ils auroient élà archevêque: pour recevoir Livre cinquante-troisiéme. 401

de lui la consecration & le pallium, suivant la coûtume sans s'arrêter à l'opposition des Grecs An. 879.

ou des Sclaves.

Le prêtre Jean avoit auffi apporté une lettre de Tuentar prince de Moravie, qui témoignoit au pape avoir quelques doutes fur la foi qu'il devoit suivre. Le pape répond qu'il doit suivre la foi de l'église Romaine ; puis il ajoûte : Et par- sup. 1 v. L. ce que nous avons appris que Methodius vo- n. 54. tre archevêque, ordonné & envoyé chez vors par le pape Adrien, enseigne autrement que ne porte la confession de foi qu'il a faite devant . ?? le saint siège, nous lui enjoignons de venir, pour sçavoir de sa bouche ce qui en est. Il y a une lettre particuliere pour Methodius, où le pape dit de plus: Nous avons encore appris, que vous chantez la messe en langue selavonne; & nous vous l'avons déja désendu par nos lettres envoyées par Paul évêque d'Ancone, voulant que vous celebriez là messe en latin ou en grec, comme l'église en use en tous les pais du monde; mais vous pouvez prêcher le peuple en fa langue. Apparemment le pape Jean ne sçavoit pas que de tout temps les Syriens, les Egyptiens & les Armeniens avoient fait l'office en leur langue.

Ce ne fut qu'au mois d'Août de cette année VII. Lettet de de C. P. avec des lettres favorables à Photins, C. P. qu'il fe réfolut de reconnoître pour patriarche ep. 1992. légitime, contre toutes les regles de la difciplime de l'églife, & les exemples de les predecefeurs, tant il défiroit engager l'empereur Basile à secontri l'Italie, à principalement Rome, contre les Sarrasins. Dans la lettre à l'empereur, le 1992. l'empereur par du partiarche Ignace, d'a la circonflance du temps du patriarche Ignace, d'a la circonflance du temps du patriarche Ignace, d'a la circonflance du temps du patriarche Ignace, d'a la circonflance du temps d'u fe d'indulgeace envers Photius, quoi qu'il

ait repris, sans avoir consulté le saint siège, les An. \$79. fonctions qui lui avoient été interdites. Le pape Sup. lin. pretend autorifer cette conduite par le fecond canon du concile de Nicée, qui porte, qu'il s'est 81. n. 16. fait bien des choses contre la regle par necessité, ou en cedant à l'importunité. Mais le concile le rapporte comme un abus, & défend de rien faire de semblable à l'avenir. Le pape Jean rapporte encore quelques autoritez, pour montrer que la necessité excuse les dispenses; puis il ajoûte: Maintenant donc que les autres patriarches d'Alexandrie , d'Antioche & de Jerufalem, tous les archevêques, les métropolitains, & les évêques , les prêtres & tout le clergé de C. P. qui sont de l'ordination de Methodius & d'Ignace, consentent unanimement au retour de Photius; nous le recevons austi pour évêque, pour confrere & pour collegue, à la charge qu'il demandera pardon en plein concile,

fuivant la coûtume.

Et afin qu'il ne reste plus de dispute dans l'église, nous l'absolvons de toute censure ecclefiastique, lui se tous les évéques, les prêtres,
les autres clercs & les laiques qui en avoient été
frappez, nous appuyant sur la puissance que
toute l'église croit nous avoir été donnée pat
Jesus-Christ en la personne du prince des
apôtres, & qui s'étend à tout sans exception.
5.49, liv. D'autant plus que les ségats du pape Adrien no-

Sup. liv. D'autant plus que les légats du pape Adrien nobi. n. 46. tre predecelleur ne foulérivient au concile de C. P. que fous son bon plaisir; & que plusieurs parriarches, comme Athanase & Cyrille d'Axandrie, Flavien & Jean de C. P. & Polychrone de Jeruslaim, ont été absous par le

Yone, 111, saint sége, après avoir été condamnez par force, p. des conciles. Ce qui est dit ici de Polychro-1181, ep. 8. ne de Jerussiem est sondé sur les actes d'un Miol. P. prétendu consile tenu à Rome sous le pape 195, Sixte III. l'an 433. qui est une pure fable ; & on ne trouve point qu'il en foit parlé avant A N. 879. une lettre du pape Nicolas I. à l'empereur Mi- Baron. ann. chel.

433. in fin.

Le pape Jean continuë : A condition toutefois qu'après la mort de ce patriarche, on n'élira point un laique pour remplir sa place; mais un des prêtres ou des diacres cardinaux de l'église de C.P. selon les canons. A condition aussi que le patriarche ne prétendra déformais aucun droit sur la province de Bulgarie; que notre prédecesseur Nicolas d'heureuse memoire a instruite, à la priere du roi Michel, & y a fait donner le bapteme par ses évêques. Au reste nous vous exhortens, pour effacer les troubles pasfez, d'honorer le patriarche de C. P. comme votre pere spirituel, & le médiateur entre Dieu & yous; & ne plus écouter aucune calomnie contre lui. Nous vous enjoignons enc re de rappeller à l'unité de l'église, & de recevoir à bras ouverts tous les évêques & les clercs de la consecration d'Ignace, & de leur rendre leurs sieges, afin que l'union soit entiere : mais s'il y en a quelques-uns qui refusent de communiquer avec le patriarche, après trois monitions, nous les déclarons excommuniez par ces presentes, nous & notre concile, jusques à ce qu'ils se réunissent. Cette lettre est du seizième d'Août 879.

Dans la lettre à Photius le pape dit : Quant epiff. 201. à ce que vous dites que l'église de C. P. est d'ac- To. 8. cons. cord à votre sujet, & que vous avez repris le P. 1478. fiege qui étoit vacant, mais que nos légats ne célebrent point la messe avec vous ; nous ne leur avons donné aucun ordre fur ce fujet, parce que nous ne scavions rien de certain, touchant l'état du fiege de C. P. Ces légats étoient Paul & Eugene envoyez l'année précedente. Ensui-

Sup. liv.

AN. 897. cent tous ceux qui sont divisez, & obtenir le rappel des exilez.

opid. 100. Le pape fit aussi réponse aux évêques dépen-67. tom. 8. dans du siege de C. P. adressant en méme-temps 1: 1474 fa lettre aux trois autres églises patriarcales. Il

1474 fa lettre ainx trois autres églifes patriarcales. Il accorde à leurs instantes prieres le rétablissement de Photius, en tant qu'il se pouvoit faire fans un trop grand scandale; & à la charge qu'à l'avenir on observera les canons touchant l'ordinantion des neophytes, que l'on rendra au faint

Innot. ep. nation des neophytes, que l'on rendra au faint 31. e. 7. flege la juriditétion sur la Bulgarie ; & que Pho-Sup. l'ix-tius demandera pardon devant un concile. En 324113. M. 33\* quoi le pape pré end suivre l'exemple de son prédectiour innocent I. qui reconnut Photin poetr.

évêque, à la priere des évêques de Macedoine, 1. Enfin , le pape Jean écrit aux trois patrices, Jean , Leon & Paul , aux trois métropolitains, Stylien , Jean & Metrophane , & à tout le clergé & le peuple de C. P les exhortant à le réunir à Phorius , fous peine d'excommunication; fans s'excuser sur les sonsériptions qu'h avoient don-

s'excuier fur les fonteriptions qu'ils avoient données, puifque l'églife a le pouvoir d'abfoudre de tout.

Ces lettres font toutes du mois d'Août, in-

Inftrudions diction douzième, & furent envoiées par Pierre aux légats, prètre cardinal. Car le pape l'afficia dans cette commission aux évéques Paul & Eugene. qu'il avoit envoiez devant à C. P. & leur en écrivit en ces termes : Quoique vous ayez agi contre notre volonté . & qu'etant arrivez à C. P. vous dussez vous informer de ce qui regarde la pata & l'union de l'églife, & revenir à Rome poutr nous en faire un rapport fidele: toutesois nous vous joignons au prêtre cardinal Pierre, pour travailler avec lui à cette union, suivant nos le-

tres, & suivant l'instruction dresse par articles, que nous yous donnons; ann que yous acquis-

tant plus fidelement de cette commission que ce la premiere, vous puissez rentrer dans nos bor.- A N. 879. nes graces. Nons avons l'instruction dort il est To. . cont. ici parlé, & le commencement semble copié de p. 321. 6 celle que le pape Hormisdas donna à ses légats . Allat. en 515. & que j'ai rapportée en son lien. Celle de 8. Syn. du pape Jean est divisce en onze articles , & après avoir dit, comment les légats doivent xxx1 n. 22, parler à l'empereur, on ajoûte : Le lendemain 10. 4. conc. vous irez visiter le très-faint Photius, & lui ren- 1 1426. drez la lettre, en disant : Le pape Jean notre art. 3. 4. maître vous faluë & veut vous avoir pour frere & pour collegue, suivant la priere de l'empereur & pour la paix de l'églife; & veus ajoûterez : Le pape ordonne que tous ceux qui font art, si exilez en divers lieux, évêques, prêtres ou autres, & n'ont point voulu jusques ici communiquer avec vous, foient réunis à l'églife, & à vous, par vos foins. S'ils viennent, recevez-les, comme un pere reçoit ses enfans, & les exhortez à fe conformer aux fentimens du pape. L'in- art. Aruction des légats continue : Vous affifterez an concile qui fera tenn avec le patriarche, les légats d'Orient & les autres évêques. On y lira premierement les lettres envoices à l'empereur, & on demandera au concile s'il les recoit's s'il en convient, vons direz: Le pape nous a envoyez, pour procurer entre vous la paix & l'union. Et ceux qui ne voudront pas se réunir, art, 72 vous les déclarerez excommuniez & déchûs de tout rang ecclefiastique. Nous voulons, suivant art. 8, les canons, qu'après la mort du patriarche Photius, personne ne soit tire des dignitez seculieres , pour monter fur le siege de C. P. Nous vou-Ions, que vous priez Photius devant le concile, de ne point envoyer de pallium en Bulgarie, & n'ordonner personne de cette province. Nous :.. voulons auffi que les conciles tenus contre Pho-

tius, sous le pape Adrien, tant celui de Rome : AN. 879. que celui de C. P. foient des-à-present déclarez nuls; & ne soient point comptez avec les autres

11. conciles. Prenez garde de ne vous laisser corrompre, ni par presens, ni par flateries, ni par menaces, mais de marcher droit, comme étant à notre place, & aiant notre autorité pour la paix de l'église. Cette instruction fut souscrite par ceux qui assissoient au concile de Rome, où elle fut dressée : sçavoir, dix-sept évéques, dont les plus remarquables sont Zacarie évêque d'Anagnia & bibliothecaire du faint fiege, Gauderic évêque de Veletri, Pierre de Fossembrune & Valpert évêque de Porto à la place de Formose dépofé. Il y avoit aussi cinq prêtres & deux diacres cardinaux. On soupçonne l'exemplaire que nous avons de cette instruction, d'avoir été alteré par Photius.

Angelberge veuve de l'empereur Louis, qui mic.

Autre con- avoit grand crédit auprès du pape, le pressoit de eile de Ro- lever l'excommunication d'Anspert archevêque de Milan. Il répond qu'il le feroit à la confideration de l'anniversaire de l'empereur Louis, qui étoit proche; mais que cette censure aiant été portée dans un concile, il n'en peut absoudre que du consentement des évêques, qui y ont eu part. Toutefois, ajoûte-t-il, nous devons célebrer un autre concile le douzième d'Octobre ; qu'il v vienne ou qu'il y envoie des évêques de sa part; & quand il aura fatisfait au concile, nous ne manquerons pas de l'absoudre, & le traiter comme notre frere. Cette déscrence du pape pour le concile est remarquable. Au reste l'anniverfaire de l'empereur Louis étoit le trente-unième jour d'Août.

Le pape ordonna à Romain archevêque de eb. 218. Ravenne, de se trouver avec ses suffragans à ce ep. 109. concile, par une lettre du vingt - uniéme de

407

Septembre, & par une precedente, où il fe plaint que ce prélat ait quitté sa résidence, & A N. 879. ne se soit pas adressé à lui pour avoir raison de ceux qui le maltraitoient. Le concile convoqué à Rome, se tint en esfet le quinzième d'Octobre; & comme l'archeveque Anspert n'y comparut ni par lui, ni par autre, il y fut déposé, & le pape écrivit au clergé de Milan, & aux évêques de la province de proceder à l'élection d'un autre archevêque. Après quoi , ajoûte le pape, vous nous envoyerez le décret d'élection , afin que nous confacrions l'archevêque, suivant la coûtume & la concession des rois. Nous envoyons Jean évêque de Pavie, & Velton de Rimini, pour faire cette élection avec vous. Quoi que dise ce le pape 11. ep. 29.

Jean, la coûtume, du temps de S. Gregoire, Sup. liv. étoit que l'archevêque de Milan fut sacré par xxxv. n.;2.

un de ses suffragans.

Auspert ne comptant pour rien l'excommunication prononcée contre lui au concile du premier de Mai, avoit continué de faire ses fonctions . & l'église de Verceil étant venue à vaquer, il y avoit ordonné un évêque nommé Joseph. Le pape déclara nulle cette ordination dans le concile du quinziéme d'Octobre ; & ordonna lui - même pour évêque de Verceil Conspert, à qui Carloman, comme roi d'Italie, avoit donné cet évêché, suivant l'usage des rois ses prédecesseurs. Et comme la maladie de Carloman l'empêchoit d'agir, le pa- en 2225 pe en écrivit au roi Charles son frere, à qui ep. 261, il destinoit déja la couronne imperiale, le ep. 223. priant de maintenir Conspert par sa puisfance. Il écrivit aussi au clergé & au peuple de Verceil de le reconnoître, prétendant qu'ils devoient s'estimer heureux d'avoir un évêque confacré par le pape; & menaçant d'excommunication ceux qui refuseroient de le re-

AN. \$79. cevoir.

On croit que la ressistance d'Anspert & l'indignation du pape, étoient sondées sur ce qu'ils n'étoient pas d'accord tonchant le choix de celui qui devoit être roi d'Italie & empereur. Car nous avons vû qu'il en étoit question dans ces concileg, que le pape convoquoit si strequenment; & l'ar-

the figure pape convoquoit in irrequemment; & l'ar
chevêque de Milan étoit en possession de cou
suff, ronner le roi de Lombardie. On croit aussi que

Il pape vouloit déclarer empereur Bofon, qu'il avoit déja adopté pour fon fils; mais ce prince trouva moyen de se faire donner une autre couronne.

Sa femme Ermingarde disoit qu'étant fille

bofon cou d'un empereur d'Italie, & ayant été fiancée à ronné roi.

An, Bert, un empereur de Grece, elle ne pouvoir vivre si elle ne fassioit son mari roi. Louis le Begue estoit mort à Compiegne le vendredi-saint dixième d'Avril 879. n'ayant regné que dix-huit mois, & vécu que trente-cinq ans. Il laissa deux fils Louis & Carloman, d'Ansgarde que l'empereur Charles son pere lus sit quitter, comme special consume l'ai dit, pour lui faire épouser Adelaide; & 528.

Sup. liv. celle-ci se trouva enceinte à la mort de Louis l'avent de la mort de l

LILE. 54. le Begue. Toutefois Louis & Carloman furent reconnus rois, & couronnez dans l'abbaile de Ferrieres, par Anfegife archevêque
de Sens. Donc Boson profitant de l'occasion &
du peu d'autorité de ces jeunes princes, obligea les évêques de Provence & des pais voisins
jusques à la Bourgogne, à le couronner roi;
partie par menaces, partie par promesse
d'abbaies & de terres, qu'il leur donna depuis.

La ceremonie s'en fit à Mantale ou Mante, près de Vienne, le quinziéme d'Octobre 8 9. où s'assemblement viagt-trois évêques, dont les dioceses sont voir l'étendue de ce rollaume. Entr'eux il y avoit six archevêques, Otram de An. 879. Vienne, Aurelien de Lion, Teutran de Tarantaise, Robert d'Aix, Rostain d'Arles, Theodorie de Besançon; les autres étoient leurs suffragans. Il reste trois actes de ce concile, le decret d'élection, la lettre au roi, & sa réponse. Le decret porte, que depuis la mort du roi, c'està-dire, de Louis le Begue, le peuple manquant de protecteur , les évêques & les nobles ont jetté les yeux sur le prince Boson; comme le plus capable de les défendre, par l'autorité qu'il a eue sous l'empereur Charles & le roi Louis, & l'affection du pape Jean, qui le traite comme son fils; c'est pourquoi ils l'ont élu & consacré roi malgré sa réfistance. La lettre est pour lui demander son consentement & lui en marquer les conditions; c'est-à-dire, les devoirs d'un bon roi; & la réponse & l'acceptation de Boson, quoiqu'il se connoisse indigne, pour ne pas, dit-il, résister à la volonté de Dieu On voit par ce qui vient d'être dit, la sincerité de ces actes.

Le pape s'efforçoit toûjours de faire rompre les traitez des seigneurs d'Italie avec les Sarrafins. Il en écrivit à Pulcar gouverneur d'Amalfi: lui reprochant d'avoir reçu dix mille marcs d'ar- ep. 109. gent, pour défendre les terres de saint Pierre, & Îni en demandant la restitution. Mais voïant qu'a- ep. 115. près plusieurs monitions les Amalstains ne vouloient point rompre l'alliance avec les infideles ; il les declara excommuniez, jusques à ce qu'ils obéissent, par une lettre du vingt - quatriéme d'Octobre 879. Mais par une autre, il leur don- ep. 1270 ne terme jusques au premier de Decembre; & cette lettre fut aussi envoiée à Athanase évêque de Naples & à l'évêque de Gaïete, qui avoient traité comme eux avec les Sarrafins.

Tome XI.

Affeires

206. 107. 208.

F. 41.

Vers le même-temps les habitans de Capoue A N. 879. ch sierent leur évéque Landulfe, qui depuis peu Chr. Caff. 1. avoit été canoniquement élu , & son élection approuvée par le pape; mais il y avoit un puissant epift. 205. parti contre lui. Ils élurent à sa place Landenulfe homme laïque & marié, frere de Pandenulfe leur gouverneur; & folliciterent le pape pour le faire facrer. Leon évêque de Teane & Berthier abbé du Mont-Cassin allerent à Rome pour s'y oppofer, & prier le pape de n'y point confentir : lui representant que cette ordination irréguliere causeroit de grands troubles à Capoue; & que ce feu une fois allumé s'étendroit jusques à Rome. Le pape quoique frappé de ces remontrances, se laissa gagner au mauvais parti, & Landenulfe, tout neophyte qu'il étoit, fut facré évêque. Les Sarrafins profitant de cette division, revinrent piller le pais; & la pape reconnoissant sa fante & ayant pris conseil, fit revenir Landulfe, & le sacra évêque de la vieille Capouë, sous le titre de Surique, paroisse de cette ville; mettant Landenulfe dans la nouvel-248. le , & divifa le diocese entr'eux également. Enfuite Pandenulfe gouverneur de Capoue, vassal Chr. Caff. du pape, le pria de lui sonmettre Gaïete, qui n'obéissoit alors qu'au pape; ce que Jean lui accorda. Mais Pandenulfe traita si mal les habitans de Gaïete, que Docibilis qui les gouvernoit, envoya demander secours aux Sarrasins logez à Agropoli. Ils vinrent par mer, remonterent le Garillan jusques à Fondi : puis sortant de leurs barques, & ravageant tous les environs, ils vinrent à Gaïete, & se logerent sur les collines auprès de Formies. Alors le pape se repentit d'avoir donné Gaïete à Pandenulfe ; & fit tant par fes exhortations & par fes lettres, que Docibilis rompit font traité avec les Sarrafins,

& leur fit la guerre : où plusieurs des habitans de

Livre cinquante-troisiéme. 41

Gaïete furent tuez & plusients pris. Mais les Sarrasins ayant redemandé à traiter, en rendant les An. 873. eap:is, Docibilis leur accorda une habitation sur le Garillan, où ils demeurerent quarante ans. &

firent des maux innombrables.

Cependant le légat Pierre prêtre cardinal, Concile de arriva à C. P. où Photius fit affembler un concile nombreux an mois de Novembre 879. Les hunième. actes entiers n'en font point encore imprimez; mais le docte & curieux Monfieur Baluze en a fait venir de Rome un copie fidele, qu'il garde dans sa riche bibliotheque, & dont il a bien voulu me permettre de tirer un extrait pour l'utilité publique. La premiere fession est sans date & commence ainsi: Photius présidant dans la grande sale secrete, assisté d'Elie prêtre légat de Jerusalem & des métropolitains, sçavoir, Procope de Cesarée en Cappadoce, Gregoire d'Ephese, Jean d'Heraclée, autre Jean d'Heraclée; c'est qu'il y avoit deux métropoles de ce nom, l'une en Thrace, l'autre dans le Pont; Gregoire de Cyzique, Gregoire de Nicée, Daniel d'Ancyre. Theophylacte de Sardis, George de Nicomedie, Marc de Side, Zacarie de Calcedoine. Ensuite sont les noms des autres évê-

Quand on eut fait filence, Pierre diacre & protonoraire de l'église de C. P. dit: Pierre prêtre cardinal & légat du très-saint pape Jean & ceux qui sont avec lui , sçavoir , Paul & Eugene sont cic ; & le cardinal Pierre nouvellement arrivé apporte des lettres du pape. Photius dit : Loüé soit Dieu , qui nous l'a conservé en santé; qu'ils entrent. Après qu'ils surent entrez , Photius fit encore une priere d'action de graces, à laquelle le concile répondit, Amen. Puis il embrassa Pierre & les deux autre légats , & dit:

ques, faifant en tout le nombre de trois cens qua-

tre-vingt-trois.

Si

Que le Seigneur ait agréable la peine que vous

Nov.

£. 253. 6.

£. 274.

AN. 879. avez prife, qu'il benitle & fanctifie vos ames & vos corps; qu'il ait agréables les foins de notre Pand. ca- très-faint frere collegue & pere spirituel le bienheureux pape Jean. Et après que les légats eunon. ecclef. rent fait à Photins les complimens du pape, il Greg. Beveajouta : Nous saluons d'une affection cordiale le rsg. tom. L. très faint pape œcumenique Jean , & nous prions Dieu de nous accorder ses saintes prieres & sa précieuse charité; Jesus-Christ notre commun maître & notre vrai Dieu, lui donne la récom-

pense de sa charité fincere.

Après ces civilitez, le légat Pierre dit : Le ₩ 5. pape a envoyé une lettre à votre sainteté, afin que tout le monde connoisse le soin qu'il prend de votre église, l'amitié qu'il vous porte, & la confiance qu'il a en vous. Photius répondit : Dès devant les lettres nous en sommes bien informez. par les choses mêmes. Il nous a envoyé, non une, mais deux sois des évêques & des prêtres : premierement Paul & Eugene, puis vous; pour visiter ceux qui sont rebelles à la verité, leur donner les avis convenables, & rappeller les Sup. liv. schismatiques. C'est ainst que Photius prend at. ". 48. avantage de la légation de Paul & d'Eugene, qui n'avoient pas été envoiez à lui, mais à faint Ignace. Pierre fit ensuite les complimens du pape au concile, qui lui répondit de même; puis Zacarie évêque de Calcedoine prit la parole, & dit en substance : La paix a été troublée parmi nous, & j'en dirai la cause incroyable , mais vraie. C'est la science d'un homme divin , parfaitement instruit, & des saintes écritures , & de toute

l'encyclopedie des sciences humaines. C'est la beauté de son esprit, sa compréhension, sa pénetration presque au-dessus de l'humanité. D'un autre côte sa douceur & sa modération, son empire sur toutes les passions : la charité pour

les pauvres, l'humilité, dont vous voyer les ef--fets, la facilité à pardonner, le définteressement. AN. 87). Le zele par lequel il a converti à la foi des heretiques, des infideles, des nations entieres; en un mot toutes les vertus humaines. C'est ce qui a attiré l'envie à notre faint patriarche; comme à Jesus - Christ quand il étoit sur la terre. On a chassé ce grand homme de son trône; il a souffert ce qu'il vaut mieux taire, que d'en parler, Mais la vertu de l'empereur a surmonté tous les obstacles. Il reste quelque peu d'opiniaires, sous prétexte de l'autorité de Rome. C'est pour ce fujet que l'empereur nous a affemblez & que vous êtes venus. Car, s'il faut dire la verité, c'est pour vous que se tient ce concile & pour l'église Romaine; c'est pour vous justifier des calomnies de ce reste de schisinariques. Quant à nous, graces à Dieu, nous n'avons point besoin de concile, étant parfaitement unis. Ecoutez ce qu'en dit le concile.

Alors le concile dit : Nous sommes tous unis à notre patriarche; les uns l'ont été des le commencement, jusques à être prêts à répandre leut fang pour lui; les autres, qui en ont été feparez, se sont réunis. Zacarie ajoûta : Les schismatiques veulent s'élever au-dessus de l'église Romaine, & l'affervir à leurs volontez. Ils reçoivent les decrets du pape Nicolas, & du pape Adrien, & refusent de recevoir ceux du pape Jean. Après qu'il eur ainsi parlé, plusieurs des évêques du concile, entr'autres, Elie légat de Jerusalem, rendirent graces à Dieu de l'union des églises. Le cardinal Pierre dit : Que le pape Jean vouloit tenir Photius pour son frere, & comme son ame; puis il se leva & lui donna les presens que le pape lui envoïoit; sçavoir, des habits pontificaux, entre autres le pallium & les Gandales. Le concile demanda à les voir; & les Beverez. P.

trois légats du pape les déplierent devant tout le A N. 879. monde. Alors Photius dit : Que Jefus-Christ notre Dieu, qui couvre le ciel de nuées, & qui s'est revêtu de notre nature pour la réparer & la purifier, daigne couvrir en cette vie de sa protection notre confrere & notre pere spirituel; & & dans le siecle futur le revêtir de la robe nuptiale, pour le rendre digne d'être admis dans la chambre de l'époux.

MS.

Nov.

Le cardinal Pierre dit: Nous avons apporté une lettre pour le patriarche Photius, une pour vous, parlant aux évêques, une pour les schismatiques. Nous n'avons pas ici la votre, donneznous jour pour l'apporter. On convint du jour, & Photius dit, qu'il étoit temps de finir la selfion, parce que les légats étoient fatiguez. Mais le cardinal Pierre dit encore : S'il y a ici quelque schismatique, qu'il se declare. Le concile dit : Nous fommes tous d'accord, les schismatiques sont en très-petit nombre. La session finit

Beverer. p. 175. c.

par des acclamations de louanges: Aux grands empereurs Basile, Leon & Alexandre, longues années. A la très pieuse imperatrice Eudocie, longues années. A Etienne Porphyrogenete & fincelle. C'étoit le dernier fils de l'empereur, destiné à l'état ecclessastique. A Photius & Jean très-faints patriarches, longues années. Il fant remarquer, qu'ils nomment Photius devant le pape.

La seconde session fut tenue le mardi dix-septiéme de Novembre, indiction treiziéme, qui est l'an 879. C'étoit dans la grande église de C. tres du pa-P. au côté droit des galeries hautes, nommées

pe alterées catecumenies. L'évangile étoit au milieu de l'af-MS. semblée, & Photius y présidoit, les trois légats de Rome, Paul, Eugene & Pierre étant affis avec lui, auffi-bien qu'Elie légat de Jerusalem, Cosme, prêtre & apocrisiaire d'Alexandrie, Pro-

cope métropolitain de Cefarée, Gregoire d'E-phese, & les autres, comme en la premiere AN 879. fession. Photius fit la priere, & les Romains 17. Nov. chanterent entre eux en latin. Le cardinal Pierre ouvrit la fession, & comme il parloit latin, Leon protospataire & secretaire de l'empereur, lui servit d'interprete. Il dit donc : Les empereurs ont envoyé à Rome par deux fois : les patriarches d'Alexandrie, de Jerusalem & d'Antioche, y ont aussi envoyé, priant le pape Jean d'affermir la paix dans votre église. Nous apportons des lettres pour cet effet, & nous defirons avant toutes choses faire lire celle du pape à l'empereur. Elle étoit traduite en grec : le même secretaire Leon en fit la lecture, & elle fut inserée dans les actes. Mais elle y est bien es. 199. differente de l'original latin, dont j'ai rapporté Sup. n. 7. la substance, qui se trouve dans le recueil des lettres du pape Jean VIII. & les Grecs mêmes reconnoissent la difference. En celle-ci, on ne Bevereg. parle point de la mort du patriarche Ignace, p. 176. A. & on ne dit point que Photius avoit repris les , t 61, 10, fonctions épiscopales , fans consulter le faint 9, p. 135. fiege. Au contraire on fait dire au pape, parlant à l'empereur : Votre pieté nous a prévenu, en faifant violence à Photius, & le rétabliffant avant l'arrivée de nos légats. Tontefois nous y fuppléons, non par notre autorité, quoique nous puissions le faire, mais par les constitutions apo-Roliques. Surquoi il cite le concile de Nicée; & le reste, comme dans la vraie lettre. Dans la suite de celle-ci, on supprime l'ordre du pape, afin que Photius demandat pardon en plein concile, & l'absolution qu'il lui donnoit; & on ajoûte plusieurs discours à sa louange. Enfin, cette lettre n'eft pas tant traduite, que refaite au gré de Photius: mais apparenment de concert avec les légats, qui en entendirent la lecture fans s'en plaindre. Siiii

to produce de

Après qu'elle eut été luc, Procope de Cesas An. 579, rée témoigna qu'il en étoit content: Elie légat

Nov. de Jerufalem én dit de même; & Procope reMs.

Ms. prit: Le peu de schismatiques qui restent, ne
font retenus que par les souscriptions qu'ils ont
données. Le cardinal Pierre dit, s'adressant à
tout le concile: Recevez-vous la lettre du pape?

Le concile dit: Nous recevons tout ce qui regarde l'union avec Photins, & l'interêt de l'eglise; mais non pas ce qui regarde l'empereux
se ses provinces. C'est-à-dire, comme la suite fait
voir, qu'ils rejettent la prétention du pape sur la
Bulgarie.

Tom. 8. tonc. Tom. 9. P. 144. Enfuite Pierre diacre & protonotaire de C. P. lut la lettre du pape à Photius, traduite en grec; & alterée comme la précedente. On y supprime ce que le pape disoit, que Photius devoit le conquieu vacant; & la condition qu'il lui impofoit de demander pardon en plein concile. On fait seulement dire au pape, dans cette lettre, qu'il casse & rejette le concile tenu contre Photius; comme n'ayant point été souscrit par pe Adrien; & on retranche ce qui regarde la resiliution de la Bulgarie.

As. Cette lettre ayant été fité, le cardinal Pierre demanda à Photius, s'îl en étoit content. Il répondit, qu'oüi; puis il ajoûta, au fujet des exilez, dont le pape l'exhortoit à demander le rappel: L'empereur n'en a exilé que deux, encore n'est-ce pas pour des causes ecclesiastiques: toutefois, nous le prions de les rappeller. Le cardinal Pierre dit: Notre instruction porte de demander la jurisdiction sur la Bulgarie. Photius répondit: Nous avons tosjours ainé la paix. Nous n'avons point envoié de pallium en Bulgarie, & n'y avons point fait d'ordination depuis notre rétablisment, dont voici la trois

fiéme année. Apparemment il se comptoit pour rétabli , même avant la mort d'Ignace depuis AN. 879. que l'empereur l'avoit rappellé de son exil. Il ajoûta des discours géneraux, qui n'étoient que des complimens, & ne l'engageoient à rien-Procope de Cesarée dit : Nous esperons que Diea foûmettra à l'empereur toutes les nations du monde: alors il reglera, comme il lui plaira, les limites des métropoles. Le concile repeta le même discours

Le cardinal Pierre dit : Le pape demande comment le patriarche Photius est rentré dans fon trône, car il ne croyoit pas qu'il dut le faire avant notre arrivée. Elie légat de Jerusalem, dit : Il a toujours été reconnu pour patriarche par les trois patriarches d'Orient; & presque par tous les évêques & le clergé de C. P. qui l'empêchoit donc de remonter sur son trône ? Le concile dit : Il est rentré du consentement des trois patriarches, à la priere de l'empereur, out plûtôt en cedant à la violence qu'il lui a faite, & à la supplication de toute l'église de C. P. Quoi ! dit le cardinal Pierre , n'y a-t'il point eu de violence de la part de Photius? N'en a-t'il point use tiranniquement ? Au contraire, dit le concile, tout s'est passé avec douceur & tranquillité. Dieu soit beni, reprit le cardinal Pierre.

Alors Photins dit : Je vous le dis devant Dieu, je n'ai jamais défiré ce fiege; la plupare At logie. de ceux qui sont ici le sçavent bien. La premiere de Phoeius, fois, j'y montai malgré moi, répandant beaucoup de larmes, après m'en être fong-temps défendu, & par une violence inévitable de l'empereur qui regnoit alors, mais du consentement des évêques & du clergé, qui avoiene donné leurs fouscriptions à mon insçû. On me donna des gardes. Ici le concile l'interrompia

17 Nov.

pour dire: Nous le sçavons tous, ou par nous? An. 8 9 mêmes, ou pour l'avoir appris de ceux qui en furent témoins. Photius continua : Dieu a permis que je fulle chaffé. Je ne me fuis point efforcé de rentrer. Je n'ai point excité de feditions. Je suis demeuré en repos, remerciant Dieu, & soûmis à ses jugemens, sans importuner les oreilles de l'empereur, sans désir, ni esperance d'être rétabli. Dieu qui opere les miracles a touché le cœur de l'empereur, non à cause de moi, mais à cause de son peuple : il m'a rappellé de mon exil. Mais tant qu'Ignace d'heureuse memoire a vêcu, je n'ai pû me refoudre à reprendre mon fiege; nonobstant les exhortations & les violences que plusieurs me faifoient pour ce sujet; & ce qui me touchoit le plus, nonobstant l'exil & la persecution que souffroient nos confreres. Le concile dit: C'est la verité. Photius continua: Au contraire, i'ai voulu affermir la paix avec Ignace en toutes manieres. Nous nous vimes dans le palais, nous nous jettâmes aux pieds l'un de l'autre, & nous nous pardonnâmes mutuellement. Etant tombé malade, il m'appella, je le visitai plusieurs fois, & lui donnai toutes les consolations dont je fus capable. Il me recommanda les personnes qui lui étoient les plus cheres, & j'en ai pris soin. Après sa mort, l'empereur me sonda premierement en secret, puis me communiqua son desfein publiquement par ses patrices, me reprefentant le defir du clergé, & le confentement des évêques, & que je n'aurois plus de prétexte de m'y opposer. Enfin, il me fit l'honneur de me venir trouver lui-même. J'ai cedé à un changement si miraculeux, pour ne pas réssister à Dieu-Le concile dit : Il est ainsi.

Le cardinal Pierre dit : Vous sçavez que l'église Bevereg. P. 279. D. Romaine a rétabli Flavien de C. P. Jean Chryfostome, Cyrille de Jerusalem, & Polycronius chastez de leurs sieges; & saint Gregoire le dia-An. 879. Ingue, après avoir persecuré l'évêque de Dalmatie, sur une calomnie, le remit dans son siege. Pierre veut parler apparenment de l'assaire de saint Gregoire, avec Maxime de Salone. Il con-xxxvi. m. timuë: Le pape Nicolas aiant dépoé Zacarie, 8. Le pape Adrien lui rendit son siege; & le pape d'a present l'a fait bibliothecaire. Il n'est donc pas inferieur au pape Adrien, ou au pape Nicolas, pour user de désipense, quand elle est utile à l'église. Il ajoûta plusseurs protestations publi-Ms, ques de l'amitté du pape envers Photius; & le concile y joignit se sacciamations.

Les légats du pape demanderent la lecture des lettres des patriarches d'Orient; le concile Lettres desl'accorda, & on lut premierement celle de Mi- Orientauxchel patriarche d'Alexandrie à l'empereur, apportée par le prêtre Cosme Elle contient de grandes louanges de l'empereur, & fait auffi l'éloge de Cosme, que l'empereur avoit envoie à Alexandrie, & que le patriarche Michel lui avoit envoié. Au contraire cette lettre porte de terribles maledictions contre Joseph , que avoit assité au concile de l'an 870. & elle en parle ainsi : Il s'est dit faussement archidiache de Michel patriarche d'Alexandie, qui l'a ana- x1. m. 4. thematifé. C'étoit le predecesseur de celui qui écrivit cette lettre ; car il y en eut deux de fuite de même nom. La lettre ajoûte : Il en est de même de l'impie Elie, qui s'est dit syncelle de Sergius patriarche de Jerusalem; & qui étant retourné, est mort lepreux. Le patriarche Michel donne ensuite de grandes louanges à Phetius, & dit : Quiconque ne communique pas avec lui, & ne le reçoit pas pour patriarche très-légitime, fon partage foit avec les deicides-Enfin , il prie l'empereur s'il lui envoie quelque

henediction, c'est-à-dire, quelque aumône, de A N. 979. l'envoyer par le prèrre Cosme. A près cette lec-17. Nov. ture, le concile dit: Nous sigavions bien que les sieges d'Orient n'avoient jamais été separez de la communion de Photius; & le concile declara qu'il recevoir la lettre.

On lut ensuite celle du même patriarche d'Alexandrie à Photius. Il s'étendoit sur ses louanges, & fur celles de l'empereur, & disoit à Photius: Alant appris de Michel notre prédecesseur, quel étoit votre merite, nous vous recevons & vous reconnoissons publiquement & à haute voix patriarche légitime de C. P. avec nos métropolitains les plus voisins, affemblez en concile; autant que l'a permis notre miserable état; sçavoir , Zacarie de Tamianthie ou Thamiate . Jacques de Babylone, Etienne de Thebes, Theophile de Baré, qui peut être Barca, avec plusieurs autres évêques. Nous embrassons votre communion, & disons anathême à quiconque ne l'embrasse pas; & nous avons mis votre nom pour toujours dans les sacrez diptyques. Quant à Elie & Joseph, qui ont fait éclater leur rage contre vous, ils font morts dans leur peché, fans en avoir demandé pardon : Thomas évêque de Beryte, qui étoit le troisiéme, a reconnu sa faute, comme vous verrez par sa rétractation. Auffi lui avons-nous pardonné, & nons vous prions d'en user de même. Nous avons reçu vos prefens; & fi vous nous envoyez quelque benediction, ce sera, s'il vous plaît, par le prêtre Cofme. En cette lettre étoit inserée la rétractation de Thomas de Berythe, où il demandoit pardon d'avoir agi contre Photius au concile l'an 869. & disoit avoir été séduit par Elie & Joseph. Cette lettre du patriarche d'Alexandrie, fut approuvée du concile comme la precedente. Quant à la rétractation de Thomas, les légats du pape

s'en rapporterent au concile, qui renvoya l'affaire à Photius, comme étant la partie interes- A N. 87). fée, & Photius lui pardonna.

17. Nov.

Enfuite on lut la lettre de Theodose patriarche de Jerusalem à Photius, qui étoit aussi synodale, & avoit été apportée par André prétre & moine, & Elie pretre & stylite freres. Elle contenoit en substance les mêmes choses, que celle du patriarche d'Alexandrie; tendant à reconnoître Photius pour patriarche légitime de C. P. On lut une lettre semblable adressee à Photius, par le patriarche d'Antioche nommé Theodose, comme celui de Jerusalem. Il dit avoir reçu par l'abbé Cosme la bonne nouvelle du rétablissement de Photius, & ajoûte: Nous avons fouffert une grande véxation de la part d'Ebintaeloum, & il nous en a coûté beaucoup. Le métropolitain Thomas étoit venu de Tyr nous en consoler. Il nous a demandé pardon, aussibien qu'à Michel patriatche d'Alexandrie; & nous vous prions aussi de lui pardonner. C'est que Thomas avoit été transferé de l'évêché de Beryte à l'archevêché de Tyr. Celui qui est ici Sup. 41. #2 nommé Ebintaeloum, doit être Ahmed fils de s. Touloun, qui commandoit alors en Egypte & en Syrie. On lut encore une lettre d'Abraham métropolitain d'Amide & de Samosate en Armenie, à Photius. Il le felicitoit sur son rétablisfement, & ajoûtoit : J'ai reçû par l'abbé Cosme des lettres de notre pere Theodose patriarche d'Antioche, & de l'abbé Michel pape d'Alexandrie. Elles parloient de Thomas archevêque de Tyr, d'Elie & de Joseph. Ce dernier s'est attribué un rang qu'il n'avoit pas: mais Dieu lui a rendu ce qu'il méritoit, aush - bien qu'a Elie. Quant à l'archevêque de Tyr, il a confessé sa faute devant les patriarches. Abraham declare ensuite, qu'il reçoit Photius, & prononce de

19. Nov.

grandes maledictions contre quiconque ne le re-A N. \$79. coit pas. Il lui donne avis que le patriarche de Jerusalem est mort, & que l'abbé Élie de Damas lui a succedé. Le mort étoit Theodose, dont la lettre ven it d'etre lue; & ce fut apparemment ce qui donna à Abraham occasion d'écrire. Après cette lecture, le concile rendit graces à Dieu, & finit la fession par les acclamations ordinaires.

XVI. Tro fiéme

festion. €p. 20€.

Tome 8. sone. page 1486.

La troisième fut tenue deux jours après ; sçavoir le jeudi dix-neuvième de Novembre. Photius préfidant, & tout le reste, comme à la seconde session. Le cardinal Pierre sit lire la lettre du pape aux évêques dépendans de C. P. & aux autres patriarches, & elle fut lue par le diacre & protonotaire Pierre: mais elle étoit alterée comme les autres, fur tout à l'endroit où il étoit dit, que Photius devoit demander misericorde devant le concile : car on y disoit seulement, qu'il ne devoit pas dédaigner de reconnoître devant le concile la bonté & la misericorde dont l'églife Romaine avoit ufé en le recevant. Après que cette lettre eut été lûe, le concile déclara qu'il la recevoit, excepté ce qui regardoit l'empereur; c'est-à-dire, la jurissission sur la Bul-

Bewerez. 281. B.

garie. Procope de Cesarée releva ce qui touchoit l'ordination des laiques à l'épiscopat , appuiant sur l'autorité du concile de Sardique. Zacarie de Calcedoine parla sur le même sujet, & dit entre autres choses : La coûtume combat souvent la regle, pour élever des laïques au sacerdoce, & j'en ai la preuve dans le second concile œcumenique, non par ses discours, mais par la conduite; puisqu'il déclara patriarche de C. P. Nectaire qui venoit d'être baptisé. Vous avez les exemples du grand Ambroife, d'Ephrein d'Antioche, d'Enfebe de Cefarée, & tant d'autres, qu'on ne les peut compter. Il rapporte un

passage d'une lettre de saint Basile à Amphiloque, & pour montrer que Photius n'est pas pro- AN. 179prement dans le cas du canon, il foutient qu'il 19. Nov. n'a jamais été homme d'affaires, mais homme de lettre : que son pere & sa mere ont souffert pour la religion, & que lui-même a converti en Armenie & en Mesopotamie quantité de personnes qui étoient dans l'erreur, des nations enticres & des barbares.

On lut ensuite la lettre synodique à l'empereur du défunt patriarche de Jerusalem Theodose. Il y exposoit ses miseres, comme les autres, mais en termes géneraux; & demandoit du fecours. Il recevoit Photius, & ajoûtoit : Reverer. Nons avons ordonné synodalement, & nous de-p. 181. F. clarons à tout le monde, comme un canon irrévocable, que si quelqu'un ne recoit pas de bon cœur notre faint & illustre confrere Phorins, patriarche de la ville imperiale, & ne célebre pas avec lui, il foit anatheme & dépofé par l'autorité des trônes apostoliques. Après la lecture . le concile dit : Nous recevons ce qui a été ordonné synodalement par le très-faint patriarche Theodofe, & nous disons anathême à ceux qui ne sont pas de même avis. Les légats du pape MS. demanderent quand cette lettre étoit venue. Elie légat de Jerusalem, dit : Le patriarche Theodose l'a faite synodalement en ma presence; & ensuite

Le cardinal Pierre dit : Tous les patriarches conviennent avec le pape; mais nous examinons ces légats à cause des précedens, qui étoient envoiez par les Sarrafins, pour racheter des captifs, & se disoient légats des patriarches. Paul & Eugene légats du pape, ajoûterent : Nous con-

d'accord.

quand il en a eu l'occasion, il l'a envoyée par le moine André mon frere : non seulement en son nom, mais du patriarche d'Antioche, qui en est

renversé toutes les loix ecclesiatiques & civiles ? C'est pour cela que les saints sieges d'Orient en An. 879. ont casse & anathematise les actes.

19. Nov.

Après que l'on eut achevé de lire l'instruction. le concile dit : Nous voions que vous avez suivi en tout l'instruction du pape: un si grand pontife devoit avoir de tels légats. Nicetas métropolitain de Smyrne dit : Dieu vous a fait trouver les choses en tel état, que si quelqu'un vouloit aller contre l'ordre de Dieu . & l'instruction du pape, il n'en auroit pas de prétexte. Les légats du pape dirent : Le prophete dit : Tu iras par tout ferem, t. 7. où je t'envoïerai. Nous ne fommes venus que pour accomplir la volonté de Dieu & du pape. Le concile dit : Nous voions clairement que vous l'accomplissez. Photius dit : C'est la volonté de Dien , qui est descendu du ciel , & a pris notre nature, pour reconcilier à fon pere le genre humain. Vous voiez que tout concourt à la volonté du pape, & que rien n'y resisse. Les légats dirent : C'est notre devoir de nous réunir à votre église par nos combats & nos travaux. C'est pour cela que nous avons souffert tant de fatigues dans le voiage; mais c'est par leurs travaux que les faints ont plû à Jefus-Christ. Photius dit : Aussi Dien vous reserve de grandes récompenses dans son rollaume. Le cardinal Pierre dit : Voici les souscriptions des évêques, pour montrer comme ils ont été d'accord de recevoir le très-faint patriarche Photius avec toute l'églife Romaine. On lut les souscriptions qui étoient au bas de l'instruction des légats : puis le cardinal Pierre demanda si le concile en étoit content. Le concile dit, qu'oui, & principalement des fouseriptions: & on finit la fession par les acclamations ordinaires.

La quatriéme fut tenuë le jeudi vingt-quatrié- Quatriéme me de Decembre, veille de Noel, dans la gran- fession.

Iouseription étant contre lui-même, nous attendions l'abfolution d'un autre sege. Nous ne som A Ni. 879.

mes coupables d'autre chose. Puis donc que vous 14. Dec, nous avez donné l'abfolution, nous la recevons avez donné la joie possible, & nous rejettons ceux qui ne la reçoivent pas. C'est pourquoi, ajoûte le concile, nous les avons reçus comme nos enfans & nos propres membres.

Les légats du pape demanderent enfuite, si le concile étoit d'accord de tous les articles conte- Articles de nus dans la lettre du pape à l'empereur, & ils la réunion. en marquent cinq. Le premier touchant la Bulgarie. Surquoi le concile répondit : Nous vous Allat. pag. avons déja dit, & nous le répetons, il ne s'agit 138. point ici de regler des limites; cette question demande un tems convenable. Toutefois nous nous joindrons à vous, pour en prier l'empereur; & fuivant que Dieu le conduira, & qu'il agira luimême, sans préjudice des canons, nous en serons contens & l'approuverons. Le second article p. 239, étoit sur l'ordination des laigues. Surquoi Basile métropolitain de Martyropolis, & légat d'Antioche, Elie légat de Jerusalem, & Cosme légat d'Alexandrie, dirent : Cela n'est point contraire aux loix de l'églife. A Alexandrie, à Antioche & à Jerusalem, en quelque rang, soit du reuple, foit du clergé, que l'on trouve un homme distingué par sa vertu, on ne fait point de difficulté de l'élever à l'épiscopat. Car ce n'est pas feulement pour les clercs que Jesus - Christ est descendu en terre, & ils ne sont pas les seuls à qui il a préparé les récompenses de la vertu ; c'est à tous les Chrétiens. Si cette regle étoit approuvée & recne, ce seroit la désolation & la perte de toutes les chaires épiscopales. Car la plûpart des évêgues, qui ont brillé parmi nous, ont été tirez d'entre les laigues. Nous ne pouvons confentir à ce reglement, pour ne pas con-

dainner nos prélats. Le concile dit : Chaque fiege A N. 879. a ses anciennes coûtumes, & il ne faut point en 34. Dec. disputer les uns contre les autres. L'église Romaine garde ces coûtumes, & elle a raifon; mais l'églife de C. P. garde aussi quelques anciens usages qui lui font propres; de même les fieges d'Orient. Si done l'église Romaine n'a jamais admis de laïques à l'épifcopat, qu'elle continue de l'obferver; car il eft raisonnable de ne pas outrepaffer les bornes des peres : Mais puisque ni les Orientaux, ni l'église de C. P. ne l'ont point observé; encore que nous fouhaitions de trouver toûjours dans le clergé des hommes dignes de l'épiscopat; toutefois s'il ne s'y en trouve point, & qu'il s'en trouve entre les laïques, on ne doit pas laisser les plus dignes pour choisir ceux qui le font moins.

Le troisième article étoit de ne point tirer d'une autre église le patriarche de C. P. mais de le prendre entre les prêtres & les diacres cardinaux de la même églife. Surquoi le concile dit : Cet article est compris dans le précedent; & plut à Dieu que l'église de C. P. fut assez heureuse pour avoir toujours les prêtres & les diaeres les plus accomplis de tout l'empire Romain, afin qu'on ne tirât que d'entr'eux celui qui doit monter sur le premier siege; mais si le temps n'en fournit pas de tel, il faut le choifir dans toute l'église. Le quatrieme article étoit la condamnation

des conciles tenus contre Photius, fous le pape Adrien à Rome & à C. P. Surquoi Bafile légat Allat. p. d'Antioche dit : Il y a long-temps que le trèsfaint pape Michel d'Alexandrie avec ses évêques a condamné & anathematife tout ce qui a été fait contre le très faint patriarche Photius, & cenx qui reçoivent ces actes. Mon patriarche Theodose en a fait autant. Cosme légat d'Alexandrie

117.

24. Dec.

dit : Le pape d'Alexandrie a declaré nettement son sentiment dans ses lettres, & comme il char- A N. 879. ge de toutes fortes de maledictions ces actes, & ceux qui les reçoivent. Elie légat de Jerusalem dit : J'anathematise ceux qui ne reçoivent pas Photius pour patriarche legitime , comme a fait autrefois le saint patriarche Theodose de Jerusalem, & comme fait à present son succesfeur Elie; reiettant pareillement tout ce qui a été ci-devant fait contre lui, principalement les actes où les deputez des Sarrafins ont pris féance comme juges. Le concile s'écria : Nous fommes tous de cet avis , nous le declarons tous, nous y applaudissons. C'est cet article de la lettre du pape Jean qui nous fait le plus de plaisir. Dès devant qu'il l'eut ordonné, nous avions condamné tout ce qui a été dit ou écrit contre le patriarche Photius, étant parfaitement unis à lui. Le cinquiéme article étoit l'excom- Ms. munication des schismatiques, c'est-à-dire, de ceux qui ne vouloient pas reconnoître Photius, & elle ne manqua pas d'etre confirmée dans ce p. 18; D. concile.

A la fin de la fession, le cardinal Pierre dit : Id. p. 294. Puisque par la grace de Dieu tous les scandales 4. sont ôtez, que la verité examinée est devenue plus éclatante, & que la paix & la concorde eft rendue à l'église, maintenant que l'heure de l'office divin est venue, si vous le jugez à propos, nous irons tous célebrer avec le patriarche Photius. Le concile dit : Cette propofition est bonne & agréable à Dieu. Soit fait se-Ion votre parole. Dieu conserve notre faint maître, & prolonge ses jours pour le salut de son

églife. La cinquième session fut tenue l'année sui-vante 880, le mardi vingt-sixième de Janvier , Cinquième session de la conde au côté droit des galeries hautes de la grande Ibid.

16. Jany.

église; Photius présidant avec les trois légats AN 830. du pape, & les trois des fieges Orientaux Ce fut lui qui ouvrit l'action en disant : Le second concile œcumenique de Nicée, tenu sous le pape Adrien, & le patriarche Taraise est reconnu par notre églife, pour le septiéme concile, & mis au rang des fix autres. L'église Romaine, & les sieges d'Orient reçoivent, comme nous, les decrets de ce concile; mais peut être quelques-uns doutent encore, s'il doit être mis au rang des conciles œcumeniques. Car on le dit ainfi, & jusques à present nous n'en avons point sçû la verité. Maintenant donc, mes freres, ordonnons tous ensemble, fi vous le jugez à propos, que ce concile sera compté le septième œcumenique, & reconnu égal aux six autres.

> Le cardinal Pierre dit: Nous voulons vous aveitir que la fainte église Romaine étant d'ac-

cord avec toutes les autres, a reçu de tout temps les decrets de ce concile, tenu fous le pape Adrien & le patriarche Taraile, touchant les faintes Images, & le nomme encore à present le feptième concile, le metrant au rang des fix au-1. 195. tres. Quiconque ne fait pas ainfi, foit anathême. Le concile dit : Après notre réunion avec l'église Romaine, dont notre patriarche Photius a été le médiateur, il nous convient d'être aussi d'accord fur ce sujet. Ainsi quiconque ne reconnoît pas le second concile de Nicée, pour le septiéme œcumenique, soit anathême. Le même anathême fut répeté par Eugene le premier des légats du pape, par Basile légat d'Antioche, & par Elie

légat de Jerusalem.

Le légats du pape dirent : Nous vous prions qu'on aille trouver Metrophane , & qu'on lui disc : Le concile vous appelle de la part des légats, pour apprendre votre intention, touchant l'union de l'église. C'étoit le métropolitain de Smyrne, un des principaux adversaires de Pho- An. 880. tius, & un des trois à qui le pape avoit écrit. Le 16 Janv. concile députa vers lui Bafile évêque de Crete. v. 10m. 8. Nicetas métropolitain de Sinyrne, mis par tort. pag Phorius à la place de Metrophane, & Gregoire 1386. epif. archevêque de Perge. Etant arrivez, ils dirent : Les légats de Rome & le concile vous mandent par nous, de leur declarer votre sentiment, & pour quelle raison vous vous separez de l'église. Metrophane dit : Je suis malade ; c'est pourquoi je ne puis gueres parler. Je vous dirai néanmoins succintement, pourquoi je suis separé de vous. J'aurois été volontiers me défendre, comme il est juste; mais en ma conscience, je suis fort mal, & je ne puis ni marcher, ni me tenir debout devant vous. C'est pourquoi je vous prie, s'il est possible, laissez-moi jusques à ce que je reprenne mes forces. Alors ie me défendrai.

Les députez rapporterent au concile la réponse de Metrophane; & les légats de Rome, dirent : Suivant l'ordre que nous avons reçu du pape, nous l'avons exhorté, non pas une, mais deux & plusieurs fois à quitter l'erreur, & se réunir à l'églife. Mais il prend de vains prétextes, p. 296. alleguant sa maladie, qui ne l'empêche pas de parler long-temps, pour ne rien dire; & l'empêche de dire un feul mot, qui seroit falutaire, scavoir: Je me réunis à l'église suivant l'ordre du pape. C'est pourquoi conformément aux canons nous # separons de toute communion ecclesastique, jusques à ce qu'il revienne à son pasteur. Car vous devez scavoir que le pape Jean a don- p. 1847 né au patriarche Photius la meme puissance de p. 296. lier & délier, qu'il a reçue de faint Pierre, en vertu de laquelle Photius peut en notre absence condamner Metrophane. Photius dit aux légats:

An. 880. gats du pape notre pere firituel. Les légats

s. Jaur. ajoûterent: Le pape nous a ordonné, comme
nous l'avons déja déclaré, que Photius tienne
pour déposez, tous ceux qui l'ont été par le
pape Jean, & que le pape Jean tiendra pour
déposez, tous ceux qui l'ont été par Photius,
& si vous le jugez à propos, on en fera un

X X.

canon. Le concile dit : Qu'on le fasse. Et après qu'il eut été dressé, Pierre diacre & protonotaire le lut en ces termes : Premier canon. Le faint concile œcumenique a ordonné que les laïques, les clercs, ou les évêques d'Italie, demeurant en Asie, en Europe ou en Afrique, qui ont été déposez, excommuniez, ou anathematisez par le pape Jean; soient aussi traitez par le patriarche Photius, comme soumis à la même censure ; & que ceux que le patriarche Photius aura excommuniez, déposez ou anathematisez, en quelque diocese que ce soit; le pape Jean & l'église Romaine les regarde comme frappez de la même censure, sans préjudice des privileges du saint siege de Rome. Les légats demanderent si l'on approuvoit ce canon; & le concile répondit, qu'il l'approuvoit. Elie légat d'Orient donna encore son approbation en particulier; puis Basile légat d'Antioche dit : Nos évêques étant unis inséparablement à Photius, depuis qu'il est Evêques, nous ont envoiez pour lui donner pleinpouvoir de faire ce qu'il lui plaira de ceux qui Te separent de l'église, comme ayant l'autorité des fieges d'Orient & de Rome. Les légats du pape dirent : Beni soit Dien, qui a uni tous les patriarches.

Le concile ajoûta: Si ceux qui se sont separez de l'église demandent à se réunir après la fin du concile, qu'en ordonnez-vous? Les légats du pape dirent: Nous avons déja dit que le pape AN. 189. Jean a accordé au patriarche Photius la faculté 26. Jany. de recevoir ceux qui reviendront , & d'excom- . 197. munier les impenitens. Mais il faut envoyer des députez à Metrophane, lui fignifier notre réponse, & la censure dont nous l'avons frappé. On députa Jean métropolitain d'Heraclée, Daniel d'Ancyre & George de Nicomedie; & Metrophane s'excusa sur sa maladie, comme la premiere fois, ajoûtant que fi les députez vouloient venir tous trois le trouver en particulier, il s'expliqueroit à eux. Cette réponse ayant été rapportée & luë dans le concile, les légats du pape dirent. Sa maladie ne l'empêchoit point de dire, en un mot au lieu de tant de paroles: Je me réunis à l'église. C'est pourquoi ces fuites ne lui setviront de rien, pour se décharger de la censure. Ils ajoûterent que Photius avoit tout pouvoir de la part du pape, pour condamner Metrophane, même en leur absence.

Photius dit: Que vous semble de ceux qui ont quitté l'épiscopat pour embrasser la vie monastique; peuvent-ils revenir à l'épiscopat ? Les légats dirent : Cela ne se pratique point chez nous. Si un évêque se réduit au rang des moines, c'est-àdire, des penitens, il ne peut plus reprendre la dignité épiscopale. Les légats d'Orient Basile & Elie, dirent : On ne l'a jamais vû non plus chez nous; des moines sont quelquesois promus à l'épiscopat, mais les évêques devenus moines, ne peuvent demeurer évêques. Le concile dit : Il faut en faire aussi un canon, carily a souvent parmi nous des difficultez sur ce sujet. Les

légats y confentirent. Le concile dit : Nous vous prions de faire aussi un canon contre les laigues qui vont jusques à ce point d'insolence & de fureur, que de frapper ou mettre en prison des évêques cu des

Tome XI.

Hiftoire Ecclesiastique.

pretres. Car encore que le cas soit arrivé rarement, nous sçavons toutefois qu'il n'y a pas 26. Janv. beaucoup d'années qu'il est arrivé. La tenta-

tion en est plus grande, quand il n'y a point de pag. 298.

peine marquée. Les légats d'Orient y consentirent, on dreffa fur le champ ces deux canons, & Photius les fit lire en ces termes : Second canon. Bien que jusques ici on ait toleré quelques évêques, qui après être descendus à l'état monastique, ont remonté à la dignité épiscopale, le concile à corrigé cet abus, & déclare que si un évêque embraffe la vie monaftique, il ne pourra plus reprendre l'épiscopat. Car les moines font profession de le soumettre & d'apprendre. non pas d'instruire & de gouverner. Troisiéme canon. Si un laïque au mépris des loix imperiales, & des canons de l'église, est asfez hardi pour frapper ou emprisonner un évêque, foit fans suiet, foit sous quelque pretexte, qu'il soit anathême. Le concile repeta

l'anathême. Photius demanda s'il restoit quelque chose à XXI. Souscrip faire dans le concile . & les légats du pape dirent.

gions Souvenez - vous que par notre instruction qui pag. 299. yous a été lue, il paroît que les évêgnes qui ont a listé au concile de Rome, pour la reception de Photius, & la caffation des actes faits contre lui, ont tous fouscrit, Nous vous prions d'en faire autant; & s'il y a encore des schismatiques cachez. Photius peut les recevoir à penitence ou

les punir, s'ils demeurent obstinez.

Photius & les légats d'Orient enfuite répondirent à cette proposition par des complimens. Alors les légats du pape, prenant le parchemin où étoient écrits les actes du concile, y sonscrivirent. Puis on lut publiquement les fouscriptions, qui portoient : Paul évêque d'Ancone légat du faint siège & du pape Jean dans ce Livre cinquante-troisiéme.

concile œcumenique, suivant l'ordre du pape,

le consentement de l'église de C. P. des legats AN. 880. d'Orient & du concile, je reçois le réverendissime Photius, comme patriarche légitime; & je communique aveclui. Je rejette & anathematife le concile assemblé contre lui à C. P. & tout ce qui a été fait contre lui du temps du pape Adrien. Et si quelques schismatiques s'éloignent encore de Photius leur pasteur, ils seront excommuniez jusques à ce qu'ils reviennent à sa communion. De plus je reçois le second concile de Nicée, touchant les faintes images; je le nomme le septiéme concile œcumenique, & je le mets au rang des fix autres.

Eugene évêque d'Offie & le cardinal Pierre, firent la même souscription; & après qu'elle eut été luë, le concile dit : Beni soit Dieu, qui a réiini son église par la cooperation du pape Jean. Puis les légats d'Orient souscrivirent dans le même sens; ajoûtant, que leurs patriarches avoient reconnu Photius avant le concile. Après eux p. 100. souscrivirent les métropolitains, Procope de Cesarée en Cappadoce, Gregoire d'Ephese, Jean d'Heraclée, Daniel d'Ancyre, Theophilacte de Sardis, George de Nicomedie, & les autres évêques, au nombre des trois cens quatre · vingt. Ainsi finit la cinquiéme session, après les accla-

mations ordinaires. La fixième se tint le mardi huitième jour de Mars, non pas dans l'églife, comme les précedentes, amais au palais dans la chambre dorée; fession plus lemperent parce que l'empereur Bafile y affistoit, ou plûtôt y préfidoit, comme portent les actes, avec fes deux fils Leon & Alexandre, qu'il avoit fait reconnoître empereurs. Tous les évêques étart , soi. affis, l'empereur Basile dit : Nous devions per têtre affister au concile, & procurer avec vous la paix & l'union des églifes; mais des gens mal Tij

AN. 830. au défavantage du concile, comme si l'union 8. Mais s'étoit faire par crainte ou par complaisance pour nous. C'est pourquoi nous avons jugé plus à propos de vous laisser premierement tout regler ensemble de vous-mêmes, avec une entière siberté, & venir ensuite le recevoir & l'autoriser par notre souscription. Le crois seulement, si vous le jugez à propos, qu'il est bon de publier une profession de fois non pas une nouvelle, mais celle du concile de Nicée, a pprouvée par tous

les autres conciles.

Bafile légat d'Antioche dit : Après que les schissines & les scandales ont été levez par vos soins , empereur cheri de Dieu , & par les prieres de notre pere spirituel le patriarche Photius ; il est juste qu'il n'y ait qu'une confession de foi par toute l'église. Tous les autres évêques témoignerent leur consentement , même les légats du pape , qui le donnerent les derniers. Or c'étoit contre l'église Romaine que cette proposition se faisoit ; asn de condamner l'addition flioque, sous prétexte d'autoriser le symbole de Nicée.

Nicee.

Photius le fit done lire avec une préface qui portoit: Nous confervons la divine doctrine de Jefus-Chrift & de fes apôrres, & les decrets des fept conciles œcumeniques; nous rejettons ceux qu'ils ont appreuvez. C'est pourquoi nous embrassons la définition de foi, que nous avons reçué de nos peres; sans en rien êter, y rien ajoûter, changer ou alterer; pour ne pas condamner nos peres, & leur faire une injure inexensable. Suvoir le s'mobole de Nicée, comme il

Sup. liv. cufable. Suivoit le symbole de Nicée, comme il xv<sub>11</sub>, n. e. fut réformé à C. P. puis on ajoûtoir pour conclosson: Nous croïons tous ainsi, c'est en cette foi que nous avons été baptilez, nous recevons pour nos freres & nos peres ceux qui eroient ainfi. Mais fi quelqu'un eft affez hardi pour A N. 185. Compofer une autre confession de foi , & la 8. Mars. Proposer aux fideles ou aux heretiques convertis; ou pour alterer celle-cy par des paroles étrangeres, des additions, ou des Goustradions, . 395. nous le déposons, s'il est laique, suivant les decrets du concile.

Après la lecture de cet écrit, le concile s'écria: Nous croions tous ainfi; c'est dans cette foi que nous avons été baptise, & ordonnez; nous s'au-athematisons tous ceux qui croient autrement. Elie légat de Jerus'alem & Cosme légat d'Alexandrie dirent: Anathème à ceux qui ne consessement.

pas le symbole commun de la foi.

Photius demanda enfuite fi le concile étoit d'avis que l'empereur souscrivit à ses actes, comme il l'avoit offert. Les métropolitains dirent: Non seulement nous en sommes d'avis, mais nous l'en supplions. L'empereur souscrivit donc de sa main; le concile fit de grandes acclamations & le pria de faire souscrire ses trois fils, les deux empereurs & le troisiéme destiné à l'église. Ils le firent, & le diacre Theophane lut les quatre fouscriptions. Celle de l'empereur Basile porte : Que conformément au present concile ; il autorise le septiéme concile œcumenique, reconnoît Photius pour patriarche de C. P. & rejette tout ce qui a été dit ou écrit contre lui. Celles des p. 304. trois princes font semblables, & Etienne y prend la qualité de foudiacre. Enfuite Daniel métropolitain d'Ancyre & les autres évêques firent des prieres pour l'empereur & des acclamations à l'ordinaire; dont la derniere est: Aux saints patriarches Photius & Jean longues années; mettant Photius le premier.

La septiéme & derniere session sut tenuë dans septiéme
T iii

,

- Cough

An. 850 la grande églife le dimanche tréiziéme jour de r. Mars. Photius dit: il est à propos, ce me sense. Mars. ble, de dire en presence de tout le concile, la & deniere téfinition de foi qui sut hier publice en faveur le cen qui n'y étoient pas presens. C'est-à-dire,

P. 395 qu'il n'y avoir eu qu'une partic des évêques à la fest in tenie dans le palais, quoique felon les actes tous les 330. y eustent assisté. Le concile approuva cette proposition, le diacre Pierre lut l'exposition de soi, qui sut consirmée; & on re-

petà l'anathème contre quiconque oferoit en p. 186. E rien ôter ou y ajoûter. Enfuite Procope de Cefarée fit un discours, où il releva l'affection & la confiance de l'empereur pour Photius, dont il fit le panegyrique; o sant même le comparer à Jesus Christ, & lui appliquer ces paroles de faint Paul: Nous avons un pontife qui a pénetré

Beb. 1v. 14. le ciel Puis les légats du pape dirent : Si quelqu'un ne reconnoit pay Photius pour patriarche,
& ne communique pas avec lui, que son partage soit avec Judas; & qu'en ne le reconnoisse
pas pour chrétien. Le concile y applaudit & finit par des acclamations, dont la derniere sut
encore : Aux patriarches Photius & Jean Ionques années.

XXIV. Tels sont les astes du concile de Photius, si Lettre du fon peut y aioûter foi, scachant combiein il étoit pape sur le habile & hardi faussaire. A la fin de ces actes, sont rouve une lettre du pape Jean à Photius, Better, e, qui porte en substance i Nous sçavons les mati-

jos.

vais rapports que l'on vous a faits de notre égli
fam. ep. fe & de nous, & qui ne font pas fans apparence :
mais j'ai voulu vous éclaircir, avant même que
vous m'en écriviez. Vous favez que votre envoyé nous ayant confulté depuis pen fur le fymbole, a trouvé que nous le gardions tel que
nous l'avons reçû d'abord, fans y avoir rien
ajoûté, ni en avoir rien ôté f gachant blen quelle

r Carolin

aire \_\_\_\_

peine mériteroient ceux qui l'oseroient faire. C'est pourquoi nous vous déclarons encore, pour vous raffurer touchant cet article, qui a causé du scandale dans les églises; que non seulement nous ne parlons pas ainsi, mais que ceux qui ont eu l'insolence de le faire les premiers, nous les tenons pour des transgresseurs de la parole de Dieu, & des corrupteurs de la doctrine de Jesus - Christ, des apotres & des peres qui nous ont donné le fymbole, & nous les tangeons avec Judas, comme déchirant les membres de Jesus - Christ. Mais je crois que vous n'ignorez pas, étant austi sage que vous ètes, qu'ils n'y a pas peu de difficulté d'amener le reste de nos évêques à ce sentiment, & de changer promptement un usage de cette importance, affermi depuistant d'années. C'est pourquoi nous croyons qu'on ne doit contraindre personne à quitter cette addition faite au symbole : mais user de douceur & deconomie, exhortant peu à peu les autres à renoncer à ce blaspheme. Ceux donc qui nous accusent, comme étant dans ces sentimens, ne disent pas la verité: mais ceux-là ne s'en éloignent pas, qui difent, qu'il y a encore des gens parmi nous, qui ofent parler ainfi. C'est à vous à travailler avec nous, pour ramener avec douceur, ceux qui se font écartez.

Noss avons vû par la conference des envoyez de Charlemagne avec le pape Leon III. que l'on n'avoit point reçu à Rome l'addition flisque, au fymbole de Nicée; & que le pape n'approuvoit pas cette addition qui étoit requê en France: quoiqu'il ne doutât pas de la verité qu'elle exprime, sçavoir que le Saint-Elprit procede du Pere & du Fils. Ainsi le pape Jean VIII. sçachant que les Grecs étoient Can failsez de cette addition, pouvoit avec verité dire, que l'églic Ro-Tiiii

Sup. 110.

Hiftoire Ecclesiaftique.

maine ne l'avoit point reçue, & blamer ceux As. 880. qui l'avoient introduite, & s'il use contre eux d'expressions trop fortes, on peut les attribuer à sa complaisance pour Photius & pour l'empereur Basile, qui lui a fait faire tant de fautes. Mais il ne touche point en cette lettre au fond de la doctrine. Ce qui n'a pas empêché depuis les Grecs schismatiques de prendre avantage de cette lettre & de tout ce qui fut fait sur ce sujet au concile de Photius, qu'ils tiennent pour le vrai huitiéme concile œcumenique, ne comptant pour rien

Leveres, celui de l'an 869.

190.

A la suite du concile de Photius, on trouve trois lettres écrites par lui à des évêques d'Italie. après le concile & la réunion des deux églifes. Scavoir à Marin de Castello, à Gauderic de Veletri, & à Zacarie d'Agnania. Il leur envoye des presens, & leur demande la continuation de leur amitié alterée par sa disgrace.

Voyons maintenant l'état de l'Orient, pour Etat de mieux entendre ce qui a été dit des députez qui l'Orient. en vinrent à ce concile. Le calife Moutaz avant regné trois ans & demi dans la negligence & les Elmac. 11. plaisirs, comme ses prédecesseurs, sut forcé à se 6.14. p. 160. déposer, puis enfermé dans un cachot, où on le 6. 15. laissa mourir de faim. C'étoit l'an de l'hégire

155. de Jesus - Christ 869. Son successeut fut Mahomet fils du calife Vathec, que l'on somma Mouthadi. Celui-ci avoit du merite. & voulut rétablir l'ordre. Il défendit le vin , chissa les chanteurs, les boufons & les devins, ôtales impôts & rendoit justice en personne deux fois la semaine l'alcoran à la main. Mais au bout d'onze mois, les Turcs mutinez le tuerent, après l'avoir 6.16. traité indignement. Son successeur fut Mouta-

mid fils du calife Montevaquel. Il commença à regner 256. \$70. & s'abandonna au plaisir : ce qui causa plusicurs revoltes sous pretexte de reliLivre cinquante-troisiéme. 44

gions à toutefois il regna vinge trois ans, just ques à l'an 279, 892. De fortemps Ahm et his de An. 880. Touloun gouverneur d'Egypte prit Antioche fur le calife, qu'il ne reconnoilloit plus ; & comme Moüaffec frere du calife & gouvernant à fa place, ne pouvoit réduire Ahmed par la force: il le fit excommunier comme rebelle dans toutes les mosquées de Bagdad. Car les Muslumans avoient leurs censures à l'imitation des chrétiens. Ce su t sup. n. 13. Tan 265, 879, qu'Ahmed prit Antioche, & c'est lui sans doute, qui dans une lettre du patriarche Theodose se trouve nommé Ebintaeloun; mais il faut lire Ebin-Touloun le fils de Touloun.

The Entire Formation in the Formation of Ce Theodofe ou Thadous partiarche Melquire d'Antioche avoit été ordonné la première année du calife Moutamid, qui est l'an 870. après Entyth, p. Etienne qui ne tint le fiege qu'un jour : mais 471. 10. 2. Theodofe le remplit vingt ans. Le patriarche Melquite de Jerusalem se nommoit aussi Theodofe, & mourut la dixiéme année du même calife, c'est. à-dire, l'an 880. Il eut pour successeur Elie, dont le pere Manzour avoit aidé aux Mufulmans à prendre Damas, & pour ce sujet avoit

été excommunié par tout le monde. Elie tint ce Tom. 2, fiege vingt-neuf ans. Nous avons de lui une let-Spiill. 18, te de l'année \$81. indiction quatorzième, adrei - 37 ce fée aux rois, à tous les évêques & les fideles de profis Sec. France » par laquelle il dit : que le prince du n. 8. Pass s'étant fair chrétien , a permis de rétablir les églifes, qui étoient prêtes à tomber. Mais

païs s'étaut fair chrétien, a permis de rétablir les églifes, qui étoient prêtes à tomber. Mais ajoûte-t-il, n'aïant point d'argent pour faire cette dépenié & n'en trouvant point à emprunter; nous avons engagé les vignes & les plans d'oliviers appartenant à l'églife, & jusques aux vases facrez. Ce qui n'est pas encore fussifiant; & cependant nous n'avons point de quoi fourair au luminaire des églises, à la nourriture des pauvres & des moines, & à la redemption des captes

42 Histoire Ecclesiastique.

An. 880. charité. On ne voir point qui pouvoit être ce prince converti, mais je ne leai fi ces Orientaux étoient ferupuleux de feindre ce qui pouvoit leur attirer des aumônes Cette lettre fut envoiée par deux moines, Gifpert & Rainard, dont les noms font bien voir qu'ils étoient Francs, & qu'ils s'étoient retires, à la terre faine.

> Le patriarche Melquite d'Alexandrie étoit Michel fils de Bacam, qui mournt l'an de l'hegire 256. 870. de Jesus-Christ, & deux ans après l'an 258. on mit à sa place un autre Michel, qui tint le siege trente-quatre ans, Mais se pa-

Chr. Orient, qui tint le siege trente quatre ans. Mais se pap. 111. triarche Jacobite d'Alexandrie étoit Ofanius ou Sanut, qui tint le siege onze ans, jusques en 877.

Elmac, p. Son successeur sut Michel, pendant vingt - cinq ans. Achmed his de l'ouloun le sit beaucoup souffrit, & le chargea de sigrandes taxes, qu'il sut obligé de vendre aux Juiss la quatrième partie des églises d'Alexandrie, & d'imposer à chaque chrétien une capitation. Il vendit aussi les biens des moines; & encore ne put-il payer que la moitié de sa taxe, qui étoit de vingt mille dinars ou sous d'or.

> C'est ce que je trouve des églises d'Orient. La servitude où ces patriarches vivoient, rend moins étonnante leur facilité à envoyer des légats, pour ou contre Photius, selon que ceux qui les demandoient étoient plus puissans, de leur donnoient plus d'aumônes. Le lecteur jugera quel fond il doit faire sur des témoins, qui se dédisoient s facilement.

L'empereur Basile envoya du secours en Italie, comme il avoit promis au pape, sous la conduire de Gregoire spathaire, Theophilacte 19. 240. turmarque, & Diogene comte. Le pape ayant appris qu'il étoient arrivez à Naples, & qu'ils y avoient désait une multitude de Sarrassins : leur Livre cinquante-troisiéme.

écrivit pour les en féliciter, & leur mander de venir à Rome avec quelques galeres, pour la défendre contre les mêmes ennemis. En même ep. 241.242 temps il écrivit à Athanase archevêque de Naples & au peuple d'Amass, pour les presser au peuple d'Amass.

rompre leur alliance avec ces infideless

Methodius archevêque des Moraves, étoit venu à Rome, suivant l'ordre qu'ilen avoit reçu du pape l'année precedente. Le pape ayant eu de lui des sclaves, les éclarcissemes qu'il déstroit sur fa soi, & sur sa conduite, le renvoya avec une lettre au compaire, où autre prince des Sclaves établis en Mo-epis. 1447.

ravie, où après avoir loué ce prince de sa dévotion à faint Pierre, & au faint fiége, il dit : Nous avons interrogé votre archevêque Methodius, en presence de nos freres les évêques, s'il croyoit le fymbole de la foi, & le chantoit à la messe, comme le tient l'église Romaine; & comme il a écé reçu dans les fix conciles universels. Il a déclaré qu'il le tenoit & le chantoit suivant la traduction de l'église Romaine; ainsi l'ayant trouvé orthodoxe dans sa doctrine, & capable de servir l'église, nous vous le renvoyons pour gouverner celle qui lui a été confiée . & vous ordonnons de le recevoir avec l'honneur convenable. Car nous In avons confirmé le privilege d'archevêque : en forre que selon les canons, c'est à lui à regler toutes les affaires ecclesiastiques.

Nous avons aussi consacré évêque de Nirie le prêtre Vichin, que vous nous avez envoyé z nous voulons qu'il obéssie en tout à son archevêque, suivant les canons; & que dans le temps convenible, vous nous envoyiez un autre prètre ou diacre du consentement de l'archevêque z afin que nous s'ordonnions de même, pour quelque autre église où vous jugerez necessaire d'érriger un siège épisopal; & qu'avec ces deux évêques, votre archevêque puille en ordonnex

T v

d'autres dans les lieux où ils point ont réfider avec honneur. L'évèché de Nitrie libhîste encore dans la Haute Hongire, fous l'archevêque de Gran, & peut faire juger jusques où s'étendoit la domination de Suentopoule. Le pape continué: Nous voulons que les prêtres, les diacres & les autres cleres, soit Sclaves, soit d'autre nation, qui sont dans les terres de votre obédiance, se soit sen trouve de désobésissans de schismatiques, qu'après une seconde admonition, ils soient chasses de vos terres.

Enfin, nous approuvons les lettres sclavones inventées par le philosophe Constantin, & nous ordonnons de publier en la même langue les actions & les louanges de Jesus - Christ, puisque Phil. 12. 11. faint Paul dit, que toute langue doit confesser qu'il est dans la gloire de Dieu le Pere. Car il n'est point contraire à la foi d'employer la même langue sclavone, pour celebrer la messe, lire l'évangile & les autres écritures de l'ancien & du nouveau Testament, bien traduites, ou chanter les autres offices des heures. Celui qui a fait les trois langues principales, l'hebreu, le grec & le latin, a fait aussi toutes les autres pour sa gloire. Nous voulons toutefois, que pour marquer plus de respect à l'évangile, on le lise premierement en latin, puis en sclavon, en faveur du peuple qui n'entend pas le latin, comme il se pratique en quelques églises; & si vous & vos officiers aimez mieux entendre la messe en latin : nous vou-Ions qu'on vous la dise en latin. Cette lettre est du mois de Juin 880. indicton treiziéme; & fait voir que le pape Jean après avoir oui les raisons de Methodius, changea d'avis touchant l'usage des langues vulgaires dans les divins offices. On dit encore la messe en Sclavon, en quelques en-

droits de Dalmatie & de Moravie.

vaux, mais ce ne fut pas fans opposition. On le An. 880. voit par une lettre que le pape Jean lui écrivit epif. 268. l'année suivante, pour le consoler & l'encourager. Il convertit à la foi Borivoi ou Vorsivoi duc de Boheme, avec trente de ses comtes; & après les avoir instruits, & fait observer les jeunes solemnels, il les baptifa, & leur donna un prêtre pour les affermir dans la foi. Ludmille femme de Borivoi, se convertit aussi, & souffrit le martyre, & tels furent les commencemens de l'églife de Boheme. Enfin Methodius revint à Rome où il mourut, & fut enterréavec son frere Cyrille dans l'église de saint Clement. Ils sont tous deux hono- Mart. R. rez comme faints, le même jour, qui est le neu- 9. Mari.

viéme de Mars. Le pape Jean ayant reçu quelques secours des XXVII. Grecs, qui étoient arrivez en Italie, & appris Leures du ce qui s'étoit passé au concile de C. P. écrivit à pape à C.P. l'empereur Basile le treizième d'Août 880. indic- epif. 111. tion treizième. Il le loue du zele qu'il a fait paroitre pour la réunion de l'églife, & l'exhorte à la maintenir. Il le remercie d'avoir envoyé des galeres pour la défense des terres de saint Pierre. d'avoir rendu à l'églife Romaine le monastere de faint Serge à C.P. & d'avoir remis au faint siége la jurisdiction sur la Bulgarie. Ce qui veut dire que l'empereur l'avoit promis, mais on n'en voit point d'execution. Il ajoute à la fin : Nous recevons ce que le concile de C. P. a accordé par grace, pour la restitution du patriarche Photius; mais fi nos légats ont fait quelque chose contre nos ordres, nous ne le recevons point, & ne jugeons point qu'il foit d'aucune vertu.

Il écrivit de même à Photius, se réjouissant epift, 250; avec lui de la réunion de l'églisé de C. P. mais se plaignant de ce que l'on n'avoit pas suivi ses

Histoire Ecclesiaftique.

ordres. Nous avions réfolu, dit-il, que l'on vous A N. 880 traiteroit avec misericorde; & vous écrivez, qu'il n'y a que ceux qui ont mal fait, qui doivent la demander. N'alleguez pas une telle excuse, de peur d'être de ceux qui se justifient devant les hommes. Puisque l'on dit que vous connoissez l'humilité, ne trouvez pas mauvais que l'église vous ait ordonné de demander misericorde. Il conclut en déclarant qu'il reçoit le concile de C. P. mais avec la même restriction que dans la lettre à l'empereur. Ce qui montre qu'il se défioit de ses légats.

On croit que ces lettres furent envoyées par 1. n. 16. l'évêque Marin, qui étant diacre & légat du pape Steph. v. Adrien II. avoit presidé au concile de C. P. hui-

spiff. 2. tième œcumenique en 870. Il est certain que le pape Jean l'envoya à C. P. depuis le concile de 880. & que ne voulant pas confentir à l'abrogation du concile huitième, il fut mis en prison & v demeura un mois..

XXVIII. Bien que la flote envoyée en Italie par l'empe-

Charles le reur Basile, eut remporté une victoire conside-Gros empe. rible fur les Sarrafins, Rome ne fut pas delivrée. C'est ainsi que le pape en écrivoit le tren-\*p. 255.

tième d'Octobre 830 à Charles l'un des rois de Germanie, & il ajoûtoit: Nous ne laissons pas d'être persecutez par les Sarrafins & par nos concitoiens; ensorte qu'il n'y a pas de sureté à fortir hors des murailles de Rome, foit pour le travail necessaire à la subsistance, foit pour les actes de religion. C'est pourquoi, si vous ne venez promptement nous fecourir, vous ferez coupable de la perte de ce pais. Il lui fait les mêmes

instances en plusieurs autres lettres, où l'on voit que sa principale esperance étoit alors en ce prince. Dans une du dixième de Septembre 880.

1.252. il dit, qu'il l'attend à Rome, & lui promet d'accomplir ce qu'il a promis: c'est-à-dire, de le Livre singuante-troisieme.

couronner empereur. Le roi Carloman Ion frere ainé étoit mort dès le vingt-deuxième de N. S&I. Mars de la même année 880. Le roi Louis son A. Ful 880 autre frere étoit affez occupé contre les courses des Normans & les révoltes des Sclaves. Ains 880 le roi Charles étant venu à Rome sitr la sin de Mettens, jour de Noël. On le diftingue par le nom de Charles le Gros.

Anspert archevêque de Milan avoit sans doute consenti à ce couronnement, car il rentra en même-temps dans les bonnes graces du pape. Au mois de Novembre 880. le pape lui avoit encore écrit une lettre affez dure, à l'occasion de deux moines qu'il avoit fait emprisonner : mais le quin- ep. 256, ziéme de Février 881. il confirme l'ordination de Joseph, qu'Anspert avoit sacré évêque d'Ast, quoiqu'auparavant le pape Jean lui-même eût caffe l'ordination faite par Anspert du même Jo- ep. 160. feph, pour l'évêché de Verceil. En même temps ep. 261. le pape ordonne à Anfelme archidiacre de Milan, de retourner sous l'obéissance de l'archevêque dont il s'étoit separé : & à un feigneur nom- ep. 262; mé Atton, de rendre des biens usurpez sur l'églife de Milan, les menaçant l'un & l'autre d'excommunication. Anspert mourut l'année suivante 882. & Anfelme lui fucceda.

Au contraire le pape excommunia Athanale XXIX.

évêque de Naples, dans un concile tenu à faint
Pierre de Rome au mois d'Avril 881. La fentence petroit: Nous avons fouvent admonefté né.
Athanase éveque de Naples, de rompre le traité fait avec les Sarrasins; & lui avons dorné pour 10. 20 cet effet de grandes sommes d'argent. Il a promis de le faire & de se separer de leur alliance;
à condition, s'il y retournoit, d'être déposé du facerdoce & anathenatifé. Mais il a méprisé
toutes ces promesses, il s'est souvent moogie de

448 Hiftoire Ecclesiastique.

nus, & a partagé le busin avec eux. C'eft pour-A n. 881, quoi nous l'avons privé de toute communion ecclefiastique, & anathematisé comme ennemi de la chrétienté; jusques à ce qu'il se separe entierement des Sarrassas. Le pape envoya aussi cette sentence aux évêques vossins de Gaiete, de Capouë, de Veroli, d'Amals, de Benevent, & de Salerne.

de Salerne. \*

4. 24. Athanase demeura plus d'un an en cet état, mais ensin il envoya un de ses diacres au pape, pour le prier de l'absoudre, en renonçant à l'alliance des Sarrasins. Le pape envoya à Naples l'évêque Marin trésorier du saint siege, & un autre homme considerable nommé Sicon, avec une lettre par laquelle il absour Athanase de l'excommunication & de la suspense. A condition, dit-il, qu'en presence de nos députez, vous nous envoyerez se plus que vous pourrez des principaux d'entre les Sarrasins, dons nous marquons les noms, après avoir égorgé les autres. Cette condition d'absolution imposée par un pape à un

ceur de l'églife.

XXX. En même-temps que se tenoit à Rome Ie conConcile de cile où Athanase fut condamné, les évêques de
Filmes.

pluseurs provinces de France en tinrent un à
7° 9. 70 ms filmes au diocese de Reims, dans l'éplife de

évêque, n'est gueres conforme à l'ancienne dou-

Pluneurs provinces de France en tintent un a 70, 9, tonte Fisses au diocese de Reims, dans l'église de P. 337. sim Macre martyre, que l'on honore le sixié-Mayr R. me de Janvier. Ce concile commença le second

5. Jans. jour d'Avril 881. indiction quatorziémes l'archevêque Hincmar y préssoir, & on reconnost son style dans les huit articles qui nous en reftent. Ce sont plûtôt de longues exhortations que des canons. Le premier marque la distinction des deux puissances, la sacerdotale & la royale, rapportant le sameux passage du pape

6. 3. saint Gelase. On en cite un grand, de saint Gre-6. 4. goire contre la négligence des évêques. On ordonne que les commissaires du roi avec l'évêque diocesain , s'informeront de l'état des monas- AN. 881, teres, tant de chanoines, que de moines, & de religieuses, du consentement de ceux qui en jouissent. Ils examineront le nombre & les mœurs des religieux, leur fubfiftance, les réparations des lieux reguliers, le tréfor, la bibliotheque, l'hospitalité & les aumônes. Ils en drefferont des états exacts, qu'ils envoyeront au roi; afin qu'il puisse y pourvoir avec le confeils des évêques. C'est que les monasteres possedez souvent par des seigneurs seculiers, tomboient dans une extrême décadence. On rappor- 6.5. te plusieurs passages de l'écriture & des peres contre les pillages qui devenoient toûjours plus frequens; & on y ajoûte des extraits des capitu- . . laires, pour montrer au roi & à ses officiers, comment ils doivent les reprimer. On infifte fur 2, 7. la necessité de la penitence & de la restitution du bien mal acquis. Enfin le concile s'adresse au . . . roi, qui étoit Louis III. en cette partie de la France, car son frere Carloman regnoit en Bourgogne & en Aquitaine. On lui propose l'exemple de Charlemagne qui avoit toujours auprès de lui trois des plus sages de son conseil, & mettoit fous le chevet de fon lit des tablettes. où il marquoit toutes les pensées qui lui venoient, même la nuit, touchant le bien de l'église ou de fon état, pour les communiquer à fon confeil. On represente au jeune prince qu'il a plufieurs compagnons dans la dignité roiale, & qu'il n'est presque plus roi que de nom, & on l'exhorte à s'élever par sa sagesse au dessus de son âge. Enfin ce concile envoya au roi une grande âge. Enfin ce concile envoya au roi une grande

Ap. Hinc.

exhortation contre les ravisseurs, qui enlevoient 

pps. 16. des veuves, des filles malgré leurs parens, & mê- 10. 3. p.125. me des religienses, y joignant plusieurs extraits des canons.

Histoire Ecclesiastique.

An. 8 1. presenta au concile de Pisses un décret d'élec-Hinem. ep. tion du clergé & du peuple, en faveur d'un 12. 10m. 1. clerc nommé Odacre, que la cour protegeoir, p. 188. mais qui sur jugé indigne par le concile; & on envoya au roi des évêques avec une lettre, contenant les causes du retus, & demandant la libertenant les causes du retus, & demandant la liber-

78.3-té des élections. La cour s'en offenfa; & l'archevêque Hinemar apprit que l'on difoir, que quand le roi permettoit de faire une élection,

n. 4. on devoit élire celui qu'il vouloit, que les biens ecolefiastiques étoient en fa puissance, & qu'il

6. les donnoit à qui il lui plaifoit. Hinemar reçut ensuite une lettre du roi, où il témoignoit vouloir suivre se conseils, tant pour les affaires de l'écoupe pour les affaires de l'écoupe pour les affaires de l'écoupe pour le les de l'écoupe l'écoupe pour les affaires de l'écoupe l'écoupe

n. 7. l'état que pour celles de l'églife, le priant d'avoir le même attachement pour lui, qu'il avoit en pour les rois ses predecesseurs; & ajoûtoit:

8. 9. Je vous prie, que de votre confentement & par votre minifiare je puisse donner l'évêché de Beauvais à O here votre cher sils & mon sidele férviteur. Si vous avez cette complaisance pour moi, j'honorerai en tout ceux que vous affectionnerez le plus.

XXI Hinemar répondit en fubliance: Dans la letd'illemant pecteui vous est dit, ni contre le bien de votre pour la liétat: elle ne tend qu'i conserver au métropolitain heré des aux évêques de la province le droit d'examiétat: ni confirmer let élections suivant les ca-

", 5. nons. Que vous foiez le mairre des élections & des biens ecclefiaftiques, ce font des difcours fortis de l'enfer & de la bouche du ferpent. Souvenez-vous de la promeffe que vous avez faite à votre facre, & que vous avez fouferite de votre main, & prefentée à Dieu sur l'autel devant les évêques : faites-vous la relire en presence de votre conseil, & ne pretendez pas introduire.

Livre cinquante-troisième. 45

dans l'église ce que les grands empereurs vos predecesseurs n'ont pas prétendu de leur temps. AN. 881. l'espere vous conserver toûjours la fidelité & le n. 7. dévouement que je vous dois; & je n'ai pas peu travaillé pour votre élection; ne me rendez donc pas le mal pour le bien, en voulant me persuader dans ma vieillesse de m'écarter des saintes regles, que j'ai suivies, graces à Dieu, jusques ici pendant trente-fix ans d'épiscopat. Quant aux n. 9. promelles que vous me faites, je ne prétens vous rien demander que pour votre propre falut en faveur des pauvres. Mais je vous prie de confi- n. 19: derer que les ordinations contre les canons sont simoniaques, & que tous ceux qui en sont les médiateurs, participent à ce crime. Je ne vous ai point ici parlé de mon chef, ni débité mes penfées. Je vous ai rapporté les paroles de Jesus-Christ, de ses apôtres & de ses saints qui regnent avec lui dans le ciel; craignez de ne les pas éconter. Que les évêques s'assemblent donc en concile, pour proceder à une élection réguliere avec le clergé & le peuple de Beauvais, & de votre consentement.

Sur cette réponse. Hincmar recut le treizième ep. 13. page de Juin une autre lettre plus pressante, où on 196. faisoit dire au roi: Si vous ne consentez pas à n. s. Pordination d'Odacre, je tiendrai bour certain que vous ne voulez pas me rendre le respect qui m'est dû, ni conserver mes droits; mais résister en tout à ma volonté. Contre mon égal, j'emploierois tout mon pouvoir pour maintenir ma dignité; mais je dois méprifer un sujet qui veut la déprimer. Il n'en sera point autrement de cette affaire, jusques à ce que j'en aie informé le roi mon frere & les rois mes confins; pour assembler tous les évêques de nos roiaumes, qui prononceront conformément à notre dignité. Enfin s'il est nécessaire, nous ferons encore d'ailleurs ce qui era raifonnable.

La réponse d'Hincmar fut à proportion plus A N. 881. vigoureuse. Sur le manque de respect & la désobéiffance, il donne un démenti au fecretaire qui a écrit la lettre : sur le mépris qu'elle témoigne de lui, il releve la puissance spirituelle, & dit : Ce n'est pas vous qui m'avez chois pour gouverner l'église, mais c'est moi qui avec mes collegues & les autres fideles, vous ai élu pour gouverner le roiaume, à condition d'observer les loix. Nous ne craignons point de rendre raison de notre conduite devant les évêques, parce que nous n'avons rien fait que suivant les canons: Mais fi vous ne changez ce que vous avez mal fait, Dieu le redressera quand il lui plaira. L'empereur Louis n'a pastant vécu que son pere Charles. Votre ayeul Charles n'a pas tant vêcu que son pere, ni votre pere autant que le sien. Et quand vous êtes à Compiegne à leur place , baissez les yeux, voyez où est votre pere, & demandé où est enterré votre ayeul; & re vous clevez pas devant celui qui est mort pour vous & reffuscité, & ne meurt plus. Vous passerez promptement, mais l'église avec ses passeurs, fous Jesus Christ leur chef, subsistera éternellement, suivant sa promesse Cette menace d'Hincmar pouvoit paroître une prophetie . quand on vit ce jeune roi Louis mourir l'année fuivante.

Il continuë: Quant à ce qui suit, que s'il est nécessaire vous serez d'ailleurs ce qui sera raisonnable; je vois bien que c'est pour m'intimider. Mais vous n'avez de puissance que celle qui vous est donnée d'enhaut; & Dieu veillle, soit par vous, soit par qui il lui plaira, me tirer de cette prison, je veux dire, de ce corps vieux & insime pour m'appeller à lui, que je désire voir de tout mon cœur; non pour mes mérites, je u'ai mérité que du mal; mais par sa misserie u'ai mérité que du mal; mais par sa misserie.

fo, X1X. 12.

Corde & sa grace gratuite. Que si j'ai peché en consentant à votre élection, contre la vo-An. 881.

lonté & les menaces de plusieurs; je prie Dieu, que vous m'en punissiez en cette vie, afin de ne l'être pas dans l'autre. Et puisque vous avez tant à cœur l'élection d'Odacre, mandez-moi le temps auquel les évêques de la province de Reims, avec ceux qui vous ont été députez par le concile de Fismes, se pourront assembler. Je m'y ferai porter si je suis encore en vie. Faites-y venir Odacre, avec ceux qui l'ont élû, foit du palais, foit de l'églife de Beauvais ; venez y si vous l'avez agréable, ou y envoyez des commissaires; & l'on verra si Odacre est entré dans la bergerie par la porte. Mais qu'il sçache, que s'il ne vient, nous l'irons chercher quelque part qu'il soit dans la province de Reims, & nous le jugerons selon les canons, comme usurpateur d'une église, en sorte qu'il ne sera jamais aucune fonction ecclesiastique, en quelque lieu que ce soit de cette province, & que tous ceux qui auront eu part à son crime, seront excommuniez , jusques à ce qu'ils satisfassent à l'église.

Tegnie.

Enfin l'intrusion d'Odacre ayant déja duré
plus d'un an, Hincmar avec les évêques de sa Odacre exprovince, publia une fenence contre lui, où il communié,
dit: Il n'a pas craint le jugement de Dieu, ni Opnste, 52.

Consideré qu'au jeudi-faint dernier plusseurs que p. 811.

Tévêque Odon avoit mis en pénitence publique,
font demeutez sans être réconciliez, ni recevoir la communion, que plusseurs n'ent pû recevoir le baptéme folemnel, ni la confirmation.
Qu'il est mort plusseurs curez dans les paroisses de
la campagne, où plusseurs enfans ont pû moupir sans baptême, & plusseurs autres personnes
fans absolution, sans extrême-ondition, sans via-

tique, & sans prieres solemnelles, pour le re-

pos de leurs ames. Au lieu que l'œconome de l'église doit en conserver les revenus pendant la vacance, Odacre s'est emparé par voie de fait, & par la puissance séculiere, non seulement des revenus, mais de tous les biens de l'églife de Beauvais; & nous sçavons que pour obtenir cette dignité il a donné de l'argent & d'autres chofes, par des personnes qui ne sont pas inconnues. C'est pourquoi, attendu qu'il n'est point clerc de la province de Reims, nous le déclarons excommunié suivant les canons; & s'il demeure dans sa contumace, incapable de faire jamais aucune fonction clericale dans cette province, ni de recevoir la communion qu'à la mort en viatique. L'opposition d'Hincmar eut son effet, & Odacre n'est point compté entre les évêques de Beauvais.

XXXIII. La liberté dans les élections des évêques rétaforme des blie par Louis le Debonnaire fubsitioit encore; a élections & nous en voyons la pratique en plusieurs actes d'évêques du temps, recueillis par le pere Sirmond; dont

Sup. liv j'estime important de faire mention dans cette xxvv n. 47. histoire. Premierement 36-tôt qu'un évéque évoir 70 - 1. com mort , l'églié vocante envoyoit des députez au Gall ap. 162 métropolitain. On le voit par une lettre d'Hinestre, p 1866, mar au roi Charles le Chauve, où il dit: Trois n. 1. Cetros & deux laigues de l'églié de Senlis sont

venus me trouver pour m'avertir de la mort de notre frere Erpoin, & m'apporter une requête du clergé & du peuple, a fin qu'on leur donne un passeur les regles. Je leur ai demandé s'ils avoient ordre de proposer une certaine personne, ils m'ont répondu qu'ils n'avoient ordre que de me prier de leur procurer auprès de vous la liberté ordinaire de l'élection Quoique j'eusse appris la mort d'Erpoin, dès le jour précedent; je n'ai rien voulu vous en écrire que je n'eusse reçu des députez de cette églife, selon la coû-

tume. C'est pourquoi je vous prie de me marquer par vos lettres, celui qui vous plaira d'entre les évéques nos confreres, asín que je lui envoye mes lettres canoniques, pour l'établir visiteur dans cette église. Il sera faire l'élection, dont il m'apportera lui-meine ou m'envoyera le décret sous'entre de tous; & ce sera moi qui vous en donnerai avis. Quand j'aurai reçu votre consentement, j'envoyerai mon mandement aux éveques de la province de Reins, leur marquant le jour & le lieu où ils s'assembleront pour l'ordination de l'évéque élu, asín qu'ils y viennent eux-mémes, on y envoyent par un prêtre on un diacre, leurs lettres de consentement.

La forme de la commission de l'évêque visi- ». 23 teur se trouve dans une lettre du même Hincmar à Hedenulse évêque de Laon, pour prendre soin de l'églife de Cambrai, après la mort de l'évéque Jean. Vous vous rendrez, lui dit-il, au plûtôt à cette églife, & vous exhorterez publiquement le peuple d'élire fans passion, & d'un commun confentement , celui qu'ils trouveront le plus digne, & en qui il n'y aura aucune irregularité. Je vous envoye le formulaire de l'élection que vous ferez lire publiquement, afin que personne n'en pretende cause d'ignorance. L'élection ne doit pas être faite seulement par le clergé de la ville; tous les monasteres du diocese & tous les curez de la campagne doivent y envoyer des députez porteurs de leurs suffrages unanimes. Les laïques nobles & les citoiens y feront aussi presens, car tous doivent élire celui à qui tous doivent obéir. S'ils s'accordent à choifir une personne capable, faitesleur faire un décret, qui fera souscrit de chacun, & quand je leur manderai ils m'envoyeront l'élû avec le décret d'élection, & des députez en assez grand nombre, pour lui rendre témoignage au nom de tous.

En même-temps le métropolitain écrivoit au olergé & au peuple de l'églife vacante, comme . nous voyons par deux lettres d'Hincmar ; l'une en la même occasion que la precedente, après la mort de Jean de Cambrai; l'autre à l'église de Beauvais, après la mort de l'évêque Odon.

#. 4. Vous ferez, leur dit-il, des jeunes & des procesfions; puis vous vous affemblerez au plutôt pour l'élection, dont vous ne ferez le decret qu'en presence de l'évêque visiteur, que nous yous avons envoyé. Celui que vous choisirez fera un prêtre ou un diacre tiré de votre églife, foit dans la ville, foit dans les monasteres. Que si, ce qu'à Dieu ne plaise, vous ne trouvez point de sujet digne dans le diocese; faites ensorte d'en trouver un de quelqu'autre église de notre province, ou même d'une autre province; mais alors il faudra obtenir la permission pat écrit de l'évêque interessé. Gardez-vous sur-tout que dans cette élection il n'y ait point de fimonie. Il marque ensuite toutes les irregularitez specifiées par les canons, & les qualitez que doit avoir un évêque; puis il ajoûte: Amenez-nous votre élu pour l'examiner : & scachez que si c'est une personne indigne, non seulement il ne sera point votre évêque, mais encore vous encourrez la censure des canons; ¿& nous, avec les évêques nos confreres, après avoir rejetté votre élection irreguliere, nous choisirons un évêque qui ne soit point complaisant à vos désirs déreglez.

L'évêque vifiteur étant arrivé, & ayant assemblé le clergé & le peuple de l'églife vacante, leur faisoit un discours, dont nous avons un exemple à l'occasion d'une élection du temps de Louis le Débonnaire. Nous vous déclarons, dit

le

le visiteur, que nous sommes envoyez ici, pour vous faire sçavoir la liberté que l'empereur vous A N. 881. accorde d'élire un évêque; & il nous a or lonné de vous expliquer de quelles bonnes qualitez il. doit être orné, & de quels défauts il doit être exempt. Il cite saint Paul à Tite & à Timothée; puis il dit : Qu'on apporte le livre, & qu'on lise Tit. 1. 10 ces passages devant vous. Nous voulons aussi qu'on vous life les canons, afin que personne ne puille s'excufer fur son ignorance. Après la lecture de plusieurs ganons, il s'adresse aux prêtres , & leur dit : Souvenez-vous de votre ordination, vous qui gouvernez les ames, & qui êtes les co-Iomnes de l'église; vous qui consacrez de votre bouche le corps de Jesus-Christ, & qui délivrez les hommes de la captivité du démon par l'imposition de vos mains. Gardez-vous de vous laisfer surprendre à ses artifices , pour abuser du pou-

Il s'adresse ensuite au reste du clergé, puis aux vierges & aux veuves; & enfin aux nobles & aux autres laïques mariez. Priez Dieu, dit-il, qu'il ne vous envoye pas un évêque d'une autre église, mais de cette famille. Car souvent il arrive des divisions scandaleuses entre l'évêque venu de dehors & son troupeau. Que si vous faites une mauvaile élection, nous n'y confentirons point, mais nous en avertirons l'empereur, & il pourra, fans violer les canons, donner cette place à tel ecclesiastique qu'il lui plaira. Il s'adresse ensuite à tous en general, & les exhorte à jeuner trois jours, faire des aumones & des prieres pour élire celuiqu'ils connoîtront le meilleur, le plus sçavant & le plus vertueux. Ce que l'évêque visiteur dit ici Sup. n. 3ª que l'empereur pourra donner la place à qui il lui plaira, se doit prendre pour une menace, car nous venons de voir le contraire dans une lettre d'Hincmar.

Tome XI.

voir d'élire.

Le décret d'élection étoit en forme de lettre A N. 881. adressée au métropolitain & à ses suffragans, de la part du clergé & du peuple de l'église vacante, & nous en avons trois exemples. L'élection d'Hedenulfe pour le siège de Laon, après la dé-

Form n. 7. position d'Hincmar, en datte du vingt-huitiéme Sup. liv. de Mars 876. On y marque ainsi l'utilité des 111. 8. 34. élections. De peur que le peuple ne méprise ou ne haisse l'évêque, qu'il n'a pas desiré, & que la religion ne s'affoibliffe, s'il ne peut avoir celui qu'il vouloit. Afin aussi que ceux qui doivent l'ordonner, lui imposent les mains plus volontiers, voyant qu'il est demandé tout d'une

n. 8. voix. Le second exemple est d'Enée pour le siège Sup. liv. de Paris, après la mort d'Ercanrad. Le décret XLIX. #. 13. marque qu'il est élu suivant le désir du roi, en

Faim. n. 9. forte que c'est plutôt un consentement à son choix, qu'une veritable élection. Le troisiéme est d'Ansegise archevêque de Sens, tiré de la province de Reims & du diocese de Beauvais, où il étoit abbé de S. Michel. Le décret porte, qu'il est élu par la permission des évêques de la province de Sens, & du consentement du roi. La datte est du vingt-septième de Juin 871. Le dé-

spufc. 43. t. cret d'élection devoit être écrit dans un parche-#. P. 7.7. min, afin d'y pouvoir mettre les souscriptions du clergé, des députez des monasteres, des principaux d'entre les curez de la campagne & d'entre le peuple.

Si l'élu n'étoit que diacre, il devoit être ordonné prêtre dans le temps convenable. Et quand il étoit arrivé au lieu où se devoit faire l'ordination; la veille qui étoit le samedi, tous les évêques de la province devoient s'affembler à l'église métropolitaine, où l'on faisoit lire publiquement le décret de l'élection. Les évêques demandoient aux députez si elle s'étoit faite unanimement, comme portoit le décret, & s'ils connoifoient dans l'élu les bonnes qualitez qu'ils lui attribuoient. Après leur réponie ils de. AN. 881. mandoient s'il y avoit-là quelqu'un qui voullut dire quelque chose contre lui ou s'opposer à son élection. Ensuite on examinoit l'élu. C'est ainsi que l'archevèque Hincmar le marque à Adventus évêque de Mets, en lui envoyant la forme de la consecration d'un évêque. Mais on entendra mieux cet examen par l'aste de l'ordination de Guillebert évêque de Châlons, qui commence ainsi :

L'an 868. le troiféme de Decembre, e'étoit XXXIV. un vendredi, s'affemblerent à Quierci dans l'é-de l'évêque glife Hincmar archevêque de Reims, Hincmar étu. évêque de L30n, Odon de Beauvais, avec les Form prodéputez des cinq autres évêques de la province, 3ms. n. 11.

porteurs de leurs lettres d'excuse. Il y avoit aussi des évêques d'autres provinces; sçavoir, Venillon de Rouen, Herard do Tours, Egilon de Sens, & Fouloric de Troyes; eu sorte que cette assemblée pourroit être comprée entre les conciles, & apparemment elle se tenoit à Quierci à l'occasion d'un parlement. Tous ces évêques étant donc assemblez, le clergé, les magistrats & le peuple de Châlons, c'est-à-dire, leurs députez, se presenterent avec le decret d'e-lection, demandant que le prêtre Guillebert sût ordonné leur évêque.

L'archevêque Hincmar Jeur fit des repreches de ce qu'il avoit appris par d'autres que par eux, la mort de leur évêque; & leur rendit la raifon pourquoi il s'éroit fait deux élections dans leur églife, fçavoir, que la premiere n'avoit pas été réguliere. Le decret d'élection fur lu publiquement avec les foufcriptions; puis on interrogea les chanoines, les moines, les curez & les nobles laïques, s'ils confentoient à l'élection de Guillebert. Ils l'affurerent, tant pour eux, que

A N. 881

pour les absens. Hincmar dit : Nous ne le connoissons pas, montrez-le nous, afin que nous voyions s'il est digne de ce rang. Il se presenta, & Hincmar lui demanda d'où il étoit? Guillebert répondit : le suis de Touraine. De quelle condition, dit Hincmar? Il répondit : Quoique pecheur, je suis né libre. Où avez-vous étudié? J'ai été mis à l'école de Tours, pour apprendre les lettres humaines. Quel ordre avez-vous, & de qui l'avez-vous recu ? Herard, mon pere, que voilà, m'a donné tous les ordres jusques au diaconat; puis en vertu de ses lettres, Erpoin m'a ordonné prêtre. Pourquoi êtes-vous venu dans notre province ? Mes parens m'ont mis au fervice du roi, avec la permission d'Herard mon archevêque. Que faissez-vous chez le roi? Je tenois les registres de ses revenus.

Alors Hincmar dit : Puisque vous avez été receveur dubien d'autrui, écoutez ce qu'en dit le concile de Calcedoine, & il fit lire le canon. Guillebert répondit : Je n'ai point été receveur ni fait d'exactions sur personne, ou exercé de contraintes; je n'ai fait qu'écrire les revenus, & en faire le rapport au roi. On demanda à ceux qui étoient à la cour, s'ils avoient connoissance que dans cette fonction il cut fait quelque chose indigne du facerdoce. Plusieurs nobles laiques répondirent qu'il n'y avoir rien fait de contraire aux canons & a sa profession. Hincmar lui demanda encore s'il avoit en quelque emploi ecclesiastique? Il répondit, qu'il avoit été prevôt du monaftere de S. Vaaft d'Arras, par l'ordre de l'évêque Jean & du confentement des moines : & il fit lire les lettres de l'évêque Jean , & des moines, qui lui rendoient un témoignage avantageux. Hincmar continua: Comme vous avez en une commission du roi , il faut scavoir s'il n'a point quelque prétention sur yous. On rapportà des lettres avec le sceau du roi ; portant, qu'il lui avoit rendu très - bon compte de ses A N. 881, commissions, & qu'il ne lui demanderoit jamais rien; mais que si on le trouvoit digné de l'épiscopat, il demandoit qu'on l'ordonnat évêque de Châlons. Tout cela ayant été prouvé par lettre & par témoins, Hincmar dit à l'archevéque de Tours: pussqu'il est né, élevé & ordonné chez vous, & que le clergé & le peuple de Châlons le désire pour évêque, nous demandons votre permission pour examiner avec vous s'il est digne de cette charge. Herard l'accorda très-vo-lontiers.

On fit afféoir Guillebert devant eux . on lui donna le pastoral de saint Gregoire, on lui sit lire le premier chapitre; & on lui demanda s'il l'entendoit, & s'il vouloit y conformer sa vie & sa doctrine. Il dit qu'oui ; on lui fit lire le premier canon du quatrième concile de Carthage: & il déclara qu'il l'entendoit & le vouloit observet. On lui lut l'instruction que le nouvel évêque doit recevoir de ceux qui l'ont ordonné, & qui contient les regles de sa vie & de sa conduite; on lui demanda s'il vouloit s'y conformer, & il le promit. Enfin on lui dit de lire publiquement sa confession de foi, de la souscrire s'il croyoit ainst; s'il y trouvoit quelque difficulté, de se retirer librement. Il la lut & déclara que c'étoit ce qu'il vouloit enseigner.

La profession de foi de Guillebert n'est pas rapportée, mais nous en avons une formule génerale de ce même-temps, & en particulier celle d'Adalbert, lorsqu'il sur ordonné par Hinemar évéque de Therouiane. Elle commence par l'are Fermi, pronticle de l'église Catholique, dans laquelle scule n. 13, n. 12, est la rémission des pechez, & hors laquelle on ne peut être sanvé. Je reçois, dit-il, avec respect les six conciles géneraux de Nicée courte Arius,

Histoire Ecclesiaftique.

462

de C. P. contre Macedonius, d'Ephese contre AN. 881. Nestorius, de Calcedoine contre Eutyches, de C. P. contre Theodore & les autres heretiques; & enfin de C. P. touchant les deux operations en Jesus-Christ. Il ne parle point des deux derniers conciles, mais il ajoûte : Je condamne tous ceux qui ont été condamnez par ces conciles, je reçois la lettre de saint Leon à Flavien & le symbole de faint Athanase que l'on chante si souvent dans l'église. Ainsi je crois trois personnes en une divinité. Il explique la foi de la Trinité & de l'incarnation, & ajoûte: J'anathematise toutes les heresies & les schismes que l'église anathematise, & je reçois tout ce qu'elle reçoit. Je promets d'observer les canons & les ordonnances des conciles; & particulierement les droits de la métropole de Reims.

Après que Guillebert élû évêque de Châlons eut été ainsi examiné & trouvé catholique, letté & digne de l'épisopat; on lut les canons touchant ceux qui sont tirez d'une autre province, suivant lesquels l'archevêque Hincmar, avec ses suivant lesquels l'archevêque Hincmar, avec ses suivant en les de Châlons, le demanderent humblement à l'archevêque Herard & l'obtinent. Hincmar avertit Guillebert qu'il devoit souscrire sa profession de soi su'il venoit de sire, & il le sit aussi-tôt. Alors on sût les lettes des évêques, qui pour divers empêchemens n'avoient pû se trouver à cet examen, portant Leur consentement à tout ce qui se feroit canoniquement pour l'examen & l'ordination de Guil-quement pour l'examen & l'ordination de Guil-

n. i4. lebert. Nous avons un exemple de ces lettres Sup. liv. d'excuse en celle de Prudence évêque de Troyes, XLIX. n. 13. que j'ai rapportée en son lieu, où il déclare à quelles conditions il consent à l'ordination d'Ende née évêque de Paris.

XXXV. Ces lettres ayant été lûes, on prit jour pour Forme de l'ordination de Guillebert; seavoir le cinquiéme

Livre cinquante-troisiéme. 4

de Decembre, qui cette année 868. étoit le lecond dimanche de l'Avent. On marqua le lieu : A N. 8 11. sçavoir le monastere de Bretigny, dans le diocese la consecrade Noyon; & l'archevêque Hincmar avertit Guil-tion. lebert de faire une confession generale devant Dieu de toute sa vie, pour mieux se préparer à une si grande action. Le jour venu, l'archev :que avec les deux évêques ses suffragans, Hincmir de Laon & Odon de Beauvais, & les députe : des évêques absens se rendirent au lieu marqué; & parce que le vendredi, lors de l'examen l'archevêque avoit suffisamment parlé de l'élû devant le peuple, & que l'heure pressoit ; il ne fit point de sermon le dimanche; mais après l'introite, le Gloria in excelsis, la premiere oraison de l'Avent, la seconde de l'ordination, & les litanies, Guillebert fut confacré évêque. Enfuite on lut l'épitre, & on acheva la melle; puis on donna au nouvel évêque l'instruction qui lui avoit été lue le jour precedent, souscrite de l'archevêque, des deux évêques & des députez. Je remarque ici, que l'on disoit pendant l'Avent le

Gloria in excellis. On donnoit au nouvel évêque des lettres de n. 15. son ordination, dattées du jour & de l'année, dont nous avons un exemple dans l'acte donné à Electram évêque de Rennes, portant que le 29. de Septembre 866. il fut ordonné par Herard archevêque de Tours, Actard évêque de Nantes, & Robert du Mans, avec le consentement par écrit des autres évêques de la province, & du roi Charles, Mais l'acte d'ordination d'Hedenulfe évêque de Laon, contient de plus les instructions, que le métropolitain donnoit au nouvel évêque. Cet acte est en forme de lettre de l'archevêque Hincmar au clergé, aux magistrats & au peuple de l'église de Laon; & l'instruction qu'il renferme tirée des archives de l'église de

l'autel.

Reims, comprend en abregé tous les devoirs d'un A N. 881. évêque, avec quelques avis particuliers contre les abus de ce temps-là. On trouve une infruction femblable à la fin du pontifical Romain. La lettre d'ordination d'Hedenulfe finit par une exhortation à fon clergé & à fon peuple de lui obéir, & est foulérite par Odon de Beauvais, & fix autres évêques de la province.

On voit plus en détail la ceremonie de l'ordination des évêques dans la lettre de l'arche-Pinfe. 43. vêque Hincmar à Adventius. Le dimanche les évêques de la province, le clergé & le peuple doivent se rendre de bonne heure au lieu de l'ordination. Tout étant préparé, les évêques près de l'autel, revêtus des habits facrez, comme tous les autres ecclessaftiques : l'élû revêtu pontificalement, doit être amené de la facriftie par les premiers du clergé de sa cathedrale, & mis à la derniere place après les évêques. Le consecrateur commence la messe; & après l'introite & le Kyrie, il dit le Gloria in excelsis. ·Puis il dit l'oraison qui est la premiere dans le formulaire de la consecration. Aussi-tôt, & avant la lecture de l'épitre, il avertit le peuple de prier pour l'élu, & pour ceux qui le consacrent. Il le prend par la main, on commence les litanies, pendant lesquelles le consecrateur, l'élû & les

A la fin des litanies, quand on dit Agnus Dei, les évêques se redressent, & le consecrateur prend le livre, l'ouvre par le milieu, & le met sur le cou de l'étà, toûjours incliné devant l'autel, & deux évêques soûtiennent le livre chaqua de leur côté. Du temps que les livresétoient des rouleaux, cette ceremonie étoit facile, & le livre ouvert pendoit des deux côtez comme une étole. Tandis que l'étà porte ains l'évangine étole. Tandis que l'étà porte ains l'évangine

évêques assistans, demeurent inclinez devant

469

le ; tous les évêques avec le confecrateur , mettent la main droite sur la tête de l'élû; le An. 881. confecrateur dit une seconde oraison, puis une préface, & enfin la priere de la confecration. Quand il en est aux endroits où il y a des croix marquées, il prend à sa main gauche le vase du faint chrême, & du pouce de la main droite, il fait autant de fois la croix avec le faint chréme sur le haut de la tête de l'élû. La consecration faite, les évéques lui ôtent l'évangile du cou; & le confecrateur lui met l'anneau au doigt, en difant ce qu'il fignifie : sçavoir, la fidelité pour garder le secret des mysteres, n'en découvrir à ses auditeurs que ce qu'il faut, & en cacher ce qu'il faut. C'est que les anciens portoient leurs cachets à leurs bagues. Ensuite le consecrateur lui donne le bâton pastoral signe du gouvernement : puis il lui donne le bailer de paix, le nouveau confacré le donne à tous les évêques, & on lui met un fiege où il s'assied felon son rang, On lit l'épitre, qui est de la premiere à Timothée, touchant les devoits des Tim. 177évêques. Pendant l'épitre le métropolitain confecrateur & les comprovinciaux, fouscrivent

évêques. Pendant l'épitre le métropolitain confecrateur & les comprovinciaux, fouscrivent l'acte d'ordination; & si-tôt que la messe et finie le donnent au consacré devant l'autel, & se retirent.

ie retirent

Alors le nouvel évêque est mené ou porté à fon église cathedrale, en chantant, & y étant artivé il s'assied dans la chaire, & recommande au clergé de le servir, lui & son église, chacin felon leur rang. De-là il va à la facristie, & l'introite étant commencé, il vient dire la messe folemnelle selon la coûtume. S'il est métropplitain, ses comprovinciaux qui l'ont confacré, assistent à cette seconde messe: à la sin de singuelle ils mettent la lettre d'ordination sur l'autel, d'où ils la prennent pour lui donner. Telet, d'où ils la prennent pour lui donner. Telet, d'où ils la prennent pour lui donner.

R.

les étoient les confecrations d'évêques du temps A N. 881. d'Hincmar; & ce qui m'y paroît de plus remarquable, sont ces deux messes séparées du confacrant & du confacré, que l'on a depuis jointes ensemble.

Opufc. 46. 20m. 2. P. 762.

Hincmar a fait aussi un traité des devoirs d'un évêque, où il dit entre autres choses, qu'il doit pourvoir à son clergé de tout le nécessaire, tant pour le spirituel que pour le temporel : qu'il doit prendre soin du luminaire de l'église, des ornemens, de l'entretien & de la réparation des bâtimens, des pauvres, & de l'hospitalité. C'est que les biens de l'église n'étoient point encore partagez ; & par conféquent l'évêque étoit chargé de la subfistance des clercs & de tontes ces autres dépenses. Il dit encore, que l'évêque doit fournir au roi des troupes, pour la défense de l'église, selon son pouvoir, & suivant l'ancienne coûtume : pour rendre à Cesar ce qui est à Cesar, & à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le service de guerre, que rendoient alors tous les feigneurs à proportion de leurs terres, & dont j'ai fouvent parle. Il s'étend ensuite sur les usurpations des biens d'église, & défend particulierement de toucher à ceux de l'église de Beauvais. fons prétexte de l'autorité du roi, ce qui se rapporte à la vacance de ce siege après la mort d'Odon . & à l'intrusion d'Odacre.

XXXVI. Affaires d'Italie. ep. 271. 272. 173. 275. ep. 274.

ep. 308.

A Rome le pape Jean ayant reçu plusieurs plaintes contre Romain archeveque de Ravenne . le cita au concile qu'il devoit tenir le vingtquatriéme de Septembre 881. Il trouvoit mauvais entre autres choses, que sans son autorité, Romain eût ordonné un évêque à Faïence. C'est pourquoi il défendit à cet évêque d'en faire aucune fonction, & donna commission à un évêque voisin, de prendre soin de cette église comme vacante, en qualité de visiteur. L'archevêLivre cinquante-troisiéme. 46

que de Ravenne n'étant point venu au concile de Rome y fut excommunié, jufqu'à ce qu'il fe À N. 881. presentat; & l'excommunication notifiée à son clergé & à son peuple, par une lettre du quatrième d'Octobre 831. Mais on voit pat celles de ep 178. l'année suivante, qu'il étoit reconcilié avec le epil. 30 pape.

Le couronnement de l'empereur Charles n'avoit encore procuré aucun fecours à Rome depuis près d'un an , comme font voir les plaintes et 169 177du pape, entre autres dans une lettre de l'onzié-tr<sup>51fl-179</sup>. me Novembre. Elles continuerent l'année fui-tr<sup>93</sup>. vante 832. & le pape s'adreffa même à l'impera-

trice Richarde; mais le tout sans fruit.

Le fiége de Geneve étant venu à vaquer, l'empereur Charles fit élire pour le remplir un clerc nommé Optandus; mais Otram archevêque de mift. 295. Vienne, qui reconnoissoit Boson pour son roi, refusa de sacrer Optandus, comme n'ayant été ni ordonné, ni baptilé dans cette églife, & y ordonna un autre eveque. Cependant le pape, efift. 281. pour ne pas laisser cette église vacante, & à la priere de l'empereur, confacra lui-même Optandus, & ordonna au clergé & au peuple de Geneve de le recevoir ; déclarant toutefois, que par cette consecration extraordinaire, il n'entendoit point prejudicier aux droits du métropolitain. Il écrivit ensuite à Otram, lui reprochant de fa- epif. 188. voriser le parti de Boson, qu'il traite de tyran & d'usurpateur : & lui ordonnant sous peine de déposition, de venir à Rome se justifier. L'archevêque n'obéit pas ; au contraire , il fit prendre Optandus, & le mit dans une étroite prison. Le pape l'ayant appris, lui ordonna de le délivrer epist. 191. dans huit jours, & de venir à Rome se défendre 295. au concile qui se devoit tenir le vingt-quarrisme de Septembre indiction premiere, l'an 882. Le pape cita à ce même concile Adalbert éve-epift. 2 6. 4(8 Hiftoire Ecclefiaftique:

An. 882 noble, qu' Adalbert avoit enlevé à main armée de fon églife, où il celebroit matines, & l'avoit traité indignement.

Romain archevèque de Ravenne avoit été fans doute abfous de l'excommunication; puifque le pape n'en fait aucune mention en lui éction au le vingt-huitième d'Août de cette année 882 indiction quinzième, en faveur de deux

ep. 300 diacres. Dans les trois suivantes, qui font de la ep 301 meme datte, il se plaint de Mainbert clerc de l'éplais 301 glise de Bologne, comme de l'auteur de la divifion entre l'archevêque Romain & son clergé, à
qui il ordonne de le prendre & le mettre entre
les mains du duc Jean envoyé du pape pour l'amener à Rome. Il enjoint à quatre autres ducs

de lui prêter main-forte, fous peine de cent pieces d'or chacun d'amende, & d'abstinence du vin & des viandes cuites. L'archt vêque Romain ep. 104: mourut peu de temps après 3 & le pape écrivit à fon clergé & à son peuple une lettre, où il témoigne en être affligé, & les exhorte à priet pour lui, ce qui marque encore mieux leur ré-

conciliation.

XXXVII. Le pape Jean VIII. mourut lui-même cette
Jean VIII. avoir rempli le faint fiége pendant dix ans. Il refMarin II.
pape
VIII. avoir rempli le faint fiége pendant dix ans. Il refMarin II.
pape
VIII. de delui 310. lettres, où l'on voit qu'il étoit foir
sonc.

coupé des affaires temporelles de l'Italie, & de
tout l'empire François, & qu'il prodiguoit les
excommunications, enforte qu'elles paffoient
prefque en formule. Il faifoit moderer les penitences en faveur du voyage de Rome. En voici

un exemple.

Un nommé Leontard ayant commis un homicide, avoit été mis en penitence par son évêques & l'ayant accomplie avoit reçu l'absolution.

Ensuite il avoit eu ordre, avec d'autres, de pour-

fuivre des voleurs, à la charge de ne les points tuer ,s'il les pouvoit prendre. En ayant pris un , AN. 882. ils lui arracherent les yeux, enforte qu'il en mourut. Leontard demanda penitence à son evêque, qui lui defendit de communier qu'à la mort : de boire du vin & manger de la chair, excepté les dimanches & les fêtes, de couper ses cheveux de se marier, de converser avec les hommes, de commander à ses serfs, & jouir de son bien, & prendre de fief d'un feigneur. Leontard alla à Rome, & le pape écrivit à son évêque, que la .. 62. penitence lui paroiffoit trop rude : l'exhortant à la moderer, de peur de jetter le penitent dans le desespoir, laissant toutefois le tout à sa discretion. On voit ici que l'on méloit quelquefois à la penirence des peines temporelles, ce qui la rendoit odieuse. Ce pape étant consulté par les évêques de Germanie, si ceux qui étoient tuez à la guerre, combattant contre les paiens, pour la religion & pour l'état, recevoient la remission de leurs pechez : répondit, que ceux qui mouroient ainfi avec la pieté chrétienne, recevoient la vie éternelle, & qu'il leur donnoit l'absolution, en tant qu'il en avoit le pouvoir. Ce fut par ordre du pape Jean VIII. que Jean diacre de l'église Romaine & auparavant moine du Mont-Caisin, écrivit en quatre livres la vie de faint Gregoire le Grand, qui avoit vecu trois cens ans auparavant.

Après la mort du pape Jean VIII. le saint siége vaqua huit jours , & le dimanche vingt-troifiéme du même mois de Decembre 882. on élut pour le remplir, Marin second du nom qui avoit con. bif. été légat à C. P. & en Bulgarie, & qui étoit déja évêque; mais comme l'on croit, sans être attaché à aucun siège, & seulement, pour travailler à la mission chez les Sclaves. Il ne tint le saint

fiége que quatorze mois.

70 Hiftoire Ecclesiastique.

Louis roi de Germanie étoit mort dès le An. 882. vingtiéme de Janvier de la même année 882. &XXVIII. Empereur Charles son frere avoit réuni sous définemars son obétifance toute la France Orientale. Louis au roi Car-roi de Neustrie moyrut le quatrième d'Août, loman. Lissifant à son ferre Carloman toute la France oc-Ms. Fullo-cidentale. Alors les seigneurs du roïaume prie-

882. Berlim rent ifficinar, comme le plus ancien évêque 882. Oppse. 14. d'âge;& d'ordination, de leur donner des instruc-6. 2. p. 201. tious pour la conduite de ce jeune prince, &

la réformation de l'églife & de l'état. Il leur envoya pour cet effet deux écrits : le premier adref-

m. 12. pag. 6 aux leigneurs, principalement tiré d'Adalard 106. dont il parle ainfit l'ai vi dans ma jeuneffe 5up, liv. Adalard fage vieillard, parent de l'empereur 22V. m. 49. Charlemagne, abbé de Corbie, & le premier du

\*\*. 49. Charlemagne, abbé de Corbie, & le premier du conseil, dont j'ai lû & copié un memoire tou
\*\*. 13. chant l'ordre du palais. Il en rapporte ensuite la

fubltance, contenant les noms & les fonctions des officiers du palais, & tout l'ordre des parlemens ou affemblées, qui fe tenoient deux fois l'an, pour le gouvernement de l'état. Le premier des officiers du palais étoit l'apocrifaire ou ars, 1,4, chichapelain, dont la fonction depuis le temps

« Chichapetain, dont la noncion depuis le temps de Clovis, étoit exercée par des évéques, qui venoient à la suite du prince tour à tour & en certain temps. Depuis Pepin & Charlemagne, c'étoit le plus souvent des diacres & des prêtres pour ne pas détourner les évêques de leur résidence. Ainsi sous Pepin ce sus le prêtre Fulrad,

5. 15. du consentement des évêques. Sous Charlemagne, le même Fulrad, puis les évêques Engelram & Hildebolde: sous Louis le Débonnaire le prêtre Hilduin, après sui se prêtre Foulques,

\*\* 16. & enfin l'évêque Drogon. Ce grand chapelain avoit sous sa conduite tout le clergé du palais: avec lui étoit le grand chancelier, & fous lui des secretaires habiles & fideles, pour écrire les

Livre cinquante-troisiéme. lettres du roi. C'est que le chancelier & les fecretaires étoient tous ecclesiastiques. Le grand An. 182. chapelain prenoit connoissance de toutes les af- #. 19. 20. faires & des personnes ecclesiastiques, qui venoient à la cour ; & aucun d'eux n'avoit audience du roi que par son canal, encore n'étoitce que pour ce qu'il n'avoit pû terminer par lui-même. Il ordonnoit dans le palais tout ce qui regardoit le fervice divin : l'administration des facremens, la confolation des malades, la conversion des pecheurs, en un mot tout le spi-

Le second écrit d'Hincmar adressé aux évê- Opule, 15ques ne contient que des conseils pour la con-p. 216. duite du jeune roi Carloman, tirez de l'écriture & des peres : dans l'un & dans l'autre écrit il renvoye fouvent au concile de Filmes; & il Opnfc. 16., joint l'écrit contre les ravisseurs, qu'il avoit envové au roi Louis. Ces écrits furent les derniers

rituel

Car les Normans étant venus jusques à Laon, XXXIX. pillerent & brûlerent tous les environs : Mais avant que de l'affieger, ils résolurent d'aller à d'Hinemar. Reims; puis à Soissons. L'archevêque Hincmar en fut bien averti , & fe trouva fans defenfe : Flod. 111. car la ville de Reims n'avoit point de murailles . c. als. & il avoit envoyé les vassaux de son église au service du roi Carloman. Il fut donc obligé de fortir de nuit, avec ce qu'il avoit de plus précieux, c'est-à-dire, le corps de faint Remy & le tréfor de l'église : se faisant porter à bras dans une chaise, à cause de sa foiblesse. Les chanoines, les moines & les religieuses se disperserent de côté & d'autre; & l'archevêque se sauva deça la Marne à Epernay. Un parti de Normans s'étant avancé jusques aux portes de Reims, ils pillerent ce qu'ils trouverent & brûlerent quelques villages, mais ils n'entrerent point dans la

An. Eert.

Histoire Ecclesiastique.

ville. Hincmar ayant féjourné quelque-temps a A N. 832. Epernay, y mourut le vingt-unième de Decembre 882. & son corps sut rapporté à Reims à l'église de saint Remi, & mis dans le tombeau qu'il s'étoit préparé derriere celui du Saint, avec l'épitaphe qu'il avoit composé. Il étoit fort âgé, & avoit tenu le siege de Reims plus de trentefept ans.

Sup. liv. XLVIII. #.

C'étoit alors l'évêque le plus célebre de France; & ses écrits, dont j'ai fait mention, au moins de la plupart, font connoître qu'il avoit bien lu l'écriture & les peres : mais il étoit moins théologien que canonifte; & sa principale étude étoit de la discipline de l'église, qu'il maintint avec une grande vigueur contre les entreprises des princes & des papes mêmes. Son ftile est diffus & embarrasse, son discours plein de parentheses & accablé de citations, & il montre par tout plus de memoire & d'érudition, que de choix & de justesse d'esprit. Après lui l'église de France tomba dans une grande obsentité; toutefois l'école de Reims se soutint long-temps. Dès l'année présedente 881. les Normans

Ravagesdes Normans.

Metenf. 881.

Fuldenf. \$8z.

avoient fait d'étranges ravages. En Neustrie ils prirent le monastere de Corbie & la ville d'A-An. Bert. miens. En Lorraine étant entrez par le Vahal, ils se logerent à Nimegue, qu'ils brûlerent, & revinrent au mois de Novembre sur la Meuse. Ils ravagerent le pais & brûlerent Liege, Mastricht, Tongres, Cambrai; & en une autre courfe Cologne, Bonne, Zulpic, Juliers; & enfin Aix, où ils firent leur écurie de la belle chapelle de Charlemagne: & les monasteres d'Inde, de Malmedy & Stavelo. Tout cela fut réduit en cendre. Les religieux & les religieuses qui se purent sauver, se retirerent à Mayence, avec les corps faints & les tréfors de leurs églises.

Au commencement de l'an 882. la mort de Louis roi de Germanie ayant fait revenir les AN. 882. troupes qu'il avoit envoyées contre les Nor. Fuld. 882. mans, ils coururent les pais d'Ardenne, entre-Meter f. 882 rent le jour de l'Epiphanie au monastere de Prom; & après quelque séjour le laisserent en feu. Ils acheverent de brûler le reste jusques à Coblents : attaquerent Treves, & ayant tué une partie des habitans, & chasse le reste, s'en rendirent maîtres le cinquiéme jour d'Avril, qui étoit le Jeudi saint. Ils y sejournerent jusques au jour de Pâques, & ayant ruiné tous les environs, ils brulerent Treves & marcherent à Metz. Vala ou Bertin, 882. Valon qui en etoit évêque s'avança contre eux imprudemment avec peu de troupes, & fut tué dans le combat ; mais les Normans sans aller plus loin, retournerent avec un grand outin. En Neustrie ils avoient brûlé tous les monasteres d'Artois & de Cambresis, pris Mouson & une partie du diocese de Reims. L'empereur Char-les étant venu d'Italie, marcha contre eux, & les affiégea dans le camp où ils s'étoient retranchez près du Rhin; mais il se contenta de faire avec eux un traité. Il donna la Frise & d'autres terres à Godefroy un de leurs rois, qui se sit baptifer avec les siens, & contenta l'autre roi nommé Sigefroy, par une grande somme d'argent, tirée du trésor de saint Etienne de Metz, & d'autres lieux saints, laissant à Hugues fils du roi Lothaire la jouissance des biens de l'évêché de Metz, pendant la vacance du fiége.

Celui de Reims ayant vaqué quelque-temps après la mort d'Hincmar, on fit courir le bruit, que le clergé & le peuple avoient élu un archevêque archeveque, sans attendre qu'on leur ent en- de Reims. voyé un évêque visiteur suivant les canons, & cette calomnie étoit venue jusques aux oreil-

Hiftoire Ecclesiaftique.

An. 884. écrivit à Hildebolde évêque de Soiflons & aux Tr. 8. conc. aurres fuffragan une lettre, où ils déclarent : pg. 8. conc. aurres fuffragans une lettre, où ils déclarent : pg. 871. qu'ils n'ont point fait d'élection, & n'en feront point, que le roi ne leur air envoyé un vificeur.

La lettre et d'attrée du cinquième de Février, &

La lettre est dattée du cinquiéme de Février, & fouscrite par les chanoines de Nótre-Dame, qui est la cathédrale, les moines de saint Remy, les chanoines de saint Remy, les chanoines de saint Basse, & de saint Thierry, les

Flod. 1v. moines d'Orbais, & plusseurs vassaux laiques. On biss. 6 4 élut ensin & on ordonna archevêque de Reims, Fousques homme très-noble, qui ayant été des l'ensance élevé parmi les chanoines, en su tité par le roi Charles le Chauve, & depuis étoit demeuré au service des rois. Etant archevêque, il envoya sa prosession de foi au pape Marin, & en reçut le passium. Il lui écrivir audit, pour obtenir la constituation des privileges de l'église de Reims, & pour lui recommander le roi Carloman, faisant souvenir le pape qu'ils s'étoient vûs à Rome quand Foulques y avoit accompagné l'empereur Charles, oui doit être

Charles le Chauve.

XIII. Au mois de Mars de l'année suivante 884. le Capitulaire jeune roi Carloman tint un parlement à Verde Carlo neuil sur Oise, où on fit un capitulaire de quaman.

70. 1. 421. torze articles, pour tâcher d'arrêter le cours des p. 1815.

pillages, qui alloient toûjours croiffant. Outre 64 les peines temporelles, il est ordonné, que le coupable fera penitence publique; & si c'est un ferf, son maître y sera somme parce que ces pillages actirent des homicides, des incendies & toutes 6, s. sortes de crimes. Pour parvenir à cette peniten-

6.5. tortes de crimes. Pour parvenir a cette pentience, l'évêque, dans le dioceée duquel le pillage aura été commis, avertira le coupable par son curé, jusques à trois fois, s'il est besoin. S'il ne vient se soûmttre à la penitence, l'évê-

que prononcera contre lui l'excommunication. qu'il notifiera au seigneur du coupable & aux An. 884. évêques ses confreres. Si le pillage à été commis, dans un diocese où le coupable n'ait point de terres en propre ou en fief; l'évêque l'avertira par un de ses prêtres, & s'il est obligé de l'excommunier, il le dénoncera à son seigneur & à son évêque, & aucun évêque ne trouvera mau-c. 8. vais qu'un autre excommunie son diocesain pour ces fortes de crimes. Les commissaires du roi les c. a. comtes & tous les officiers publics préteront la main aux évêques, pour l'execution de ce reglement. Quand les évêques seront obligez de s'ab- c. 7. senter de leur cité; ils y laisseront des vicaires, à qui les opprimez puissent avoir recours, & lors même qu'ils sont presens, ils en établiront dans les lieux éloignez de leur résidence. Pour ôter tout prétexte aux pillages, les prêtres, c'est-à- 6- 14dire les curez, exerceront l'hospitalité envers les passans.

Pendant que la France étoit dans un tel défordre, l'Angleterrefétoit tranquile sous le refordre, l'Angleterrefétoit tranquile sous le regne d'Alfrede, le plus grand prince qui portét d'Angleteralors la couronne. Il fut le dernier des cinq fils re
d'Etheluste roi d'Ouesses, & nâquit l'an 849. pita Alfre,
Dis l'âge de cinq ans son pere le déclara roi de per
la province nommée Demetie, & l'envoya à Rome, où il fut sacré par le pape Leon IV. Den Mer init.
Sup. liv.
ans après, favour l'an 857. Etheluste allant luimême à Rome, y mena encore le jeune Alfrede
fon sils, qui après la mort de ses freres Ethelbalde. Ethelbert & Ethelrede, sur reconnu roi

d'Oüeffex.

On remarque une preuve finguliere de la Affer p. 7. pieté de ce dernier roi. Les Danois ou Nor-11-11. Malmans payens ravageoient l'Angleterre depuis moib. p. 14-1 long-temps; ils avoient partagé leurs troupes en deux, en l'une étoient deux de leurs rois, en l'au-

tre tous leurs ducs. Le roi Ethelrede survint avec fon frere Alfrede, & parragea austi fon armée en deux corps, il devoit avec l'un s'oppofer aux rois. & Alfrede avec l'autre combattre les ducs. Etant en presence la nuit fit differer le combat. Le matin Alfrede se trouva prét, & voyant que le roi son frere ne sortoit point de fa tente, il lui envoya courrier fur courrier l'avertir que les païens donnoient fur eux. Ethelrede affistoit à l'office divin, & manda à son frere, que jusques à ce qu'il filt fini il ne sortiroit point. Alfrede cependant chargea les ennemis; qui avant l'avantage du lieu, poufferent les Anglois, & ils étoient prêts à fuir ; mais Ethelrede faifant le fiege de la croix, s'avanca lorsqu'on l'attendoit le moins ; & releva tellement le courage des fiens, qu'il gagna la bataille, où fut tué un des rois ennemis, cinq comtes, & quantité de peuple. Cette victoire fut regardée comme une récompense de sa pieté.

\*\*Tagulf. p: Ce fut donc après fa mort qu'Alfrede fut reconnu roi d'Ouessex en 872. Mais les six premieres années de son regne furent troublées par les guerres continuelles des Danois, qui s'étant ensin rendus maitres de tout le pais en 873. Le roi

Affir. p. 9. Alfrede fur réduit à se cacher dans un bois environné de marais inaccessibles, & se retirer chez
le pastre de ses vaches. Il y demeura environ six
mois, & en cette extremité, on dit qu'il sur consolé par cette merveille. Toutes les eaux étant
glacées, il avoit envoyé ses gens au loin chercher quelque possson ou quelque gibier pour
substiter, demeurant seul au logis avec la reine
sa semme. Il prit un livre & lisoit, quand un pauvre frappa à la porte, demandant l'aumône. Le
roi s'adressa à la crine, pour sexvoir ce qu'ils
avoient à lui donner; elle répondit qu'il ne leur

Livre cinquante-troisiéme. restoit qu'un seul pain. Dieu soit beni dit le roi.

donnez-en la moirié à ce pauvre. Celui qui a nourri cinq mille hommes de cinq pains, peut bien faire que l'autre moitié nous suffise. Ayant ainsi contenté le pauvre, il reprit sa lecture & en-

fuite s'endormit.

Pendant le sommeil saint Culbert évêque de Lindisfarne lui apparut, & lui dit : Dien m'a x1. n. 43. envoyé vous dire qu'il est enfin touché des peines que souffrent les Anglois depuis si long-temps. L'aumône même que vous venez de faire, lui a été si agréable, qu'il a résolu de vous rétablir maintenant dans votre rollaume. Et pour figne de la vérité de ma prédiction, ceux que vous avez envoyez à la pêche, nonobitant la faifon contraire, apporteront une telle quantité de vivres, que vous en serez surpris. Le roi s'étant éveillé appella la reine & lui raconta son fonge; elle lui dit, que s'étant endormie en même-temps, elle en avoit eu un tout semblable. Alors les serviteurs arriverent avec un si grand nombre de poissons, qu'il y avoit de quoi nourrir une armée.

Alfrede apprir peu de temps après, qu'Hubba un des chefs Danois, qui avoient tué S. Edmond, Affer p. 10, avoit été tué lui-meme, & que l'on avoit pris le corbeau, étendart magique, auquel les païens avoient grande confiance. Il rassembla ses troupes dispersées, surprit les Danois, les défit, affiegea le reste qui s'étoient enfermez dans un château & les obligea à se rendre aux conditions qu'il voulat. Ce fut que leur roi Guthrum fe feroit baptifer, que ceux qui voudroient l'imiter demeureroient dans le pais & qu'on leur donneroit des terres à habiter; que les autres en fortiroient auffi-tôt. Les Danois accepterent ce partis Guthrum reçut le baptême, Alfrede fut son parain, & le nomma Edelstan, nom de quelques

Hiftoire Eccleffaftique.

rois Anglois. Il le traita magnifiquement pendant An. 884. douze jours, avec les autres nouveaux baptifez, & les renvoya avec de grands presens.

Il donna à Guthrum & aux Danois convertis XLIV. Loix d'Al- les deux roïaumes d'Estangle & de Northumfrede. bre, qui étoient presque déserts & les plus ex-

m. 62. posez aux incursions des payens ; & il fit des loix conjointement avec Guthrum, pour conte-

To. 9. 1016 nir ces nouveaux chrétiens. On y emploie les peines temporelles, pour soûtenir l'autorité des p. 389. évêques, mais ces peines ne sont que pécuniai-

Sup. liv. res, suivant le génie des loix barbares. On dé-EXXVIII. n. fend donc la rechûte dans l'idolâtrie, les inceftes, les fortileges; on ordonne le païement des e, 2, 6, 16, dixmes, l'observation des dimanches & des fê-4. 9. tes , & des jeunes. Les clercs sont compris dans

c. 10. 11. ces loix, auffi-bien que les laïques, fans préjudice toutefois des peines canoniques. Si un prê-

6. t. tre combat ou commet un parjure, un larcin, .. 4. un crime d'impureté; s'il dénonce à faux une 6. 5. fête ou un jeune, s'il manque à aller querir le

faint chrême, ou à donner le baptême en cas de néceffiré. Le roi Alfrede donna aussi des loix aux An-

glois soumis à son obéissance; & il est regardé To. 9. conce comme le principal législateur de la nation. Il en reste un recueil, où il dit, qu'il a suivi ce P. 379. qu'il a trouvé de meilleur dans les loix de ses prédecesseurs Ina roi d'Ouessex, Offa roi des Merciens , & Ethelbert premier roi chrétien. Ce reciieil commence par le décalogue, avec un extrait des loix Mosaïques & le decret du pre-

All. av. mier concile tenu par les apôtres à Jerusalem. Entre ces loix, celles qui regardent la religion e. 1. font les suivantes. Le parjure est puni par qua-

rante jours de prison, pour accomplir la pénitence imposée par l'évêque. Il y a droit d'asyle &

de franchise dans les églises. Le larcin fait dans -

Livre cinquante-troisième.

l'églife, ou le dimanche est puni plus severement. On pourvoit à la seureté de religieuses, An. 884. contre l'insolence des hommes; ce qui fait ju- 6, 7, 11, ger qu'elles n'étoient pas enfermées. Défense de c. 10. tirer l'épée devant un évêque. Le dépôt fait à un c. 20. moine sans la permission de l'abbé, est nul, & .. 20. la perte tombe sur le déposant : On marque les fêtes observées en Angleterre; entre lesquelles on compte huit jours du mois d'Août avant la Nôtre-Dame, douze joursà Noël, & quinze à Pâques.

Dans ce temps de paix , & après ce traité avec Pvil. Mali Dans ce temps de paix, & après ce traite une meib. reg. les Danois, le roi Alfrede envoya à Rome Sige-lib. 11. 6. 40 lin évêque de Schireburne, pour y porter des offrandes, avec ordre d'en porter auffi jusques dans les Indes à S. Thomas. L'évêque fit heureufement ce grand voiage, & rapporta des Indes des pierreries & des parfums; mais il apporta de Rome un tréfor plus precieux, sçavoir du bois de la vraie croix , que le pape Marin envoya au roi A ffer p. 122 Alfrede, avec plusieurs autres presens; & à la Matt. Veftpriere du roi il affranchit de tribut l'école que les mon.

Anglois avoient à Rome.

XLV. More de

Ce pape ne se crut point obligé à soutenir ce que Jean son predecesseur avoit fait contre les regles de l'églife. Ainsi il condamna Photius , & Marin. Arétablit au contraire dans son siège Formose drien 111. évêque de Porto. C'est tout ce que l'on sçait du pape Marin, qui ne tint le faint siège que quatorze mois, & mourut à la fin de Février l'an 884. Son successeur fut Adrien III. Romain de naissance, fils de Benoît, ordonné, comme l'on croit, le dimanche premier jour de Mars 884. il ne tint le saint siège qu'un an & quatre mois, & rejetta Photius, comme avoit fait son predeceffeur.

Ce fut fous l'un ou l'autre de ces papes, que Lettre de Photius écrivit une lettre violente contre les Photius

Latins au sujet de la procession du Saint-Esprit. A N. 884 Elle est adressée à l'archevêque d'Aquilée, qu'il contre les ne nomme point; & c'est une réponse à celle que ce prelat lui avoitécrite. Photius dit donc avoir 883. Aud. appris avec douleur, que quelques Occidentaux noviff. bibl. foutiennent que le Saint-Esprit ne procede pas PP. 7. 527. sculement du Pere, mais encore du Fils. Il combat cette doctrine, premierement par la tracition, prétendant que le pape S. Leon a enseigné que le Saint-Esprit ne procedoit que du Pere, & que Leon III. a déclaré la même chose, en faifant graver le symbole sans addition sur deux

Sup. liv. boucliers d'argent. Mais il y a bien de la differen-XLY. n. 48. ce entre dire que le Saint-Esprit procede du Pere, sans parler du Fils, & nier expressément qu'il pro-

cede du Fils.

Photius employe ensuite contre la doctrine catholique, les mêmes raisonnemens à peu près de Sup. liv. fa lettre aux Orientaux, écrite fous le pape Ni-L. n. 56. colas, & s'efforce de répondre aux preuves tirées, tant de l'écriture que des peres ; avouant toutefois que quelques-uns d'eux ont dit, que le S. Esprit procedoit du Fils. Enfin il fait valoir l'autorité des légats du pape Jean, qui dans le con-Sap, w. 23. cile tenu à C. P. avoient déclaré, & de vive

voix. & par leurs fouscriptions, qu'ils étoient d'accord sur ce point avec les Grecs, Mais il ne parle point de la lettre du pape Jean. Il conclut que l'églife Romaine tenant sur cet article la même doctrine, que les quatre autres églifes patriarcales; ceux qui la rejettent sont des enfans rebelles, que tout le monde doit condamner.

Les Sarrafins faisoient toujours de grands ra-XLVII.

Ravages des vages en Italie. Dès le temps du pape Jean, ap-Sari alius en puyez de l'alliance d'Athanase évêque & duc de Chr. S Fine, Naples , ils pilloient le territoire de Benevent , Duch tom de Rome & de Spolete, & les iffes voifines, principalement les églises, & les monasteres.

C'étoit

Livre cinquante-troisiéme.

C'étoit l'alga des deux monaîteres du Mont-Cafin & de faint Vincent du Volturne, de se vifiter de temps en temps charitablement, pour s'entretenir de seur observance. Un jour donc que des moines du Mont-Cassin étoient venus à S. Vincent; tout d'un coup Sangdan ches des Sarrasins parut avec se gens. Les moines du Mont-Cassin épouvantez, se retiretent au plus vite à un château voisin, dépendant de leur monastere; ceux de saint Vincent cacherent tout le trésor de leur égisse; & laissant les anciens pour la garder, marcherent avec leurs fests au-devant des in-

fideles.

Ils les rencontrerent près d'un pont sur le Volturne, dont les moines disputerent longtemps le passage aux Sarrasins à coups de pierre, & avec les armes qu'ils avoient pû trouver. Mais quelques-uns de leurs ferfs fatiguez du combat, fe déroberent, allerent trouver le chef des Sarrafins, & offrirent de le mener au monaftere, s'il leur promettoit la vie & la liberté. Il leur promit encore de plus grandes récompenses; & ainsi ces traîtres conduisirent une grande partie des troupes vers le monastere, qu'ils environnerent , le brûlerent , & pafferent au fil de l'épée les vieillards qui y étoient demeurez; en forte que les murailles & le pavé de l'église furent longtemps teints de leur fang. Les autres moines qui combattoient encore, ne s'apperçurent de la trahison, qu'en voyant le monastere en seu, & voulant s'opposer à ceux qui venoient de le brûler, ils se trouverent enfermez entre les deux troupes des ennemis. Ils en tuerent beaucoup; mais enfin le nombre l'emporta, & peu de moines se sauverent du massacre. Après le combat les Sarrafins conduits par les ferfs, fouillerent aux endroits où on avoit caché le trésor de l'église & trouverent tout. Ils le partagerent entre eux,

Tome XI.

482 Hiftoire Ecclefiaftique:

A N. 884. de legumes. Comme ils mangeoient dans la joie de leur victoire, Sangdan leur chef buvoit dans les calices & se faisoit encenser avec les encensoirs d'or. Cette ruine du monastere de S. Vincent arriva le mardi dixieme d'October l'an 881. Les moines qui resterent se retirerent à Capoüë, où par le secours du prince & des citoyens, ils bâtrient un nouveau monastere en l'honneur de S. Vincent.

6br. Ceff.
Trois ans après cette destruction, arriva celle du Mont-cassin. Les Sarrasins établis sur le Garillan, prirent le monastere d'enhaut, où S. Benoît avoit été enterré le ruinerent & le brûlerent le quarrième de Septembre 184. & le vingt-deuxième d'Octobre, ils prirent de même le grand monastere d'enbas, le pillerent & le brûlerent. Ils tuerent plusieurs moines, & entrautes l'abbé nommé Berthaire ou Berthier, près l'autel de S. Martin. Il n'y eut que l'églisé du Mabill. ell. Sauveur qu'ils ne pureur prûler. Berthier forit

Mabill. 48. Sauveur qu'ils ne purent brûler. Berthier étoit 1.6. p. 464: abbé depuis l'an 856. Il avoit beaucoup orné l'églife, & se souvenant du peril où le monastere

avoit été exposé sous Bassace son predecesseur, ctr. 4, 53, quand il pensa êtro pris par les Sarrasins; il avoit fortissé le monastere d'enhant de murs & de

5.49. liv. tours, comme un château, & avoit commencé
xivin.3.51, de bâtir une ville autour du monastere d'enbas,
mais ces précautions furent inutiles. Les Sarrafins chargez de dépouilles retournerent triomphans à leur poste fur le Garillan; & les moines
qui resterent, emporterent ce qu'ils avoient pù
suver du trésor & des titres du monastere, & se
retirerent à Teano, fous la conduite d'Angelier
leur prevôt, qu'ils élurent pour abbé, & demeurerent dans une celle ou prieuré, sondée depuis
Chron.46 long-temps en l'honneur de S. Benoît. Angelier
tit clu quelque-temps après érêque de Teano, &

Livre cinquante-troisiéme.

Berthier est honoré comme martyr le vingt-deuxiéme d'Octobre. \*

Le pape Adrien III. se déclara contre Photius XLVIII. comme son prédecesseur, ce qui lui attira des Mort d'A. lettres injurieuses de l'empereur Basile, mais drien III. elles ne furent renduës qu'à fon successeur. Car Etienne V. Adrien ayant tenu le faint fiege seize mois, mourut le vingtième de Juillet 885, étant en voiage conat. pour aller trouver l'empereur Charles. Il fut enterré dans l'abbaie de Nonantule, où il est honoré comme Saint. Il eut pour successeur Etien- An, Fuld. ne V. Romain de naissance, fils d'un autre 885. 49. Adrien de famille noble. Il fut instruit par les Anast. foins de Zacarie son parent évêque d'Anagnia & bibliothecaire du saint siege. Le pape Adrien II. voyant ses bonnes inclinations, le tira de chez fon pere, l'ordonna foudiacre, & le prit auprès de lui dans le palais de Latran. Il fut aimé particulierement du pape Marin, qui l'ordonna prêtre du titre des Quatre - couronnez, & l'avoit toûjours auprès de lui. Après la mort du pape Adrien III. les évêques, le clergé de Rome, le fenat & tout le peuple étant assemblez pour l'élection, s'écrierent qu'ils vouloient tous pour évêque le prêtre Etienne, croïant que par sa vertu il les délivreroit des périls qui les menaçoient; car ils étoient affligez de fauterelles, de secheresse & de famine. Le pape Adrien en partant de Rome y avoit laissé Jean évêque de Pavie, envoié de l'empereur. Ils le prirent avec eux & allerent tirer Etienne de sa maison, où il étoit avec son pere, rompirent les portes & l'emmenerent à son église des Quatre-couronnez, milgré toute sa résistance. Car ils crioient, son pere & lui, qu'ils étoient indignes de l'honneur qu'on lui vouloit faire. Delà on le mena au palais de Latran, & avant qu'il y arrivât il tomba une pluie abondante, que Dieu parut approuver cette

Hiftoire Ecclefiaftique:

élection. Le dimanche suivant, qui devoit être A M. 885. le vingt-cinquiéme de Juillet, il fut confacré à

faint Pierre.

Quelques jours après il fit la visite du palais de Latran accompagné des évêques, de l'envoié de l'empereur & du sénat, afin d'avoir des témoins autentiques de l'état des choses. On trouva les garde-meubles pillez, en forte qu'il n'y restoit que peu de vaisselle pour les festins solemnels des papes, & rien de toutes les autres richesses. On trouva même peu de chose du trésor des églises. Pour les greniers & les celliers, ils étoient vuides; & le pape avoit la douleur de ne trouver rien à donner au clergé & aux troupes, ni de quoi racheter les captifs, ou nourrir les pauvres pendant la famine, qui étoit violente. Il eut donc recours à son riche patrimoine, & le distribua liberalement. Il chercha pour ses domestiques les hommes les plus habiles & les plus vertueux. A son dîner il avoit toujours des orphelins, qu'il nourrissoit comme ses enfans. Quand il donnoit à manger aux nobles, il y joignoit la nourriture spirituelle; car on faisoit toujours à sa table de saintes lectures. Il célebroit tous les jours la messe, & étoit jour & nuit occupé de psalmodie & d'oraison, autant que lui permettoient les besoins de son peuple, qu'il étoit obligé d'écouter & de foulager.

Les fauterelles qui avoient commencé sous le pape Adrien, continuant d'affliger tous le pais, premieremenr il publia, qu'il donneroit tant à quiconque lui en apporteroit un boisseau; ce qui fut executé. Mais comme ce moien ne suffifoit pas, il alla à l'oratoire de S. Gregoire, où il pria long-temps avec larmes, puis il benit luimême de l'eau, la donna aux mansionnaires. & leur dit : Diftribuez-la à tout le peuple pour asperger leurs bleds & leurs vignes, en implorant le secours de Dieu; par tout où l'on jetta de cette eau, il ne parut plus de sauterelles, ce qui A n. 8 3. attira tous les peuples d'alentour à Rome, pour

y chercher le même secours.

Le pape Etienne ayant reçu les lettres de l'em-Le pape Etienne ayant reçu les lettres de l'empereur Bafile, adressées à Adrien son prédecessées, y répondit par une lettre, où il marque l'empereur d'abord la distinction des deux pussiances. Comme vous nous êtes donné de Dieu, dit-il, pour

me vous nous ètes donné de Dieu, dit-il, pour ép. 1. és. 9.
gouverner les choses terrestres, ainst Dieu nous.
a donné par saint Pierre, le gouvernement des.
8. è. 1331.

a donné par saint Pierre, le gouvernement des choses spirituelles. C'est à vous à réprimer les rebelles par votre puissance, d'envoyer des troupes par terre & par mer, de rendre justice, de faire des loix; mais c'est à nous qu'est confié le foin du troupeau, d'autant plus excellent que le ciel est au-dessus de la terre. Ensuite il ajoûte : Nous nous étonnons qu'un prince aussi éclairé que vous , ait pû écouter de telles calomnies contre le pape Marin. Vous dites qu'il n'étoit. pas évêque. Comment le sçavez vous? Et si vous ne le sçavez pas, comment jugez-vous de lui si témerairement ? Ceux qui disent que Marin avoir été évêque, & par consegnent ne pouvoit être transferé à un autre fiege, doivent le prouver clairement. Et quand il l'auroit été, ce qui n'est pas, il auroit pû être transferé sans violer les canons. Pour le montrer, Etienne apporte les exemples de S. Gregoire de Nazianze, de faint Melece d'Antioche, & de plusieurs autres, qu'il prétend avoir été transferez; mais tous en Orient. Puis il ajoûte : Quelle faute a fait l'église Romaine pour s'attirer de tels reproches? Ne vous a-t-elle pas écrit pour tenir un concile à C. P. Je vous demande à qui pouvoit-elle écrire? au laïque Photius ? Si vous aviez un patriarche, notre église le visiteroit souvent par lettres. Mais helas! la gloriense ville de C. P. est sans pasteur

X iij

& si l'affection que nous vous portons ne nous faisoit souffrir en patience l'injure faite à notre église, nous aurions été obligez à prononcer contre le prévaricateur Photius, qui a parlé contre nous fi indignement, des peines plus grieves que n'ont fait nos predecesseurs. Nous ne prétendons pas, en parlant ainfi, manquer au respect qui vous est du; nous parlons pour notre défense, & pour celle du pape Marin, qui n'a eu que les mêmes fentimens du pape Nicolas; & qui, pour avoir voulu executer les decrets, a été traité chez vous avec le dernier mépris, jusques à être tenu un mois en prison, parce qu'il avoit refusé de révoquer ce qu'il avoit fait en plein concile devant vous. Au reste nous apprenons avec joie, que vous avez destiné un de vos enfans au facerdoce, & nous vous prions d'envoier une flotte suffisamment armée depuis le mois d'Avril, jusques au mois de Septembre, & une garnison pour désendre nos murailles, contre les courses des Sarrasins. Nous n'en disons pas davantage; mais nous manquons même d'huile pour le luminaire de l'église.

Cette lettre n'arriva à C. P. qu'en 886. après More de la mort de l'empereur Basile. Depuis qu'il eut l'empercur perdu Constantin son fils ainé, son affection & Bafile. ses esperances passerent sur Leon son second fils 7,979, b.11, qu'il avoit eu d'Eudocie, & fait couronner dès l'an 870. Ce jeune prince ne pouvant souffrir Sup. n. 3. le crédit de Santabaren, & l'affection que l'empereur lui portoit, en railloit fouvent, & en parloit comme d'un féducteur, qui abusoit de la confiance de son pere. Santabaren l'ayant appris, diffimula fon reffentiment; & dit à Leon, comme lui donnant un conseil d'ami : A l'âge que vous avez, quand vous fuivez l'empereur votre pere à la campagne, vous devriez porter de quoi le défendre au besoin contre les bêtes, on contre quelque ennemi secret. Sans doute, qu'il n'étoit pas d'usage chez eux de porter d'é- A N. 853. pée, hors la guerre. Leon donna dans le piege, & suivant son pere à la chasse, il portoit un couteau caché dans ses brodequins. Santabaren alla dire à l'empereur Basile : Votre fils Leon veut vou. ôter la vie. Si vous en doutez, faites-lui quitter fes brodequins. Comme ils furent fortisen femble à l'ordinaire , l'empereur feignit d'avoir besoin d'un couteau & le demanda avec gran l empressement à Leon, qui ne se doutant de rien, tira le sien; & Basile le tenant pour convaincu, le fit mettre en prison , lui ôta les brodequins rouges, qui étoit la marque de la dignité imperiale; & Santabaren l'excitoit à lui faire crever les yeux. Photius & le senat l'en empécherent; mais Leon demeura en prison, nonobstant les frequentes sollicitations du fénat.

Un jour que l'empereur donnoit à quelquesuns d'entr'eux un festin folemnel , un perroquet qui étoit en cage dans la fale, repeta plusieurs fois, à son ordinaire: Aye aye seigneur Leon. Les assistans en furent si touchez , qu'ils ne pouvoient manger, & l'empereur leur en ayant idemandé la cause, ils répondirent : cet animal sans raison, nous reproche notre peu d'affection pour le prince. S'il est coupable, nous serons les premiers à le punir, s'il est innocent, jusques à quand laisserez - vous prévaloir la calomnie? L'empereur attendri par ce discours, dit qu'il y penseroit; & peu de temps après, écoutant les fentimens de la nature, il tira son fils de prifon, le fit venir devant lui & le rétablit dans sa dignité. L'empereur Basile ne survécut pas long-temps, & mourut le premier jour de Mars 886. ayant regné un an avec Michel son predeceffeur, & feul dix-huit ans & demi. Il eut grand Li. n. s. foin de l'ornement des églises; & on en compte n. 77.

jusques à quarante-deux qu'il fit bâtir ou réparer A N. 186. à C.P. & aux environs; entre lesquelles est celle n. 81, qu'iffit de neuf en l'honneur de Jesus-Christ , de l'Ange Gabriel, du prophete Elie, de la Vierge & de saint Nicolas. Le toit étoit de cinq domes couverts de cuivre; les murailles en dedans revêtues de marbre ; les tables d'autel & les baluftres d'argent d'oré : le pavé de marbre de pieces de rapport. Dans la cour devant la principale porte au couchant, étoient deux fontaines de pierres exquifes & magnifiquement ornées; à la porte du septentrion étoit une galerie couverte, dont le plafond étoit orné de peintures de martyrs; au midi entre l'église & le palais, étoit une grande place, où l'empereur jouoit à la paulme à cheval; derriere l'église étoit un jardin. Ainsi on gardoit encore l'ancien usage de mettre de grands espaces entre les églises & les bâtimens profanes. On peut prendre une idée des peintures de ce temps-là, par un manuscrit de faint Gregoire de Nazianze, que l'on garde à la bibliotheque du roi.

Je ne (çai si on ne regardoit point comme des esfets du zele de Basile, pour la religion, les cruautez contre les infidelles. Car. l'empereur Constantin son petit sils, qui a écrit sa vie, ou .n. 16. piltôt son éloge, remarque qu'ayant pris plufieurs Musulmans de l'sile de Crete, il leur si soussirier divers supplices. Il y en eut qu'il sit écorcher entierement, principalement des renegats: disant, qu'il ne leur ôtoit que le batême, ausquels ils avoient renoncé. A d'autres il faisoit seulement enlever des lanieres de la peau, de-

puisla tête jusques aux talons. Il en faisoit élever d'autres avec des poulies, pour les plonger dans des chaudieres de poix, disant que ce batême leur convenoit. Il prétendoit par là se rendre terrible à la nation. On a cru que l'emLivre cinquante-troisiéme.

48

pereur Bassle Macedonien avoit le premier fait recüeillir le ménologe des Grecs, qui est comme An. 886. le martyrologe des Latins; mais c'est l'empereur Les Allat. Bassle Porphyrogenete, qui regnoit cent cin- de lit. eucl. quante ans après.

Leon VI. succeda à son pere Basile Macedonien, & regna vingt-cinq aus. Son amour pour Leon les lettres, le fit surnommer le Sage, ou le Philosolophe. Dès la premiere année de son regne, il Philosolophe. Dès la premiere année de son regne, il Philosolophe. Dès la premiere année de son regne, il Photius. officiers, qui étant montez sur l'ambon lurent publiquement les crimes de Photius, le chasson vita publiquement les crimes de Photius, le chasson vita publiquement les crimes de Photius, le chasson vita au monastere des Armeniens. On mit à sa place Les Gramms. Etienne syncelle frere de l'empereur, qui fut or Podonné vers la sête de Noel 186, par Theophane protothrone, c'est-à-dire, atchevêque de Cesarée en Capadoce, qui étoit le premier se ge dépendant de C. P. Etienne tint le siège de

C. P. fix ans.

Ensuite l'empereur Leon envoya à Euchaite, dont Theodore Santabaren étoit évêque, & le fit amener à C. P. Car on l'affura que Phorius & Theodore avoient résolu de faire empereur un des parens de Photius. On les mit tous deux en prison, mais séparément; & l'empereur envoya des commissaires pour leur faire leur proeès. Ils firent venir Photius, & l'ayant fait afseoir dans un siege honorable, ils s'assirent, & commencerent l'instruction du procès. domestique lui demanda : Seigneur, connoissezvons l'abbé Theodore? Photius répondit : Je ne connois point d'abbé Theodore. Il vouloit dire qu'il étoit évêque & non plus abbé; au lieu qu'André ne le connoissoit point pour évêque, étant ordonné par Photius. André reprit : Vous ne connoissez pas l'abbé Theodore Santabaren ? Photius répondit : Je connois le moine Theo-

Histoire Ecclesiastique. dore archeveque d'Euchaite. On le fit venir ; & An. 886. André lui dit : L'empereur vous demande, où est son argent & ses esfets? Santabaren répondit : Ils sont où les a mis l'empereur qui regnoit alors. Maintenant , puisque l'empereur les demande, il a le pouvoir de les reprendre. André ajoûta: Dites, qui vouliez-vous faire regner, quand vous conseillâtes au pere de l'empereur de lui faire perdre les yeux? Etoit-ce votre parent ou celui du patriarche ? Santabaren dit : Je ne sçai rien de ce dont vous m'accusez. Etienne maître des offices, qui étoit aussi des commisfaires lui dit : Comment donc avez-vous fait dire à l'empereur, que vous en convaincriez le patriarche? Alors Santabaren se jetta aux pieds de Photius, & lui dit: Je vous conjure, seigneur, au nom de Dieu, de me déposer premierement, & quand vous m'aurez dépouillé du sacerdoce, qu'on me punisse comme un malfaiteur. Je n'ai jamais fait dire cela à l'empereur. Photius pour montrer qu'il étoit persuadé de son innocence dit : Par le falut de mon ame, seigneur Theodore, vous êtes archevêque, & en ce siecle & en l'autre. André dit en colere à Theodore : Quoi, abbé, vous ne-m'avez pas chargé de dire à l'empereur que vous en convaincriez le patriarche? Theodore nia qu'il en scût rien. Ils firent leur rapport de cet interrogatoire à l'empereur, qui entra dans une furieuse colere de n'avoir point de preuve suffisante contre Photius. Il fit fouetter violemment Santabaren, & l'envoya en exil à Athenes, ensuite lui fit crever les yeux, & le relegua en Natolie. Mais plufieurs années après il le rappella à C. P. & lui donna une penfion fur une églife. Il y vêcut

encore long-temps, & ne mourut que sous le regne de Constantin & de sa mere Zoé, c'est-

à-dire, après l'an 912.

Livre cinquante-troisiéme. Cependant l'empereur Leon ayant reçu la lettre du pape Etienne adressée à son pere, ap. A N. 886. pella Stylien metropolitain de Neocesarée dans l'Euphratesie, surnommé Mapa, & tous les au- Stylien au tres evêques, abbez & clercs, que Photius avoit pape. persecutez, & leur dit: Je n'oblige plus person. To. 8, conc. ne, comme vous voyez, à communiquer avec p. 1394. E. Photius, puisque je l'ai chasse; au contraire, je vous prie de vous réunir au patriarche mon frere, afin qu'il n'y ait qu'un troupeau. Mais comme il a été ordonné diacre par Photius, fi vous ne voulez pas faire cette réunion, sans l'autorité des Romains, par qui Photius a été dépolé; venez, envoyons à Rome, & écrivons ensemble au pape pour lui demander dispense & absolution, en faveur de ceux que Photius a ordonnez. L'empereur écrivit donc au pape, & Stylien en même temps , au nom de tous les évêques, les clercs & les moines; & nous avons cette lettre. Stylien y raconte nettement & fuc- p 1398.t. 9. cintement toute l'histoire du schisme de Pho- p. 363. tius, commençant à la condamnation de Gregoire de Syracule, qu'il dit positivement avoir été confirmée par le pape Leon IV. & par Benoît son successeur; mais il en faut plutôt croire les lettres du pape Nicolas que j'ai sui-Sup. liv. vies: Stylien dit avoir été de ceux qui s'oppoferent dès le commencement à l'intrusion de L. Photius; & n'avoir jamais depuis communiqué avec lui. Il l'accuse d'avoir procuré la mort d'Ignace, par le moien de quelques scelerats, & de s'être fait mettre en possession de l'église à main armée. Nos confreres, dit - il, celebroient les saints my steres à sainte Sophie; mais

le voyant entrer impudemment dans le fanctuaire, ils laisserent la liturgie imparfaite & s'enfuirent Et ensuite, comme il vit que plusieurs ne vou-

loient point le recevoir, sans le consentement du AN. 886. siége de Rome; il s'adressa à Paul & Eugene, que le pape Jean avoit envoyez au patriarche Ignace, pour l'affaire de Bulgarie; & par ses prefens & les menaces de l'empereur, il les obligea à dire publiquement , qu'ils étoient venus pour anathematiser Ignace & déclarer Photius patriarche. De plus il écrivit des lettres au nom d'Ignace & de ses confreres, par lesquelles il prioit le pape de recevoir Photius, & elles furent envoyées à Rome. C'est pourquoi le prêtre Pierre étant venu à C. P. déclara avec Paul & Eugene que Photius avoit été reçu par le saint siège. Et ensuite : Or comme nous sçavons que c'est vous qui devez nous redresser & nous regler; nous vous prions d'avoir pitié d'un peuple, qui qui n'a pas reçu fans une raison plausible l'ordination de Photius, mais sur l'autorité de vos légats. premierement de Rodoalde & de Zacarie, & ensuite de Paul & d'Eugene. Ne permettez pas qu'une multitude innombrable perisse avec Photius. C'est la coûtume de l'église. Le concile de Calcedoine déposa Dioscore, comme chef de l'hérefie & meurtrier de Flavien; mais il reçut à penitence ceux qu'il avoit ordonnez ou féduits. Le second concile de Nicée condamna les auteurs de l'héresie des Iconoclastes & reçut à penitence leurs sectateurs. Vous en devez user de même, & avoir pitié d'un peuple réduit au desespoir.

To. 8. conc. 2. P48. 373.

Le pape Etienne ayant reçu cette lettre, réponp. 1407. f. dit : Il ne faut pas s'étonner si vous avez banni de l'église le malheureux Photius, qui s'est joué de la croix de notre Seigneur. Il veut dire, qu'il a violé ses sermens & ses souscriptions accompagnées d'une croix, ce qui passoit pour une

Sup. liv. espece de sacrilege. Le pape continue : Nous alvi. #.25. avons trouvé la lettre de l'empereur fort diffetente de la vôtre, car elle porte que Photius a embrasse la vie solitaire & renoncé au siège par AN. 886, écrit; ce qui nous met en incertitude, puisqu'il y a grande difference entre renoncer & être chasse. Or comme nous ne pouvons rendre aucun jugement, sans une information exacte, il faut que les deux parties envoyent des évéques, afin que nous puissions prononcer ce que Dieu nous ordonnera. Car l'église Romaine est le modele des autres églises, & ses décrets doivent demeurer éternellement. Les Orientaux ne satisfirent que trois ans après, à l'ordre porté par cette lettre.

Cependant le pape Etienne écrivit à Foulques archevêque de Reims, comme avoient fait Lettres de Marin & Adrien ses predecesseurs; le consolant Foulques au au milieu de ses afflictions & le traitant de frere Flod. 1. 18. & d'ami. Foulques de son côté écrivit au pape une 6. 1. lettre pleine de remercimens; témoignant qu'il feroit allé lui-même le voir, s'il n'eût été environné des païens; mais qu'ils n'étoient qu'à dix mille de Reims, & assiegeoient Paris. Ce qui montre que cette lettre étoit au plûtôt de l'année 886. Foulques ajoûtoit que cette désolation du roiaume duroit depuis huit ans; ensorte qu'on n'osoit s'écarter tant soit peu hors des châteaux. Il disoit avoir appris, que des méchans formoient des entreprises contre le pape, & qu'il eut été à son secours s'il lui eut été possible; affurant que lui & toute sa famille étoient fort attachez au pape, entr'autres Gui duc de Spolete son allié, que le pape avoit adopté pour son fils. Que l'offre faite par le pape de confirmer les droits de son église, l'attachoit encore plus à lui être fidele avec ses suffragans. Que l'église de Reims avoit toûjours été honorée par les papes plus que toutes celles des Gaules, comme en ayant reçu la primatie de S. Pierre, qui lui avoit envoyé S. Sixte pour premier évêque : &

que le pape Hormifda avoit fait S. Remi son vicaire dans les Gaules; ajoûtant la confirmation de ses privileges accordez par Marin & par Adrien III. Enfin il priott le pape de presser les archevêques de Sens & de Rouen, pour excommunier Ermenfroi, usurpateur d'un monastere fondé par Rampon frere de Foulques, qui en avoit déja écrit aux deux papes precedens.

Entre plusieurs autres lettres que s'écrivirent le pape & l'archevêque de Reims, il y en eut une du pape, tant à lui, qu'à Aurelien de Lion & aux autres évêques des Gaules, sur les plaintes de l'église de Bourges, contre l'invasion de Frotaire archevêque de Bourdeaux. Car on foûtenoit, que le pape Jean ne lui avoit accordé le fiége de Bourges, que par provision; pour autant de temps que Bourdeaux seroit occupé par les barbares. Le pape Etienne ordonne donc aux archevêques, d'obliger Frotaire à retourner à son fiége, sous peine d'anathême, s'il n'obéit.

Ce n'étoit pas sans sujet que Foulques se plai-

Normans gnoit des Normans. Jamais ils ne firent en France de plus grands ravages. Dès l'année 883. au Chr. de mois d'Octobre, ils entrerent dans la Tierache Norm. geft. & passerent la riviere d'Oile. Quoique le roi Duch. tom. Carloman les eut battus, ils ne laisserent pas

2. P. 527. d'avancer jusques à Vermand, & brûlerent S. Quentin & notre-Dame d'Arras. Ensuite ils fe mirent fur la Saone, & ayant contraint le roi & fon armée à se retirer en deça de l'Oise, ils établirent à Amiens leur quartier d'hiver. De là ils faisoient des courses continuelles; renversant les églifes, brûlant les villages, prenant les chrétiens captifs, tuant les autres, enforte que les chemins étoient semez de corps morts, de clercs, de nobles, d'hommes, de femmes, d'en-

fans. Plusieurs chrétiens renonçoient à leur re-Falco. ap. ligion, pour se joindre aux Normans, ou difmoins Livre cinquante-troisieme.

le mettoient sous leur protection. Enfin on traita avec eux, & on leur donna douze mille livres A N. 886, pelant d'argent, moyennant quoi ils se retireroient au mois de Novembre 884, une partie alla passer la mer à Boulogne, l'autre alla prendre son quartier d'hiver à Louvain au roiaume de Lothaire. Pour leur fournir cette große contribution on dépouilla les églises & leurs serfs. Mais peu de temps après, le roi Carloman fut bleffé à la chaffe & mourut le fixième de Decem- 884. bre 884, dans la dix-huitième année de son âge & la sixième de son regne. Les Normans l'aiant appris, revinrent aussi-tôt dans le roiaume, & comme les seigneurs se plaignirent qu'ils ne gardoient pas leur parole, ils répondirent, qu'ils n'avdient traité qu'avec le roi Carloman, & que fon successeur leur devoit donner une pareille fomme, s'il vouloit qu'ils le laissassent en repos. Les seigneurs épouvantez de cette réponse, envoïerent offrir leur obéissance à l'empereur Charles, qui vint en France, & y fut reconnu roi;

mais il retourna aussi-tôt en Allemagne. Les Normans profitant de l'occasion, recom- Chr. Norme, mancerent leurs ravages, & les François, pour les arrêter, fortifierent quelques places sur les rivieres, entr'autres Pontoise, que les Normans affiegerent en Novembre 885. & l'avant prise par composition, la brûlerent. De là ils marcherent à Paris, voulant remonter la Seine & passer outre. Ils avoient tant de barques que la riviere en étoit couverte plus de deux lieues durant; enforte qu'on ne voioit point l'eau. Leur Abba, de roi Sigefroi alla trouver Gozlin évêque de Paris, bell. Parif. lui difant qu'ils ne demandoient que le passage. lib. 1. L'évêque répondit, que l'empereur Charles leur avoit confié cette ville, & qu'ils la lui garderoient. Paris n'étoit encore que l'isle, qui garde le nom de cité, on y entroit par deux ponts,

le grand pont, aujourd'hui le pont au change, le! A N. 885. petit pont, qui n'a point changé de nom. Chaque pont étoit gardé en dehors par une tour; & à la place de ces tours, ont été bâtis depuis les deux châtelets. Les Normans voulant donc se rendre maîtres de la riviere, attaquerent la tour du grand pont à plusieurs reprises, pendant plus de deux mois; mais ils furent toujours repouffez par Odon ou Eudes comte de Paris, & Robert son frere, l'évêque Gozlin & son neveu l'abbé Ebole, qui combattoient en personne. Les Normans cesserent leurs assauts le dernier jour de Janvier 886. tenant néanmoins toûjours la ville bloquée jusques à l'année suivante, où l'empereur Charles ayant deux fois envoyé au secours de Paris, y vint lui-même avec une grande armée, & fit avec les Normans une paix honteufe. L'évêque Gozlin mourut avant la fin du fiege & Aschiric

te Geneviéve & faint Germain.

Rezin. an.

Pendant ce fiege les Normans ne pouvant
888. dn.

Auti, ted.

Met, ted.

Met, ted.

Met, ted.

Pendant ce fiege les Normans ne pouvant
de traîner leuts barques par terre plus de deux
mille pas, & les ayant remifes à l'eau au-deffus
de Paris, ils remonterent la riviere de Seine,
entrerent dans celle d'Yonne, & s'arrêterent à
Sens, qu'ils affiegerent pendant fix mois, fans le
pouvoir prendre. Mais ils ravagerent & brûlerent une grande partie de la Bourgogne. Evrard
archevêque de Sens mourut pendant ce fiege le
premier jour de Févirer 889. Ce prélat célebre

Mabill. r. s. par sa doctrine & par sa vertu étoit moine & Ass. prévôt de sainte Colombe, quand il succeda à

Livre cinquante-ttoistéme: 49

Ansegise mort en 882. Il eut lui-même pour successeur Vautier, beaucoup inferieur en merite, A N. 887.

neveu de Vantier évêque d'Orleans.

Durant ces défordres, on ne laissa pas de tenir quelques conciles dans les provinces éloignées de l'Ocean. Il y en eut un le dix-huitième de Mai de cologne. 886. à Châlons sur Saone dans l'église de S. Mar-cel, pour établir la paix & regler les autres affai-ense, pour établir la paix & regler les autres affai-ense, pour établir la paix & regler les autres affai-ense, l'église à huit évêques y affisterent, square voir, Aurelien de Lion, Bernoin de Vienne, Geilon ou Egilon de Langres, Adalpaid de Bellai, Gerauld de Mascon, Isaac de Valence, Leboin

corevêque de Lion y étoit aufii; ce qui montre qu'il y avoit encore des corévêques.

L'année fuivante 887. le premier jout d'Avril 9. 194.

On tint un concile à Cologne dans l'églife de faint
Pierre, du confentement de l'empereur Charles;
où fe trouverent Guillebert archevéque de Cologne, Francon évéque de Tongres, Odilbald
d'Utrecht, Vulfelin de Mimigarneford, qui est
Munster, & Drogon qui y fut ordonné évèque de
Minden. Luitbert archevéque de Mayence, & S.
Rembert de Hambourg donnerent leur confeutement au concile, apparemment par députez.
Françon évèque de Tongres s'y plaignit de ceux
qui pilloient les biens de son églife, & le concile,
renouvellant les anciens canons, prononça des
menaces & des censures contre les auteurs de ces

On rapporte à cette même année 887, la fecone translation de S. Martin, pour le rendre à fon translation de S. Martin, pour le rendre à fon translation de S. Marcere, où il avoit été porté par la crainte des Nortinans à Repadant ce long fejour il fittant de miracles, qu'ils attirerent des offrandes immenses. XLIX. n. 11. Le clerge d'Auxerre voulut les partager aveo les coff. B. moines de Marmoutier, qui étoient demeurez à Mart, isid.

- la garde des reliques de S. Martin; soûtenant que An. 887 les miracles devoient être autant attribuez aux Clun, p.114. prieres de S. Germain; & on dit que le differend fut terminé par un nouveau mitacle en faveur de S. Martin. Les citoiens de Tours ayant trouvé un intervale favorable, pour rapporter le corps de leur patron; envoyerent à Auxerre le demander à l'évêque, qui le refusa; ne pouvant se résoudre à priver son église de ce trésor, qu'il y avoit trouvé. Ils s'adresserent au roi, qui ne voulut point décider la question; & quand ils furent revenus à Tours, l'archevêque Adalaude affembla les évêques d'Orleans, du Mans & d'Angers; & ils réfolurent de s'adresser à Ingelger comte de Gastinois, seigneur de Loches & d'Amboise, à qui le roi avoit donné depuis peu la comté d'Angers; & qui avoit une maison à Auxerre & des terres aux environs. Comme ils étoient prêts à lui envoyer une députation, il vint à S. Martin de Tours faire ses prieres; & en fortant de l'église, il fit des reproches aux citoiens de leur negligenceàramener le corps de leur faint patron. Ils lui representerent les obfracles qu'ils y avoient rencontrez, & implorerent fon fecours.

Îngelger assembla donc des troupes, jusques au nomére d'environ six mille hommes, tant infanterie que cavalerie, '& marcha à Auxerre, tandis qu'à Tonrs l'archevêque ordonna un jeune d'une semaine entiere, avec des prieres publiques, pour le succès de l'entreprise. Le comte Ingelger ayant demandé à l'évêque d'Auxerre, la restitution du dépôt consé à son égitie en un temps de necessité; l'évêque répondit, qu'il ne falloit pas venir aux sieux saints à main armée, & promit de répondre le lendemain. Il consulta les évêques d'Auten & de Troyes, qui se trouverent presens & ils lui dirent, qu'il n'y avoit aucun pretexte de reteair ce dépôt Il acquies.

Livre cinquante-troisiéme.

170

ea, on célebra la meile en l'honneur de faint Martin, les évêques accompagnerent fon corps, avec un grand concours de peuple, & fon elcorte le ramena jusques à Tours, où il fut reçu par l'archevèque, fes sufriagans, son clergé & fon peuple, avec grande folemnité. On dit qu'il se fit grand nombre de miracles à ce retour de faint Martin, depuis qu'il sur entré dans son diocese, & on ordonna d'en célebrer la memoire tous les ans à pareil jour, le retiziéme de Decembre. Hebene abbé de Marmoutier, qui avoit suivi le corps de saint Martin jusques à Auxerre, y étoit coujours demeuré à le garder, & l'avoit accompagné au retour, succeda à Adalaude dans l'ar-749.



## LIVRE CINQUANTE-QUATRIE'ME.

887.

AN. 888. L'EMPEREUR Charles tomba dans une tel-le foiblesse de corps & d'esprit, qu'au parlement qu'il tint à Tribur vers la faint Martin Mort de cette année \$87, tous les seigneurs de Germanie Charles le l'abandonnerent, & reconnurent pour roi Arfeurs rois, noul , fils de Carloman. Charles fut réduit à Regino an n'avoir pas de quoi vivre, fans le secours de Luitbert archevêque de Mayence, & à demander sa subsistance à Arnoul, qui lui donna par compassion quelques terres en Allemagne, où il mourut le douzième de Janvier 888. & fut enterré au monastere de Richenoud. Reginon abbé de Prom auteur du temps, loue sa pieté, son application à la priere, ses aumônes, son respect pour les loix de l'églife, & sa fidelité à observer Regino en les commandemens de Dieu; & toutefois le mê-

885.

me historien rapporte qu'il fit tucr en trahison Godefroi duc de Frise, qui s'étoit révolté contre lui; & qu'ayant surpris de même Hugues fils de Lothaire, auteur de cette révolte, il lui fit crever les yeux, & l'enferma dans le monaftere de faint Gal. Hugues passa ensuite dans l'abbaïe de Promoù long-temps après il reçut la tonsure monastique de la main de Reginon, & au bout de quelques années y mourut.

A la mort de l'empereur Charles, les roïaumes qui lui avoient obei, se diviserent. Une partie de l'Italie reconnut pour roi Berenger, fils d'Evrard duc de Frioul; une autre partie reconnut Gui, fils de Lambert duc de Spolete, favorife par le pape. Il y eut une rude guerre, où Gui eut enfin l'avantage, & Berenger se retira près d'Arnoul roi de Germanie. En France, l'assemblée de la nation établit pour roi Eudes Livre singuante-troisiéme.

ou Odon, comte de Paris & d'Orleans, fils de Robert le fort, & comme lui vaillant défenseur An. 888. du roiaume contre les Normans. Il fut facré par Vautier archevêque de Sens, & nous avons le ferment qu'il fit en cette occasion. Cette élection Tom. 2. case fit du consentement d'Arnoul, mais ce fut pis. p. 191. malgré lui que Raoul ou Rodolfe fils de Conrad, se sit reconnoître roi de la haute Bourgogne, c'est-à-dire du pais d'entre les Alpes & le mont Jura. Il fut élu & couronné dans une af-

femblée de seigneurs & d'évêques, tenuë à faint Maurice en Valais. Dès la même année 888. premiere du regne

Des la même année 888, première du regue d'Arnoul, il fit tenir un concile à Mayence, où Concile de fe trouverent les trois archevêques, Luitbert de Mayence. Mayence , Guillebert de Cologne , & Ratbod de conc. p. 401. Treves, avec leurs fuffragans. Luitbert mourut Regine an. l'année suivante 889. & eut pour successeur Sun- 889. zo ou Sonderolde, moine de Fulde, qui ne tint le fiege de Mayence que deux ans. Dans la preface de ce concile, les évêques attribuent les calamitez publiques à leurs pechez, particulierement à l'interruption des conciles provinciaux , & ils décrivent ainsi le trifte état du pais. Voïez comment ces bâtimens magnifiques qu'habitoient les serviteurs de Dieu sont détruits, brûlez & réduits à rien; les autels renversez & foulez aux pieds, les ornemens les plus précieux des églises dissipez & consumez par le seu. Les évêques, les prêtres, les autres clercs, des laïcs de tout âge & de tout sexe, tuez par le fer & par le feu, ou par divers autres genres de mort. Les moines & les religieuses dispersez par la crainte de ces maux, font errans de côté & d'autre, sans secours, sans pasteur, ne sçachant où se réfugier, ni quel parti prendre, exposez à rompre leurs vœux. D'un autre côté voici une troupe de pillards & de schismatiques, qui op-

Histoire Ecclesiastique.

₹02 priment les pauvres, sans respect de Dieu, ni des An. 888. hommes, & qui si ffiroient sans les payens, pour reduire le pais en solitude. Ils ne comptent pour rien les meurtres & les rapines, & ne veulent point se soumettre à la penitence.

Après cette préface, suivent vingt-six canons tirez la plûpart des conciles précedens ; particulierement de ceux que Charlemagne fit tenir la

Sup. liv. derniere année de son regne. Les premiers sont »Lvi. n. 2. des avis géneraux touchant les devoirs du roi. Arnon évêque de Virsbourg se plaint au conci-3. 0.

6. 2. 3. le que quelques scelerats ont pris un venerable 8, prêtre, lui ont coupé le nez & rafé les cheveux,

& donné tant de coups, qu'ils l'ont laissé demi 6. 16. mort. Le concile les excommunie, & la peniten-

ce de celui qui aura tué un prêtre, est ainsi reglée. Il ne mangera point de chair, & ne boira point de vin pendant toute sa vie ; il jeunera tous les jours jusques au soir, excepté les fêtes & les dimanches; il ne portera point les armes & ne marchera qu'à pied. Pendant cinq ans il n'entrera point dans l'église, mais durant la messe & les autres offices, il demeurera à la porte en priere; les sept années suivantes, il entrera dans l'église sans communier, après douze ans il observera le reste de sa penitence trois fois la semaine. Telles étoient encore les penitences des

6. 10. grands crimes. On défend aux prêtres de loger avec quelque femme que ce foit, parce qu'il s'en étoit trouvé qui avoient eu des enfans de leurs

propres sœurs.

On rapporte au même-temps un concile de III. Concile de Mets, qui fit des reglemens semblables. Il fut tenu dans l'église de saint Arnoul par Ratbod To. 9. conc. archevêque de Treves, accompagné de Robert . 412. évêque de Mets, Dadon de Verdun & Arnold de Toul, & on y sit treize canons. Il est défendu aux seigneurs laiques de prendre aucune

Livre sinquante-troissens. 503
partie des dimes de leurs églises, j'entens celles A N. 889.
de leur patronage. Défense à un prêtre d'avoir . . .
deux églises, puisque c'est beaucoup s'il peur
en bien gouverner une, & qu'il ne doit pas . . .
prendre la charge des ames pour son avantage temporel. On ne doit rien prendre pour la 4sépulture. Les prêtres doivent montrer à l'évéque dans le synode leurs livres & leurs habits
saccredotaux. Ils ne porteront ni armes ni habits
laïques.

Sur la plainte de Gombert primicier de Metz c. 7. contre les Juifs de la ville, il fut défendu aux chrétiens de manger avec eux. Deux religieuses 6.00 avoient été chaffées pour crime, du monastere de S. Pierre ; le concile ordonne qu'on leur rendra le voile, & qu'elles seront mises en prison dans le monastere ; où on leur donnera un peu de pain & d'eau, & beaucoup d'instruction, jusques à ce qu'elles avent satisfait. Un diacre convaincu de sacrilege sera interdit de ses fonctions & mis en prison, & tout le monde priera pour lui. Un prê- 6. 19, tre pour avoir voulu retirer du crime la dame de sa paroisse, qui avoit quitté son mari, & son frere qui en étoit complice, fut mutilé honteusement. Les coupables ayant été appellez au concile, & n'y étant point venus furent excompuniez. On excommunia austi nommément quel- c. 13 ques autres criminels, & on renouvella les défenses de communiquer avec les excommuniez; dont on excepte toutefois leurs ferfs, leurs affran- co 12.

chis & leurs vaffaux.

Riculfe évêque de Soiffons, donna à fes curez

IV.

L'an 889, des inftructions très - conformes aux Reulfe

reglemens de ces conciles; mais qui contiensoiffons de ment plusfeurs autres particularitez remarqua - 70 9. 6000 c

bles. Aïez foin, dit-il, de chanter les heure; p. 416.

canoniales, prime, tierce, lexte, la melle que n. 3.

vous celebrerez tous les jours; none, vépres.

Histoire Ecclesiastique:

AN. 889. complies & matines. Invitez vos paroidiens à ve nir fouvent au moins à la messe; & les dimanches & fêtes de ne point manquer à vêpres , à matines

. . & à la messe. Chacun de vous doit scavoir par m. c. cœur les pseaumes, le symbole Quicumque, & le canon de la messe; chacun doit avoir un messel, un lectionaire, un livre d'évangiles, un martyrologe, un antiphonier, un pseautier & les quarante homelies de faint Gregoire; le tout corrigé sur les livres de notre cathedrale. Si vous ne pouvez avoir tout l'ancien testament, ayez au moins la Genese. C'est que les livres étoient chers.

Nous défendons expressément de se servir dans les sacrez mysteres de l'aube qu'on porte ordinairement. C'est que les clercs portoient toujours une aube dessus leur tunique, pour marque de leur état; c'est pourquoi il en falloit une particuliere pour l'autel, afin qu'elle fût plus propre. De l'aube est venu le rochet, en l'accourcissant, & le surplis en l'élargissant. Il recommande la propreté dans les habits & les

vases sacrez, & l'encens s'il est possible, pour m, 8. l'offrir à la messe & à vepres ; de faire les scrutins pendant le carême dans les églifes baptifmales; & de donner l'eucharistie aussi-tôt après

Joan. 111. le baptême, parce que Jesus-Christ a parlé de . Vr. 14 l'un & de l'autre comme necessaire. Les curez

auront soin des penitens publics, & ne se laisferont pas corrompre par argent ou par amitié, pour les presenter avant le temps à la reconciliation; mais ils ne la feront pas differer, par

. 11. animofité ou par interêt. Ils auront deux ou trois clercs, pour celebrer la messe avec eux, & leur répondre; & observeront de mettre de l'eau avec le vin dans le calice : sçachant qu'en ce mystere on confacre en verité le vrai Sang de notre Seigneur.

Les

Livre cinquente-quatriéme. Les curez s'occuperont au travail de la campagne, & au reste de leur temporel, sans pré-An. 889. judice de l'office divin: ils auront soin des mœurs

de leurs écoliers, mais ils ne recevront pas les filles dans leur école. Ils ne demanderont rien s. 19. pour les sepultures, mais ils pourront prendre ce qui leur sera offert volontairement. Aux ca- n. 200

lendes, c'est-à-dire les premiers jours des mois, les curez de chaque doienné s'affembleront non pour faire des repas, mais pour conferer de leurs devoirs & de ce qui arrive dans leurs pa-

roiffes.

L'année suivante 890. indiction huitiéme Bernoin archevêque de Vienne alla à Rome, & re-de Provenpresenta au pape le miserable état du roïaume, ce. depuis la mort de l'empereur Charles. Les habitans n'avoient point de maître qui les retint dans cont. # 424 le devoir; & se voyoient exposez aux pillages des infideles, d'un côté des Normans & de l'autre des Sarrafins. Le pape Etienne en fut touché jusques aux larmes, & écrivit aux évêques de la Gaule cisalpine, de reconnoître pour roi Louis fils de Boson. Ils s'assemblerent donc à Valence : sçavoir Aurelien archevêque de Lion, Rostaing d'Arles, Arnauld d'Embrun & Bernoin de Vienne. avec plufieurs autres évêques. Ils s'accorderent tous, suivant le conseil du pape, à élire & sacret roi Louis fils de Boson & d'Ermingarde fille de l'empereur Louis II. quoiqu'il n'eût encore que dix ans. Mais on comptoir fur les bons conseils de son oncle Richard duc de Bourgogne, frere de Boson, & de la reine Ermingarde sa mere. Ce fut le commencement du roisume d'Arles. ou de Provence.

L'église de Langres étoit en trouble depuis Commifprès de dix ans. Après la mort de l'évêque Isaac, sion du pales uns élurent Teurbolde diacre de la même pe à l'ar églife, les autres Egilon ou Geilon abbé de de Reine,

Tome XI.

Noirmoutier, qui chasse de cette sile par les Normans 3 étoit ensin fixé avec sa communauté au monastere de Tournus, Aurelien archevèque de Lion, le sacra évêque de Langres en 880. Il se maintint dans ce sége le reste de sa vie, & mourut à la sin de l'an 888. Alors le parti de Teutbolde se releva; mais d'autres élurent Argrim, dont l'élection su approuvée par l'archevêque Aurelien. Ceux du parti de Teutbolde porterent leurs plaintes au pape Etienne V. & le lui envoyerent, lepriant de l'ordonner lui-même pour leur évêque.

Mais le pape voulant conserver à chaque église

Flod. hift. 1v. c. 1. Mabill. to. 6. Ast. p. 504. to. v. p. 22.

ses droits, renvoya Teutbolde à son métropoto litain ; afin que si l'élection étoit canonique, il l'ordonnât fans délai : si elle ne l'étoit pas, qu'il l'écrivît au pape : mais qu'il se gardat bien d'ordonner un autre évêque de Langres, sans sa permission. Le pape envoya pour executer cet ordre Oiran évêque de Sinigaille son légat. Aurelien l'envoya à Langres, promettant de le suivre promptement: mais après s'être fait attendre long-temps, il n'y vint pas, ni ne fit sçavoir au pape la cause de son retardement. Le parti de Teutbolde le renvoya à Rome avec le décret de fon élection, priant instamment le pape de l'ordonner: mais il ne voulut point, meme alors, entreprendre sur les droits de l'église de Lion. C'est pourquoi il écrivit encore à Aurelien, de confacrer Teutbolde, ou déclarer les causes de son refus. Aurelien, sans faire réponse, ordonna Argrim évêque de Langres, & le mit en possession. Le parti contraire retourna encore à Rome; & le pape leur accorda enfin ce qu'ils défiroient, & écrivit à l'archevêque de Reims en ces termes:

Ayant reçu en la personne de saint Pierre le foin de toutes les églises est sçachant qu'on ne

Livre cinquante-quatrième. compte pas pour évêque, celui qui n'a été ni élu par le clergé, ni défiré par le peuple : touchez des instantes prieres du clergé & du peuple de Langres, nous leur avons confacré pour évêque le diacre Teutbolde. C'est pourquoi nous vous enjoignons, qu'aussi-tôt ces lettres reçues, vous vous transportiez à l'église de Langres, que vous en mettiez Teutbolde en possession; & que vous déclariez à tous les archevêques & les évêques, que nous avons pris un soin particulier de cette église, pour punir une telle contumace & repa-

rer une telle oppression.

archevêque de Sens.

Foulques archevêque de Reims ayant reçû cette commission du pape, lui écrivit quelquetemps après, qu'il l'auroit executée auffi-tôt; fi le roi Eudes dont il étoit sujet, ne lui eût confeille de differer, jusques à ce qu'Eudes lui-même envoiat des ambassadeurs au pape, pour apprendre certainement sa volonté. Qu'au reste tous les évêques, en presence desquels les lettres du pape avoient été lues, s'étoient extrêmement réjouis de ce qu'il disoit vouloit inviolablement conserver à toutes les églises leurs droits & leurs privileges. Enfin il prioit le pape de lui envoyer fa décision par cerit sur cette question : si les évêques fes suffragans pouvoient sacrer un roi, ou faire quelque autre fonction semblable, sans sa permission. Cette question semble regarder le roi Eudes, élû malgré la réfistance de Foulques, qui vouloit donner Gui son allié pour roi à la France Romaine, car on nommoit ainsi les pais Odor. Clr. t. deça le Rhin, & c'est peut-être pourquoi Eudes 2. Duch. p. ne fut sacré ni par l'archevêque de Reims, ni par 637. C. aucun évêque de la province, mais par Vautier

Le pape écrivit encore à l'archevêque de Sup. n. 1. Reims fur les differens survenus entre Herm n Fod IV. archevêque de Cologne, & Adalgaire évêque

Hiftoire Ecclestaftique. 808 de Hambourg & de Breme. L'un & l'autre étoit nouveau dans fon fiege, puisque Guillebert archeveque de Cologne avoit affifté au concile de Mayence en 888. & Adalgaire avoit succedé à saint Rembert, mort la même année. Adalgaire étoit moine de la nouvelle Corbie, d'où faint Rembert le tira pour le soulager dans ses fonctions. Il le choisit pour son successeur, & fit approuver ce choix par le roi Louis le Germanique, & ses fils Louis & Charles, par le concile . l'abbé & les freres de la communauté. Saint Rembert la derniere semaine avant sa mort, reçut tous les jours l'extrême-onction & le viatique, suivant l'usage de ce temps-là; & mourut

l'onziéme Juin 888, après vingt-trois ans d'épif-Manye. R. copat. L'églife honore sa memoire le quatriéme

4. Febr. de Février,

Herman done avoit envoié des plaintes au pape, & Adalgaire après en avoir envoié de son côté, alla lui-même à Rome se plaindre des enpreprises d'Herman sur les droits de son église. Le pape cita Herman, pour comparoître aussi devant luis & comme il ne vint point, il differa le jugement, de peur que s'il se pressoit de le prononcer , la contestation ne se renouvellat dans la fuite. Mais il écrivit à Foulques archevêque de Reims, lui donnant commission de tenir en son nom un concile à Vormes avec les évêques voifins, où il avoit ordonné à Herman de Cologne & à Sunderolde de Mayence de se trouver avec leurs suffragans; car Adalgaire devoit s'y rendre aussi, afin que les droits de chacun fusient soigneusement examinez. Le pape prioit ensuite l'archeveque de Reims de venir le voir, s'il étoit possible, destrant conferer avec lui de cette affaire & de pluficurs autres. Cette lettre du pape Etienne devoit être de l'année 890, & de la fin de son pontificat, car la

Livre tinguante-quattieme. réponse de Foulques fut adressée au pape Formole fon succetleur.

Le pape Etienne abolit une mauvaise coûtume introduite dans l'église de saint Pierre, que les prêtres qui y offroient le sacrifice tous les jours Pape Etitis. payoient une certaine fomme par an. On ra - ne V. porte aussi un sermon qu'il fit à son peuple pe dant la meffe, contre l'immodestie & les vais discours dans l'église, & contre les malesices & les enchantemens que quelques-uns pratiquoienta Ce discours est simple & familier, mais soutenu d'autoritez de l'écriture. Ce pape étoit très-liberal envers les pauvres, les captifs & les églifes, qu'il orna magnifiquement. Voyant qu'à faint Pierre pendant les nocturnes on n'offroit de l'encens qu'une fois, il établit qu'on en brûlât à toutes les leçons & tous les répons. Entre les presens qu'il fit aux églifes, on marque plusieurs livres, foit quelques parties de l'écriture fainte, foit des homelies des peres. Il mourut, suivant l'opinion la plus raisonnable, le septième jour d'Août 891. const. après avoir tenu le siege six ans, comme portoit

son épitaphe. En Angleterre le roi Albede ayant établi par fes loix la tranquillité publique, s'appliqua à re- Sçavans en lever les études, afin de soûtenir la religion & Angletette. les mœurs. Pour cet effet, il envoya des ambaf. Sup. Litt. fadeurs en France, & en fit venir deux moines, "" 3 Me-Grimbald & Jean, tous deux prêtres, & tous deux ne . P. 140 célebres par leur fçavoir & leur vertu. Grimbald Mabil. face avoit été mis dès l'âge de sept ans dans le mo- ; initnastere de saint Bertin sous l'abbé Hugnes fils de Charlemagne; il y fut prévôt, & refufa le titre d'abbé, que Baudouin le Chauve cointe de Flandres vouloit lui donner, pour se rendre maitre de la nomination de cette abbaye & empècher l'élection. Grimbald follicita le roi au nom

Yiii

de toute la communauté, de leur donner pour

Mort da

abbé Foulques archevéque de Reíms, protestant - qu'ils abandonneroient le monâtere, plûtôt que de demeurer sous la puissance d'un laique. Ils obtinent ce qu'ils désiroient; & ce sut l'archevêque Foulques, qui à la priere du roi Astrede, envoya Grimbald en Angleterre. C'étoit un homme venerable, chantre excellent, & trèsbien instruit de l'écriture sainte, & de toute la science ecclessassique. Jean étoit né en Saxe, mais il avoit été élevé en France; & comme l'on croit, au monastere de Corbie. Il avoit l'esprit très-vif, & étoit fort instruit des bonnes lettres, & de plusfeurs arts.

1d fac. 4. Ils vinrent en Angleterre vers l'an 884. ac4d an. 895. compagnez de quelques autres (çavans. Le roi

Alfrede profita beancoup de leurs infructions,
& leur donna de grands biens & de grands hon-

& leur donna de grands biens & de grands honneurs. Il appella austi auprès de lui Asser moine de Meneve, ou saint Davis, à l'extrémité du pais de Galle. Cette des lisses présentations

S., Iin, de Galles. Cette églife alors métropolitaine, xxxxv. n. étoit fervie par des moines, & Afler étoit parent de l'archevêque. Il ne consentit à demeurer au-Mir., p. 14, près du roi Alfrede, qu'à condition de retourner à 15. à son églife de temp<sup>se</sup>nt temps, & y passer une de temp.

à son église de temps en temps, & y passer une partie de l'année; & il ne s'en absentoit qu'avec la permisson de sa communauté, pour s'attirer la protection d'Alfrede contre les violences d'Hemeid leur propre roi, car ces Gaulois reste des anciens Bretons, étoient encore très-barbares. Asser sison de lecteur, sin lisost les bons auteurs, & en conferoit avec lui. Le roi lui donna les monafteres d'Amgresburi, & de Banuville, & ensin le sit évêque de Schirburn. Il appella aussi aups aussi auprès de se conferoit avec lui.

Mabill, fet, fit évêque de Schirburn. Il appella auffi auprès 1. p. 38. de lui en \$86. Plegmond de la nation des Merciens, qui avoit vêcu hermite plusieurs années dans l'isse de Chester. Alfrede le sit archevêque de Cantorbeti en 890.

Ce fut par le secours de ces pieux & seavans hommes, que le roi Alfrede releva les études, tellement tombées en Angleterre, qu'à peine y trouvoit-on quelqu'un qui entendit le latin. Il restoit toutefois une école celebre à Oxfort : 16. dont les maîtres prétendoient, que leur méthode venoit de faint Gildas, de Melquin & d'autres : remontant jusques à saint Germain d'A 1xerre. En 886. il se forma à Oxfort une grande division entre Grimbald d'un côté, avec ceu « qu'il avoit amenez, & ces vieux docteurs de l'autre, qui ne vouloient point recevoir la méthode & les regles des nouveaux venus. Il y avoit trois ans qu'ils avoient peine à les fouffrir, mais alors ils en vinrent à une rupture ouverte. Pour y remedier, le roi Alfrede vint lui-même à Oxford, écouta les uns & les autres avec une extrême patience, leur donna des avis falutaires, & ne partit point, qu'il ne les eût reconciliez. Toutefois Grimbald indigné de ces oppositions, se tetira ausi-tôt à Vinchestre, dans un monaftere que le roi venoit d'y fonder. Il en fut abbé, & mourut l'an 903. le huitième de Juillet, jour auquel il est honoré comme faint.

Jean fut abbé d'Atelney monastere nouveau , Affer. p. 18. fondé par le roi Alfrede dans l'isle qui lui avoit servi de refuge, pendant que les Danois étoient maîtres d'Angleterre. La discipline monastique Litt. n. 41. étoit entierement déchûë, tant par les frequentes irruptions de ces barbares, que par la negligence des Anglois: qui vivant dans l'abondance de toutes fortes de biens, méprisoient cette vie pauvre & laborieuse. De sorte que personne d'entre les nobles n'embrassoit volontairement la vie monastique; & quoiqu'il restât encore grand nombre de monasteres dans le pais, ils n'étoient remplis que d'enfans, que l'on y met-Y iiii

toit avant l'âge de raifons & on ne pratiquols nulle part l'observance de la regle. C'est ce qui obligea le roi Alfrede de mettre dans son nouveau monastere d'Alteney de jeunes étrangers de distrements nations, particulierement des Francois.

Affer. p. 19.

Après que l'abbé Jean l'eut gouverné quelques années, un prêtre & un diacre Gaulois de nation, qui étoient de la communauté, conçurent une si grande haine contre lui, qu'ils résolurent sa perte. Il gagnerent par argent deux ferfs, à qui ils donnerent ordre de se cacher de nuit dans l'églife; & quand il viendroit y price feul, tandis que les autres dormoient, le tuer, & trainer son corps devant la porte d'une femme prostituée, pour faire croire qu'il avoit été tué dans le crime. Les deux meurtriers bien instruits & bien armez furent enfermez dans l'églife. A minuit l'abbé Jean vint à fon ordinaire pour prier secretement; & quand il se fut mis à genoux devant l'autel, ils fondirent fur lui l'épée à la main. Mais il ne se troubla point; & comme il avoit autrefois porté les armes, si-tôt qu'il les entendit, il marcha contre enx. & se défendant il cria de toute sa force que c'étoit des démons, comme il le pensoit en effet : ne croiant pas qu'il y eut des hommes affez hardis pour faire une teile violence. Les moines s'éveillerent au bruit , & accoururent effravez à ce nom de démons : mais les meurtriers s'échaperent, après avoir mortellement blessé l'abbé, & se cacherent dans le marais dont le monastere étoit environné. Les moines enleverent l'abbé demi-mort, & le porterent dans la maison très-affligez; & les auteurs du crime étoient ceux qui témoignoient le plus de douleur. Toutefois ils furent découverts, aussibien que ceux qui l'avoient executé; & tous mis

Livre cinquante-quatriéme. à mort par divers tourmens. Telle fut la fin de l'abbé Jean, qu'il ne faut pas confondre avec Jean Scot ou Erigene, aimé de l'empereur Charles, ni avec un sophiste Jean, que l'on disoit avoir xtviii. ". été martirifé à Malmelburi.

Sur. live

Le roi Alfrede ne se contenta pas de proteger IX. les gens de lettres, & de favoriser les études; il Ecrits du s'y appliqua lui-même, & travailla à l'inftruc- roi Alfrede, A ] er. p. g. tion de ses sujets. Il n'avoit toutesois point étudié en sa jeunesse, ne s'occupant selon les moeurs de sa nation, que de la chatie & des autres exercices du corps. Il avoit plus de douze ans, quand il apprit à lire; & quoiqu'il eut toujours eu un grand défir d'étudier, les guerres des Danois ne lui en donnerent pas le loifir. Depuis qu'il fut paisible, il s'appliqua serieusement à l'étude, avec les scavans qu'il avoit attirez. Il Sup. lie prit foin de recueillir les anciens vers Saxons, xLV. 11. 29. qui contenoient l'histoire de la nation, & con:posa lui - même des cantiques pleins d'instructions pour les mœurs. En faveur de ceux qui n'entendoient pas le latin, & qui étoient en si grand nombre; il traduisit, avec le secours des hommes doctes, les livres qu'il crut les plus utiles, entre autres le Pastoral de saint Gregoire, l'histoire de Paul Orose, & celle de Beder Il parle ainsi dans la présace du Pastoral adressée à l'évêque de Londres.

J'ai souvent pense combien la nation Angloise Post. Affire a autrefois eu de grands hommes, tant eccle- P. 25. fiastiques, que seculiers, si curieux de s'instruire, & d'instruire les autres, que les étrangers venoient chez nous apprendre les sciences, au lieu que de notre temps, il se trouvoit très-peu d'Anglois au-deça de l'Humbre, qui entendiffent leurs prieres les plus communes, ou qui puffent

traduire quelque écrit de latin en Anglois. Je

ne me fouviens pas d'en avoir vu en feul au

midi de la Tainise quand je commençai à regner. Graces à Dieu, il y a maintenant des gens en place capables d'enseigner. C'est pourquoi je vous exhorte à n'être pas moins liberal de la science que Dieu vous a donnée, que vous l'étes des biens temporels. Songez quelle punition nous devons attendre, si nous n'aimons la sagesfe . & ne la laissons aux autres. Nous aimons à porter le nom de chrétien, mais peu en rempliffent les devoirs. Je pense encore combien avant ces derniers ravages j'ai vû par toute l'Angleterre d'églises bien fournies d'ornemens & de livres ; mais les ecclesiastiques n'en tiroient gueres d'utilité, parce qu'ils ne les entendoient pas; & nos ancêtres ne s'étoient pas avisez de les traduire en langue vulgaire, parce qu'ils ne s'imaginoient pas que jamais on tombât dans une telle négligence.

J'estime donc très-à-propos que nous traduifions en notre langue les livres dont nous croirons que l'intelligence est plus nécessaire à tout le monde; & que nous fassions ensorte que toute la jeunesse Angloise, principalement ceux qui font nez libres , & ont dequoi fubfifter, apprennent à lire avant toute autre instruction pour profiter de ce qui est écrit en Anglois. Enfuite on enseignera le latin à ceux que l'on voudra pousser plus loin dans les études. C'est dans cette vue, qu'au milieu de toutes les affaires de ce royaume, j'ai entrepris de traduire en Anglois le pastoral, rendant quelquefois les mots, quelquefois le sens, selon que je l'aurois appris de mon archevêque Plegmond, d'Affer mon évêque, de Grimbald & de Jean mes chapelains. J'en ai envoyé un exemplaire en chaque fiege épficopal du royaume avec une écritoire de cinquante marcs. Et je défends au nom de Dieu, que personne n'ôte l'écritoire d'avec le

Alfrede

livre, ni le livre de l'église, parce que nous ne sçavons pas combien de temps il y aura des évêques auffi instruits, qu'il y en a maintenant par tout. C'est pourquoi je veux que ces livres demeurent toujours à leur place. Si ce n'est que l'évêque veuille les avoir, ou les prêter à quelqu'un pour les transcrire.

Ce sage roi sit tenir grand nombre de conciles, X. car on peut mettre en ce rang les assemblées ge-Pieté du roi nerales de la nation, qu'il ordonna de faire au moins deux fois l'an, qui n'étoient composées spelm, lib. que des évêques & des leigneurs, & où les évê- 2. in fiques avoient toûjours la principale autorité. On Affer, p. 15. remarque entre autres un concile tenu en 886. à Londres: que ce roi avoit repeuplée, après avoir été long-temps deserte, & qui commença à devenir la capitale d'Angleterre. Il envoyoit à Rome de temps en temps des aumônes, comme en

887. & les trois années suivantes.

Il partageoit en deux tout son revenu, & en 1d. p. 19. employoit en œuvres pies une moitié, qu'il subdivisoit en quatre parties : la premiere pour toutes fortes de pauvres , la seconde pour l'entretien des deux monasteres qu'il avoit fondez, Alteney pour des hommes & Schafbury pour des femmes, dont la premiere abbesse sut safille Athelgeve. La troisième partie de cette subdivision étoit pour les écoles qu'il avoit établies; & la quatriéme pour tous les monasteres, non seulement d'Angleterre, mais de deça la mer. Il partageoit aussi son temps en deux, donnant la moitié de la journée aux exercices de religion, & l'autre aux affaires & aux besoins du corps. Il en- Affer.p. 10. tendoit tous les jours la messe, celebroit l'office divin à toutes les heures, & alloit même la nuit à l'église secretement. Il donnoit du temps à la Id. p. 13. lecture & à la méditation; & pour cet effet, il portoit toujours sur lui le pseautier & les heures

516 Histoire Ecclesinstique.

8. un cahier de papier blanc, où il écrivoit tom les jours les fentences de l'écriture, dont il étoit le plus touché: puis les ayant recüeillies, il en fit un manuel, qu'il relifoit continuellement avec

p. 20. un plaifir fingulier. Pour mefurer fon temps, n'ayant point encore d'horloges, il fit faire fix cierges d'un certain poids, qui duroient chacun quatre heures; & fes chapelains l'avertifioient tour à tour, quand il y en avoit un de brûlé. Pour les garentir du vent, il les mit dans des lanternes de cornes, qu'il inventa : car quoiqu'elles fuffent

les garentir du vent, il les mit dans des lanternes

\*\*Plant.\*\*

\*\*Amip.\*\*

\*\*Amip.\*\*

\*\*Att.:verf.\*\*

Chrift, on ne les connoissoit pas encore en An
\*\*gleterre.\*\*

\*\*XI.\*\*

\*\*Foulques archevêque de Reims étoit en com-

Lettres de merce de lettres avec le roi Alfrede: & ayant Fouiques en appris qu'il avoit procuré l'archevéché de Can-Angieterre: torberi à Plegmond: il lui écrivit, pour le re-Fiol. hijt. w.v., e. f., mercier d'avoir mis à cette place un homme fi

vertueux, si pieux & si bien instruit des regles de l'église Car Foulques avoit appris, que Plegmond travailloit à déraciner par ses instructions une erreur pernicieuse qui restoit encore en Angleterre, & qui tiroit son origine du paganisme : sçavoir que les évêques & les prêtres pouvoient avoir des femmes auprès d'eux, & que chacun pouvoit épouser ses parentes, ou des religieufes, & avec la femme avoir une concubine. Il montroit par les autoritez des peres, combien ces opinions étoient contraires à la saine doctrine. Foulques écrivit aussi à Plegmond, le congratulant de fon zele à extirper ces abus & lui fournissant des autoritez pour les combattre, afinde participer à ses pieux travaux. En ces lettres le roi est nommé Albrad & l'archevêque Pleonic: tant la prononciation Françoise étoit différente de l'Angloise.

Sup. n. c. Vers le même temps l'archeveque Foulques

Livre cinquante-quatriéme. 517
écrivit au pape Formose, qui avoit succelé à
Etienne V. lui rendant compte de la commission Flad. 1. 17;
qui Etienne lui avoit donnée, de presider en son
nom au concile de Vormes, touchant le distierend
entre Herman de Cologne & Adalgaire de Brème, & lui demandant ses ordres sur ce sujec.

Formole fils de Leon étoit déja évêque de XII. Porto, quand le pape Nicolas l'envoys en Bul-Formo 6 garie. Nous avons vu comme il fut déposé par pape Jean VIII. & rétabli par Marin: fous lequel il Sup. liv. fut à Rome en grande autorité, aussi-bien que L. n. 49. fous Adrien & Etienne ses successeurs. Formole 11. 7.44. fut élu pape pour sa religion fincere, sa connois-Luispr. 1.60 sance des saintes Ecritures & des sciences , & 8. comme il étoit déja évêque, il ne fut point ordonné, & ne reçut point de nouvelle imposition papeb. Comdes mains: il fut seulement intronisé. Ce qui nut, arriva, comme l'on croit, le dimanche dix-neuvieme de Septembre 891. C'est le premier exemple d'un évèque transferé d'un autre fiége à celui de Rome, que Formose remplit quatre ans & demi.

Il reçait une députation de C.P. adressée au pape Etienne, pour l'informer de part & d'autre, Réponsée au touchant l'afaire de Photius , comme il l'avoit pape à syrordonné. De la part de Photius il y avoit un mé-lien. tropolitain & un officier de l'empereur; & les super à stropolitain & un officier de l'empereur; & les super lettre de Stylien évêque de Neocesarée, où il p. 14,10. disoit au pape : Vous dires que vous avez tronvé de la disference entre la lettre de l'empereur & la notre : en voici la cause. Ceux qui ont écrit, que Photius avoit renoncé, sont ceux qui l'ort reconnu pour évêque : Mais nous ; qui n'avons jamais avoité qu'il y eut en lui la moindre trace de sacerdoce, suivant le jugement des papes Nicolas & Adrien, & du concile œcumenique de C. P. comment pouvrions nous écri-

re qu'il avoit renonce ? Mais nous nous fommes étonnez, comment après avoir dit au commencement de la lettre, qu'il est rejetté par la pierre folide, qui est Jesus - Christ , vous ne laiffez pas de dire a la fin, qu'il doit être jugé, comme si c'étoit un évêque légitime. Et ensuite : Nous continuons de vous prier pour ceux qui ont reçu Photius par force, & nous demandons que vous envoyiez des lettres circulaires aux patriarches d'Orient, afin qu'ils usent de la mê-

XV.n.16.18.

Sup. liv. me indulgence que nous. C'est la regle, & le grand Athanase écrivit à Rusinien, que dans les conciles on ne rejette que les auteurs des héresies & des schismes, & l'on reçoit les autres par indulgence.

Le pape Formose ayant donc reçu cette lettre Pag. répondit : Vous demandez misericorde & vous CON C. n'ajoutez point pour qui : si c'est pour les laï-Tom. 9 . 418.

ques ou pour les prêtres. Si c'est pour un laique, il mérite grace; si c'est pour un prêtre, vous ne songez pas que Photius étant laïque, n'a pû rien donner que sa condamnation. Votre église devroit donc être purifiée par une très-severe penitence, mais nous écoutons la douceur & l'humanité. C'est pourquoi nous vous envoyons nos légats, les éveques Landulfe de Capoue & Romain, avec lesquels nous vous prions de vous affembler; & Theophylacte métropolitain d'Ancyre, & Pierre en qui nons avons confiance; en forte qu'avant toutes choses la condamnation de Photius demeure perpetuelle & irrevocable. Quant à ceux qu'il a ordonnez, nous leur accordons grace: qu'en presentant un libelle, où ils reconnoîtront leur faute, & en demanderont pardon, avec promesse de n'y plus retomber, ils foient recus à la communion des fideles comme laiques, fuivant l'instruction que nous envoyons, & que vous suivrez exactement.

Livre cinquante-quatriéme.

C'est la derniere piece touchant le schisme de Photius, qui duroit depuis plus de trente ans; & Photius ne paroit plus depuis : ce qui fait croire Pnot us si bibliothequ'il ne survécut pas long-temps. Ses ouvrages que. les plus fameux sont la bibliotheque & le nomocanon. Il rapporte ainfi Ini-meme l'occasion qui lui fit écrire la bibliotheque, dans la lettre qui est en tete, adressée à son frere Taraise : Depuis que j'ai été choisi par l'empereur & par le sénat, pour aller en ambassade en Assyrie, vous m'avez prié de vous écrire les sujets des livres, à la lecture desquels vous n'avez pas assisté, tant pour vous confoler de notre separation, que pour avoir an moins une idée fonmaire & generale de ces livres, qui sont presque au nombre de trois cens. Je vous envoye donc cet extrait, de ce que la memoire m'en a pû fournir dans l'ordre où elle me les a presentez. On peut croire que le commencement de l'ouvrage a été fait ainsi de memoire e car les extraits y font affez courts; mais ensuite ils deviennent très-longs, & paroissent faits sur les livres-mêmes. Il y en a deux cens quatre-vingt dont une grande partie font d'ouvrages qui ne se trouvent plus, & par ceux qui nous restent, on voit que les extraits sont si-

Je ne parlerai que des auteurs ecclefiaftiques perdus, qui font au nombre d'environ quarante, tant theologiens qu'historiens , sans compter les ouvrages perdus d'auteurs, dont nous avons les autres, comme les hypotyposes de saint Clement Alexandrin, sans compter aussi quelques conciles', & plusieurs ouvrages d'heretiques. Photius marque d'ordinaire son jugement sur chaque auteur, particulierement sur la qualité du stile. Voici le premier article de sa bibliotheque : On a lû le traité du prêtre Theodore, que le livre de faint Denis est veritablement de lui. On

deles & judicieux.

XIV. Fin de Phot us. Sa Histoire Ecclesiastique.

Sup. liv. y réfout quatre objections. La premiere: Si ce xxv1; m.33- livre étoit veritable, comment quelques-uns des perces qui l'ont fuivi, n'en auroient-lis point cité des paffages? La feconde: Enfebe de Pamphile n'en fuit aucune mention, dans le dénombrement des écrits des peres. La troifème: Comment ce livre peut-il décrire dans un fi grand détail les traditions, qui peu à peu le font augmentées dans traditions, qui peu à peu le font augmentées dans

traditions, qui peu à peu se sont augmentées dans Ast. N'13. l'église par un long-temps? Car saint Denis étoit du temps des apôtres, comme il paroit par les actes; & il est incroiable, ou plitôt mal inventé, que saint Denis se soit avisé d'écrire ce qui ne s'est introduit dans l'église, que long-temps après sa mort. La quarrième objection: Comment peut-il parler de l'épitre de saint Ignace à Car saint Denis a vécu du temps des apôtres, & saint Ignace à soit le martyr sous Trajan, peu de temps après avoir écrit cette lettre. L'auteur s'essorce donc de résoudre ces quatre objections, & de prouver que le livre que rand saint.

Denis est veritablement de lui.

Photius n'en dit pas davantage, mais il montre affez le peu de cas qu'il faifoit de ces réponfes, puisqu'il ne daigne les rapporter; & parconfequent, quel étoit son jugement sur les prétendus écrits de faint Denis l'Arcepagite. Maisapparemment il ne vouloit pas s'en expliquerplus clairement, pour ne pas choquer les préjup. gez de son siecle. Entre les hiltoriens ecclesanti-

ques dont il parle, on peut remarquer Philotod. 41. p. floge Arien passionnés Jean d'Egée, dont l'hifloire commençoit à l'heresse de Nestorius, & finissoit à la déposition de Pierre le Foulon. Il

étoit Eutyquien, & ennemi du concile de Calced. 41. cedoine. Bafile de Cilicie, depuis la mort du pape Simplicien jusques à celle de l'empreue 10d. 67. Anastase. Il avoit inscré dans son histoire grand

p. 192 nombre de lettres d'évêques. Sergius confesseur

Livre cinquante-quatriéme. pour la caute des images, fous Michel le Begue;

& un certain Leucius Charinus, qui avoit fait une C. 114. 3 histoire apocryphe & absurde sous le nom de 191.

voyages des apôtres.

Entre les théologiens, on peut remarquer 4. 14. p.113 Apollinaire évêque d'Hierapolis en Afie, sous l'empereur Verus, qui avoit écrit pour la défen-907. fe de la religion contre les païens. Methodins c. 106. p. évêque & martyr, pour la resurrection contre 179. Origene. Theognoste Alexandrin, cité par saint 6. 116. 1. Athanase, dont toutefois les sentimens n'étoient 6, 118. pas corrects. Pierius prêtre & docteur de l'églife 291. d'Alexandrie & martyr. Son disciple le prêtre c. 121. p. Pamphile, auffi martyr. Hyppolite disciple de S. 101. Irenée. Saint Hyppolite martyr, fur Daniel. 6. 202. 1. Diodore de Tarle & Theodore de Mopfineffe. .. 201. p. Jean de Scytopolis, contre les Eutyquiens, Eu- 175, 6, 4. sebe évêque de Thesfalonique, contre ceux d'en. 6. 38. 177. tre eux qu'on nommoit Incorruptibles. Modeste Ge. 1. 91. évêque, ou plûtôt vicaire de Jernsalem. Saint P.250.c.162 Euloge patriarche d'Alexandrie, qui avoit beau- xxxxx ... n. coup écrit contre les Novatiens & les Eutyquiens: 31. mais dont il ne nous reste que ses extraits, com- 4. 276. 1. me je l'ai dit en son lieu. Photius enfin donne 1516. l'extrait d'un grand ouvrage du moine Jobius fur 411. 6 269. l'Incarnation , divisé en neuf livres & en quaran- p. 517. Ge. te-cinq chapitres : & c'est ce que j'avois à dire bub. liv. de sa bibliotheque.

Son Nomocanon est un reciieil de canons dis- 28. tribué en quatorze titres & chaque titre en plu- 578. fieurs chapitres, suivant la diversité des matieres. Ce reciieil comprend tous les canons reçus non de Pho dans l'églife Greque depuis ceux des apôtres, non de Pho tius. jusques au septième concile œcumenique : au- Bibli fullet. quel Photius n'a pas manqué de joindre ses con- p 789. 1. 2. ciles. Scavoir celui qui fut tenu dans l'église des Sup. 1, te apôtres en 861. & que l'on nomma premier & ". 13.

fecond, & celui qui le rétablit patriarche en 879.

Il joint aux canons les loix civiles, qui y font conformes, les rapportant sous chaque chapitre, & renvoyant aux endroits du Code & du Digeste où elles se trouvent. En tout cet ouvrage il ne fait qu'indiquer les canons & les loix, fans rapporter aucun texte. Par exemple, sous le premier chapitre du premier titre qui est : De la religion & de la foi catholique. Canon des apôtres 49. & 50. canon 1. & f. de C. P. canon 7. du concile d'Ephese. Canon 2. du concile de Carthage, canon 1. 73. 81. du fixiéme concile. Livre 1. du code tit. 1. constitution 1. 5. 6. 7. 8. 9. Photius composa cet ouvrage l'an du monde 6391. c'est - à - dire 883. de Jesus - Chrift, & il a été depuis fort estimé dans l'église Greque Nous avons aufii plufieurs lettres de Photius; & un grand ouvrage nommé Amphilochia, du nom de celui anquel il est adresse; contenant la réfolution de plasieurs difficultez sur l'écriture fainte : mais il n'est pas encore imprimé.

XVI. Etienne successeur de Photius dans le séege de C. P. le remplit six ans, & mourtut en 8-73. L'éBoll. 17. glise Greque l'Honore entre les Saints le dix sépMai. 10m tième de Mai, comme ayant parfaitement rem15. p. 36. pli tous les devoirs d'un bon pasteur. C'est a lui
que sont adressées toutes les novelles de l'empereur Leon son frere, touchant les matieres eccle-

que sont adresses toutes les novelles de l'empereur Leon son frere, touchant les matieres ecclefiastiques : ce qui montre qu'elles ont été faites pendant les six premieres années de son regne. Ces novelles tendent la plûpart à abroger les nouveautez introduites par Justinien.

Mais l'empereur Leon fit un bien plus grand ouvrage fur le droit Romain. Car trouvant infis Noit. I. le étoit encore dividée en plufinien, en ce qu'el-cels. Le étoit encore dividée en plufieurs corps, le diculs. 1647. gefte, le code & les infitutes; fanc compere l'es novelles venues depuis : il fit refondre, pour

ainh dire, & rediger en un feul corps toutes les loix contenues dans ces livres, & diffribua ce nouveau recücil en fix parties, & en foixante livres. On les nomma les Bafiliques, soit du nom de l'empereur Bafile pere de Leon, qui l'avoit commencé, foit pour dire les confitutions imperiales. On prétendit en retrancher toutes les loix contraires ou abrogées par l'ufage: & c'est ce droit que les Grecs ont totiquers fuivi depuis. Il sut composé en Grec, au lieu que les livres de Justinien étoient en latin: mais comme dès son temps on ne le parloit plus & C. P. ils avoient été presque aussi-tét traduits en Grec.

Le successeur d'Etienne dans le siege de C. P. Pest. fut Antoine surnommé Causlée, qui est aufst Theeph. p. compté entre les Saints. Il étoit de samille no. 110 n. s. ble, & avoit embrassé la vie monastique dès sa premiere jeunesse dans une communauté, dont il sut depuis abbé. On l'en tira pour le mettre sur le siege de C. P. qu'il ne remplit que deux

ans.

· Le pape Formose envoya en France deux légats, Pascal & Jean tous deux évêques, qui Affaires de présiderent à un concile tenu par son ordre à Vienne l'an 892, indiction dixième. Plusieurs évêques y fouscrivirent, entre autres Bernouin archevêque de Vienne, & Aurelien de Lion; Isaac évêque de Valence, & Isaac de Grenoble. On y fit quatre ou cinq canons, contre les usurpations des biens d'églife, les meurtres, les mutilations & autres outrages faits aux clercs, les fraudes contre les legs pieux des évêques & des prêtres, la disposition des églises, que des seculiers donnoient sans le consentement des évêques, & les droits d'entrée, qu'ils exigeoient des prêtres.

Foulques archevêque de Reims, écrivit au

pape Formole, pour lui témoigner sa joie de le A N. 892. voir fur la chaire de faint Pierre, ce qu'il regarde Flod verf, comme une marque de la protection de Dieu fur to. 4 act. son église. Ayant reçu de la part du pape des Ben. p. 601. lettres de confolation, où le pape témoignoit Flod IV. desirer le voir, & conserer avec lui, il lui en bist. c. 1. rendit graces, & en même-temps lui representa que quelques évêques de Gaule demandoient le pallium, fans aucun droit, & au mépris de leurs métropolitains, ce qui pourroit alterer la charité, & produire une grande confusion. C'est pourquoi il le prie au nom de toute l'église, de ne pas accorder ces fortes de graces, fans un confente-

ment general & par écrit. Le pape dans la réponse, l'extrertoit lui & les Ibid. c. 2. autres évêques de France, à compatir à l'église Romaine, & à la secontir, parce qu'elle étoit menacée de faruine. Il ajoutoit que depuis longtemps l'Orient étoit troublé par des heresies pernicionles, & l'église de C. P. par des schismes. Qu'il s'en étoit aussi élevé un depuis long-temps entre les évêques d'Afrique, sur lequel leurs deputez le pressoient de rendre réponse, aussi-bien que ceux de plusieurs autres pais. C'est pourquoi disoit-il, nous avons résolu de tenir un concile general, qui commencera le premier de Mars de Ponzieme indiction : c'est-à-dire, l'an 893. & nous vous avertissons de vous y rendre sans délai, afin que nous puissions nous entretenir à loifir, & rendre des réponses plus amples sur toutes ces matieres.

XVIII. Le pape Formose mandoit aussi à Foulques , Gui & qu'il avoit couronné Gui empereur la même an-Lanbert née, indistion dixiéme, c'est-à-dire en 892. C'éempereurs, toit Gui duc de Spolete, fils de ce Lambert, Simple roi, qui avoit tant sait de peine au pape Jean VIII.

Sup. liv. & dont Foulques étoit parent. L'année suivante 311. n. 49. 893. Formose couronna encore Lambert sils de Livre einquante-quatrieme. 52

Gui. Cependant l'archevêque Foulques tint un concile à Reims, où de l'avis des évêques & des A N. 893. Geigneurs qui s'y trouverent, il fit reconnoirte 7e. 9, cont. roi le jeune Charles, fils de Louis le Begue, & p. 434. d'Adelcié, à gé d'environ quatorze ans. Il eft conun fous le nom de Charles le Simple, & fit couronné le vingt-huitième de Janvier 893. Eudes ne laiffoit pas de regner dans la plus grande partie de la France, & Charles ne fut d'abord reconnu que par les feigneurs mécontens de fon

gouvernement. En ce même concile de Reims, on menaça d'excommunication Baudouin comte de Flan-Baudouin dres, pour divers crimes. Il avoit fait fouetter Flandre un prêtre. Il avoit ôté aux églises des prêtres excommuqui y étoient ordonnez, & y en avoit mis d'au- nié. tres, fans la participation de leur évêque. Il Flod l. 17. avoit usurpé une terre donnée par le roi à l'é- . 7. glise de Noyon, & le monastere de saint Vaast d'Arras. Enfin, il s'étoit révolté contre le roi, an mépris de son serment. Sur tout cela il avoit été depuis long-temps admonesté par les évéques sans en avoir profité Ceux du concile de Reims jugerent donc, qu'il méritoit d'être excommunie; mais attendu qu'il pouvoit servir utilement l'église & l'état, ils suspendirent la cenfure, & lui donnerent encore du temps pour se

corriger.

Ils déclarerent à Baudoüin ce jugement par Ilid. c. 6;
leur lettre fynodale, & en écrivirent une autre p. 621.
à fon évéque diocelain, qui étoit Dodilon de
Cambrai. Il aveit eté appellé au concile, mais
il s'en étoit exeufs fur les Normans, qui ôtoient
la sûreté des chemins; & les évêques le prioient
d'exhorter fortement le comte Baudoüin à fe
reconnoitre; de lui lire leur lettre, s'il étoit
present: & s'il étoit ablent, la lui envoyer par

fon archidiacre, qui la lui fit bien enten dre.

Hiftoire Ecelefiaftique.

Que s'il ne pouvoit approchèr de Baudouin, il fit An. 893. lire en fa presence les lettres dans un lieu où il est insulté à la religion; & qu'ensuite s'il ne se corrigeoit, personne, ni moine, ni chanoine, ni aucun chrétien, n'est plus de commerce avec lui, sous peine d'anathéme. Si Hetilon évéque de Noyon venoit à Arras, Dodilon devoit l'aller trouver, pour faire sur ce sujet ce qui servir propos suivant les canons, & en donner avis pat

lettres à leur archevêque.

X.X. Foulques ne manqua pas de donner avis au
Lettres de pape du couronnement du roi Charles, lui deFormolé en manda fon confeil & fon fecours, & le pape
Frante.

érrivit pluseurs lettres fur ce lijeet; au roi Eudes,

écrivit plusieurs lettres sur ce sujet: au roi Eudes, pour l'exhorter à se corriger des excès dont on l'accusoit; à ne point attaquer le roi Charles en sa personne, ni en ses biens, & lui accorder une treve, jusques à ce que l'archevêque Foulques pût aller à Rome: aux évêques de Gaule, pour

6. 1. put alter a kome: aux eveques de Gaule, pour les gkhorter à faire les mémes inflances auprès du roi Eudes, & à procurer cette tréve: au roi Charles, répondant à la lettre qu'il avoit reçué de fa part, lui donnant les avis convenables, & lui envoyant un pain beni qu'il lui avoit demandé.

Armoul roi

Arnoul roi de Germanie trouva fort mauvais, que l'on eût couronné le roi Charles fans sa permission, car il prétendoit avoir droit 6.5. lui seul à tout l'empire François. L'archevéque de Reims sit son possible pour se justifier auprès

6. J. de lui, & lui fit écrire par le pape, pour lui défendre de troubler le roïaume de Charles, & l'exhorter au contraire à l'aider comme son parent. Ensuite il se plaignit au pape, que ni Arnoul n'avoit voulu sécourir Charles, ni Eudes cesser de ravager son roïaume: qu'au contraire l'un & l'autre avoit usurpé les terres de l'églisé de Reims; qu'Eudes avoit même assiegé la vil-

le: & que ces guerres étoient un obsfacle invincible à son voyage de Rome. Au reste il prioit An. \$931 le pape, qui regardoit comme son sils le jeune empereur Lambert, de l'unir d'amitié avec le roi Charles; & d'écrire à Eudes & aux seigueurs de France, pour lesobliger à la paix, & à laisser à Charles au moins une partie du roiaume de se peres. Le pape dans sa réponse loüoit fort l'archevêque, de l'assection qu'il témoignoit pour l'empereur Lambert : l'exhortant à sui être toûjours sidele, comme son parent, & protessant de sa part qu'il ne s'en separenoit

iamais. Touchant quelques autres affaires, dont Foulques lui avoit écrit, il déclaroit avoir excommunié & anathematifé Richard , Manassés & Rampon, pour avoir arraché les yeux à Teutbold évêque de Langres, & avoir chassé de son siège, & mis en prison Vautier archevêque de Sens. Il ordonnoit donc à Foulques d'assembler ses suffragans: & de confirmer avec eux ce jugement. Le pape lui faisoit aussi des reproches de n'avoir pas voulu facrer évêque de Châlons le prêtre Bertier, élû par le clergé & le peuple, du consentement du roi Eudes. Au contraire, ajoûtoit-il, on dit qu'à la mort de l'évêque, vous avez donné cette églife, comme en fief à Heriland évêque de Terouane; & qu'ensuite vou prétendiez avoir ordonné évêque de Châlons un certain Mancion prévenu de crimes. One Bertier avant voulu venir à Rome, il a été pris par un nommé Conrad votre vassal, tiré de l'église & tenu en exil pendant un mois. C'est pourquoi le pape ordonnoit à Foulques de se rendre à Rome dans un temps marqué avec Mancion, Conrad & quelques-uns des évêques les luffragans.

Foulques de son côté écrivit au pape, que

l'éveché de Terouane ayant été ruiné par les Normans, l'évêque Heriland avoit eu recours à lui; qu'il l'avoit reçu comme il devoit, & l'avoit établi visiteur d'une église vacante, c'étoit celle de Châlons, pour en tirer sa subsistance, jusques à ce qu'on y ordonnât un évêque. Et parce que les habitans du diocese de Terouane étoient des barbares farouches & qui parloient une autre langue : il confultoit le pape , s'il pouvoit transferer Heriland à l'église vacante, & donner au peuple de Terouane un évêque de 6. 6. 2.625. la même nation. Il écrivit aussi à un évêque Ro-

main, nommé Pierre, pour folliciter auprès du pape la translation d'Heriland de Terouane à Châlons: alleguant l'exemple d'Actard de Nantes. Au reste il est aisé de juger, que Bertier approuvé par le roi Eudes pour l'évêché de Châlons, ne pouvoit être agréable à l'archevêque Foulques. C'est pourquoi ne pouvant transferer Heriland, il refolut de mettre Mancion à Châlons, & convoqua ses suffragans, pour le

venir ordonner : mais il trouva de la resistance, & Honoré évêque de Beauvais, non seulement refusa d'y aller, mais encore blâma l'emtreprise de son archevêque. Toutefois Mancion demeura évêque de Châlons, & nous avons de lui une lettre à l'archeveque Foulques, qui est remarquable.

Un prêtre, dit-il, nommé Angelric, du village P de Vafnau, de l'églife de faint Loup, est venu 418devant nous à Châlons comme nous tenions notre synode; & a été convaincu, même par sa propre confession, d'avoir épousé en presence des ses paroissiens, & du consentement des parens, une femme nommée Grimma. Mais comme il vouloit l'emmener, des hommes pieux & fileles se sont opposez à cette criminelle entreprife. Nous en avons tous été fensiblement affligez: Livre einquante-quatrième! Tr

Bigez; & avant que de rien décider surce cas, nous avons résolu devous écrire par ce. nême Prétre, pour vous prier de nous instruire de ce que nous devons faire; & cependant nous Pavons séparé de notre communion. C'est le premier exemple que je sçache d'un tel ma-

riage. Le pape Formose dans une de ses lettres recommandoit à l'archevêque Foulques, un prê-rective tre nommé Grimlaïc, qu'il cherissoit; pour le promouvoir à l'épiscopat, si l'occasion s'en pre- 1v. 6. 1. fentoit. On croit que c'est le Grimlaic auteur Cod reg 1.2. de la regle des solitaires, ou le prêtre de mê- P. 464. me nom, à la priere duquel il l'éc ivit. Les so-Litaires pour qui elle est faite, étoient des reclus, qui s'enfermoient dans une cellule, & faisoient vœu de n'en sortir jamais. Aucun n'y 6- 15étoit admis qu'après des épreuves suffisantes, & par la permission de l'évéque, ou de l'abbé du monastere où il s'enfermoit; car les cellules des reclus devoient toujours être jointes à quelque monastere. Après la permission du prélat, on les éprouvoit un an dans le monastere, dont pendant ce temps ils ne sertoient point; pnis ils faisoient leur vœu de stabilité dans l'église, devant l'évêque, & après que le reclus étoit entré dans sa cellule, l'évêque faisoit mettre son

La cellule devoit être petite & exacement e. 16. fermée. Le reclus devoit avoir dedans tout ce qui lui étoit necessaire, même s'il étoit prêtre, un oratoire consacré par l'évêque, avec une senétre donnant sur l'égliée, par où il pût donner ses offrandes pour la messe, entendre le chant, chanter lui-même avec la communauté; & répondre à ceux qui lui parleroient. Cette senêtre devoit avoir des rideaux dehors & dedans, assis que le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vût. Il pouque le reclus ne pût vojr ni être vêtre ne reclus ne pût vojr ni être vêtre ne pût vojr ni être vêtre ne reclus ne vêtre ne reclus ne reclus ne reclus ne reclus ne reclus ne reclus

Tome XI.

fceau fur la porte.

voit avoir au dedans de la réclusion un petit jatdin pour prendre l'air, & planter des herbes. Au dehors, mais tenant à la cellule, étoit celle de ses disciples, avec une senêtre, par où ils le ser-

fes disciples; a rec une tenètre, par où ils le ser-19. voient & recevoient ses instructions. On jugeoit à propos qu'il y est deux ou trois reclus ensemble, & alors leurs cellules se touchoient avec

c. 16. des fenêtres de communication. Si des femmes vouloient les confulter ou se consesser à cux, ce devoit être dans l'église, en presence de tout le monde.

6.10. On recommandoit aux reclus l'étude de la fainte écriture, & des auteurs ecclefiafiques pour se conduite eux-mêmes & résister aux tentations, & pour instruire ceux qui les venoient

parler qu'en conference spirituelle, & dire leurs parler qu'en conference spirituelle, & dire leurs coulpes l'un à l'autre. Celui qui étoit seul se la

6.17. 18. Coulpes l'un à l'autre. Celui qui etoit leul le la men de fa conscience. L'auteur déplore amerement le corruption generale des mœurs de soit temps, l'oubil des maximes de l'évangile, & la tiedeur des solitaires mêmes; dont le premier soin, quand ils embrassoient cette profession, étoit de s'informer si dans le monastrerils jouiroient d'un grand repos, & ne manquetoient de

\* 31. rien pour les besoins de la vie. Il recommande particulierement l'oraison mentale, & approuve

s. 36. de communier & de celebrer la messe tous les jours, pourvû qu'on y apporte les dispositions requises.

of 39. Il ordonne le travail des mains, pour remplir les intervalles de la priere & de la lecture. Après avoir apporté l'autorité de saint Paul, il

The first a joûte: Si ce faint Apôtre prêchant l'évangile,
ne laissoit pas de gagner sa vie par un penible
travail; de quel front oferons-nous manger notre pain gratuitement, avec des mains oissves,

Livre cinquante-quatrieme. nous qui ne sommes point chargez de la prédication, mais seulement du soin de notre ame? Or faint Paul n'usoit pas toujours du droit de vivre de l'évangile, afin d'avoir plus de liberté de corriger les pecheurs; car on ne peut reprendre hardinent ceux dont on reçoit. Quand le solitaire auroit d'ailleurs de quoi vivre, il doit travailler de ses mains pour mortifier son corps, purifier son cœur, fixer ses pensées, & se plaire dans sa cellule. Le temps du travail doit être depuis 6. 40. tierce jusqu'à none, qui sont six heures entieres, ou plus, si la pauvreté le demande. Il est permise, 41, toutefois au solitaire de prendre ce qui lui est offert volontairement, soit pour ses besoins, soit pour le donner aux pauvres.

Si le reclus étoit malade, on ouvroit fa porte c. 48, pour l'affilter : mais il ne lui étoit pas-permis de c. nlt. fortir, sous quelque prétexte que ce fut. Ils pouvoient avoir une baignoire dans leur cellule, & s'ils étoient prêtres, s'y baigner quand ils le jugeoient à propos. Car on jugeoit que cette pro-e. 512 preté exterieure étoit convenable pour approcher des faints mysteres. Au reste cette regle est presé, 374 que tirée de celle de saint Benoît, & composée

de divers passages des peres, respirant par tout une tendre & solide pieté.

Vers le même-temps S. Gerauld, comte d'Aurillac en Auvergne, donna cette terre pour y

6. Gerauld, conte d'Aurillac en Auvergne, donna cette terre pour y

6. Gerauld, c'étoit en peine où il trouveroit des moines d'une Ben set, solo solorevance réguliere. Pour cet effet il envoya de p. 7, 9,

1 jeunes gens nobles au monastere de Vabres, où
ils apprirent la regle; mais étant revenus,

1 sans avoir de maitres pour les conduire; ils

6 relâcheren bion-tôt, même celui d'entr'eux
que Gerauld leur avoit donné pour superieur.

Le monastere de Vabres, aujourd'hui evéché,
avoit été sondé dès lan \$ 6.4. par Raimond,

Z ij

Hiftoire Ecclefiaftique.

532 comte de Toulouse, en faveur d'un saint abbe nommé Adalgase, qui ajant été chassé par les barbares de Palmat en Perigord, avec les dix moines qu'il gouvernoit, s'étoit retiré auprès du comte Raimond.

Saint Gerauld étoit d'une famille très - noble, fils d'un autre Gerauld, aussi seigeur d'Auril-

2bid. p. e. lac, comte très-riche & très-verrueux. Il na-Vita par quit l'an 855. fut élevé dans la pieté, & suivant Odon. lib. 1. sa naissance, dressé aux exercices de la chasse &

des armes; mais une longue indisposition l'o-6. 4. 5. bligea à les interrompre, & porta ses parens à l'appliquer plus long-temps aux lettres. Il y prit tant de goût, qu'après avoir recouvré sa santé. quoiqu'il réuffit fort bien aux exercices du corps, il continua d'étudier, & sçavoit presque toute la

z, 6. suite des saintes écritures. A la mort de ses parens, il se trouva maître de plusieurs grandes terres, & d'un grand nombre de ferfs, dont elles étoient peuplées, & s'appliqua à les gouverner

4. 9, avec beaucoup de justice & de prudence. Ayant arrêté ses regards sur la fille d'un de ses sers, qui étoit très - belle , il fuccomba à la tentation , jusques à faire venir chez lui le pere & la fille; mais il ne passa pas outre, & étant revenu à soi, il sortit quoique de nuit, & par un grand froid, renvoia celle qui l'avoit tenté, & prit soin de la

. 10. marier. Il perdit ensuite la vue pendant plus d'un an, ce qu'il regarda comme un châtiment de sa 6, 11, faute. Des lors il ne fouffrit plus de filles chez

lui, & s'appliqua à mortifier son corps. Il renonça au mariage, & refusa la sœur de Guillaume duc d'Aquitaine, & plusieurs autres grands partis. Comme on fui representoit qu'il devoit des successeurs à son illustre famille, il disoit qu'il valoit mieux moutir sans enfans, que d'en laisser de mauvais.

Il étoit le protecteur des foibles & des oppri-

mez, & ne portoit les armes que pour ce sujet.
Car, comme le malheur des remps & la foiblesse du gouvernement ne permettoit pas robjours se cours de la justice reglée; les seigneurs étoient réduits à se faire justice à main armée, comme des souverains; & Gerauld comme les autres, quel-se, 7,8, que répugnance qu'il y cût, se réfostu par le conseil des personnes les plus sages, à repositer la force par la force. En quoi il usa de toute la modération possible, épargnant le sang & traitant géneruement les prisonniers. Auss dans ces perites guerres, il eur ordinairement l'avantage, & l'on regarda comme des miracles, plusseurs mat-

ques qu'il y reçut de la protection divine.

Ses aumônes n'avoient point de bornes; il ne c. 140 renvoïoit aucun pauvre, quelquefois il leur faifort dreffer des tables, & il se trouvoit aux distributions, pour s'affarer de la nourriture qu'on leur donnoit, jusqu'à en faire lui-même l'effai. Ses officiers lui tenoient toujours pret quelque mets à leur servir. Outre les survenans, il en nourrissoit réglement un certain nombre. Ce- 6. 156 pendant il vivoit lui - même très-frugalement. Il ne soupoit jamais, se contentant le soir d'une légere collation. A dîner sa table étoit bien servie, & il convioit des personnes doctes ou pieuses avec qui il s'entretenoit de la lecture qu'on faisoit toûjours pendant le repas. Le reste de la journée s'emploioit à regler ses affaires, terminer des differends ; instruire ses domestiques , visiter des hôpitaux, lire l'écriture sainte. Il jeunoit trois fois la semaine; & s'il arrivoit une fête le jour de son jeune, il le transferoit à un autre, & anticipoit le samedi celui du dimanche, ce qui depuis a été-universellement reçu. Il ne portoit point a 16. de foie, ni d'étofes précieuses, en quelque occafion que ce fut, ses habits étoient toûjours simples & modestes.

Histoire Ecclesiaftique.

Il fit au moins sept fois le pelerinage de Rome, An. 894. tant il avoit de dévotion à faint Pierre, à qui Lib. 11. e. aussi il fit dédier son monastere d'Aurillac. & il

17. s'y seroit consacré lui-même par la profession monastique, s'il n'en eût été détourné par faint Lib. 11. 6. 2. Gausbert évêque de Cahors son directeur, qui

lui representa qu'il seroit plus utile au prochain dans son état. Mais depuis ce temps il augmenta Martyr. R. ses austeritez. Il mourut vers l'an 909. le trei-13 Octob. ziéme d'Octobre, jour auquel l'église honore sa

memoire. XXIII.

Adalgaire évêque d'Autun étant mort, Ger-Concile de froy diacre & moine de Flavigny fut accufé par Châlons. la voix publique, de l'avoir empoisonné, & tou-Tome v. te l'église Gallicane sut frappée de ce scandale. conc. tag. Gerfroy en fut d'autant plus affligé, qu'il avoit 437. reçu de grands bienfaits du défunt prélat. Il demanda conseil à l'évêque Galon son successeur. qui l'exhorta, s'il se sentoit coupable, à le confesser sincerement. Gerfroy protestant toujours qu'il étoit innocent , Galon n'ofa décider feul une affaire de cette importance, & la porta au concile de la province, qui se tint le premier jour de Mai 894. indiction douzieme. Aurelien archevêque de Lion y présidoit, & dans l'acte qui nous en reste, il'est qualisé primat de toute la Gaule. Il étoit accompagné de ses suffragans, Galon d'Autun, Ardrard de Châlon, Gerauld de

Mascon que l'on compte entre les Saints, & les Gall. shr. députez de Teutbold de Langres. Le concile se tint dans l'église de faint Jean - Baptiste au fauxbourg de Châlon, le moine Gerfroy y étoit present , & sa cause y fut soigneusement examinée selon les canons. Mais il ne se trouva aucune preuve contre lui, & après trois proclamations, il ne se presenta point d'accusateur. C'est pourquoi il fut ordonné que pour faire cesser le scandale, il se purgeroit de ce crime au pre-

Livre cinquante-quatrieme.

mier fynode diocefain que Galon tiendroit, en recevant la fainte communion, pour témoignage AN. 895.

de son innocence.

En execution de ce décret, l'évêque Galon alla exprès tenir son synode dans le monastere de Flavigny; où difant la messe publiquement, dans l'églife de faint Pierre, il fit avertir le moine Gefroy de s'approcher de la communion, ou de s'en retirer, suivant le témoignage de sa conscience. Il s'approcha sans hesiter, & prenant Dieu à témoin & le sacrement qu'il alloit recevoir, il communia en presence de tout le monde. Pour mettre à l'avenir sa réputation à couvert, l'évêque Galon lui en donna un acte autentique, qu'il souscrivit avec les évêques de Châlon & de Mascon. Aurelien archevêque de Lion, monrut bille t 6. p. peu de temps après ce concile, c'est-à-dire, comme l'on croit , l'année suivante, 895. & son église l'honore comme saint. Il avoit rempli vingt ans le fiége de Lion , & eut Alvalon pour

fuccesseur. Au mois de Mai de la même année 825, indiction treizième, le roi Arnoul étant à son palais Concile de de Tribur, près de Mayence, y fit tenir un con-Tribur. cile general des païs de son obeissance, où affilte- Regino. 4n. rent vingt-deux évêques , dont les trois premiers cont. p. 419. étoient les archevêques Hatton de Mayence, Herman de Cologne & Ratbod de Treves, Hatton ou Otton qui présidoit à ce concile, avoit été abbé de Richenon, & succeda l'an 891. à Sunzo ou Sunderolde tué près de Cleves en com- 851. battant contre les Normans. Rodolfe évêque de Virsbourg avoit succedé à Arne, tué l'an 8 2. en combattant contre les Sclaves, & tenu depuis 1bid. 812. pour martyr. Rodolfe étoit très-noble, mais Ditm. l.b. fans conduite ni capacité. Outre les évêques il Pref. core y avoit en ce concile plusieurs abbez, & le roi étoit accompagné de tous les grands du roïaume.

XXIV.

Z iiij

Après un jeune de trois jours, avec des pro-AN. 895. cessions & des prieres, le roi se retira dans son palais; où assis sur son trône & revêtu d'habits magnifiques, il traita avec les seigneurs du bien de l'état & du repos de l'église. Cependant les évêques s'affemblerent dans l'églife du même lieu; & envoyerent au roi des députez, pour sçavoir s'il vouloit employer sa puissance à proteger l'église & en augmenter l'autorité. Le roi envoya des seigneurs leur dire de sa part, qu'ils ne songeassent qu'às'acquitter sidelement de leur ministere, & qu'ils le trouveroient toujours prét à combattre ceux qui leur résisteroient. Alors les évêques se leverent de leurs siéges & s'écrierent: Exaucez-nous, Seigneur. Vive le grand roi Arnoul. On sonna les cloches & on chanta le Te Deum. Ensuite ils s'inclinerent devant les députez duroi, & les chargerent de lui témoigner leur reconnoissance. Ils commencerent à traister des affaires de l'églife; le roi entra dans le concile, & les évêques furent admis au confeil du roi. Ce qui preceda ce concile & ce qui le suivit, fait soupçonner que la politique y avoit

Regis an.

part. L'année precedente le roi Arnoul avoit tenu un parlement à Vormes, où il avoit voulta donner le roïaume de Lotaire à fon fils Zuentibold, qu'il avoit eu d'une concubine, mais les feigneurs n'y voulurent point consentir. Après l'assemble de Tribur & la même amée 895, il en tint un autre à Vormes, où il déclara Zuentibold roi de Lorraine du consentement de tous les feigneurs.

Ce concile de Tribur st cinquante-huit canons, tendant principalement à réprimer les violences & l'impunité des crimes. Un prêtre se presenta, qui avoit été aveuglé, pour un crime dont il étoit innocent, au témoignage de son évéque. Cet évêque avoir cité à l'son synade.

GAB. 2.

Townson Com

le laïque qui avoit rendu le prêtre aveugle, mais il en avoit appellé au concile. Les évêques tou- An. 895. chez de cette violence, envoierent des députez au roi Arnoul, lui demander ce qu'il lui plaisoit ordonner de ce laïque, & des autres pecheurs incorrigibles & excommuniez, qui ne venoient point à penitence, lui envoiant en même-temps l'extrait des canons, qui défendent la communication avec les excommunicz. Le roi répondit: 6. 35 Nous ordonnons à tous les comtes de notre roiaume, de prendre les excommuniez qui ne se soûmettent point à la penitence, & nous les amener : que s'ils font rebellion quand on les voudra prendre, & y perdent la vie, les évêques n'imposeront aucune penitence à ceux qui les auront tuez; & de notre part, nous ne permettons point qu'on leur fasse payer la composition des loix, & leurs parens prêteront serment de n'en point poursuivre la vengeance.

On regle enfuire la composition que devoite, apayer, suivant les loix barbares, celui qui avoit blesse ou maitrairé un prêtre; mais s'il l'avoit tué, il devoit faire la penitence qui suit. Pen-6, 5, dant cinq ans abstinence de chair s' de vin, se jeune tous les jours jusques au soir, hors les dimanches se les s'étes : ne point porter d'armes, ne marcher qu'à pied, ne point entrer dans l'églic, mais prier à la porte. Après ces cinq années, l'évèque le fera entrer dans l'églic, mais il demeurera entre les auditeurs, s'ans communités, prèvéque le fera entre dans l'églic, mais il demeurer à cheval, mais il continuera communier, se monter à cheval, mais il continuera d'observer les autres pratiques de penitence trois sois la semaine.

La penitence de tout homicide volontaire est e, 54, 55, réduite à sept ans. D'abord quarant piurs exclus de l'églite, jennant au pain & à l'eau , marchant nuds pieds, sans porter de linge que des

calleçons, fans porter d'armes, ni user d'aucune AN. 895. voiture, s'abstenant de sa femme, sans aucun commerce avec les autres chrétiens. S'il tombe malade, ou s'il a des ennemis qui ne le laissent

s. 56. pas en repos, on differera sa penitence. Après ces quarante jours, il sera encore un an exclus de l'église, s'abstiendra de chair, de fromage, de vin & de toute boisson emmiellée. En cas de maladie ou de voïage, if pourra racheter le mardi, le jeudi & le samedi, par un denier,

s. 57. ou par la nourriture de trois pauvres. Après cette année il entrera dans l'églife, & pendant deux années continuera la même penitence, avec pouvoir de racheter toûjours les trois jours

c. s8. de la semaine. Chacune des quatre années suivantes, il jeunera trois carêmes, un avant Paques, un avant la saint Jean, un avant Noël. Pendant ces quatre années, il ne jeunera que le mercredi & le vendredi, encore pourra-t-il racheter le mercredi. Après ces sept ans, il se-

2. 50. ra reconcilié & recevra la communion. Celui qui a tué par poison, doit faire la penitence

4. 18. double. On voit par ces canons, qu'on n'observoit pas encore l'abstinence du samedi, mais que les penitences solemnelles étoient en vigueur,

Sup. liv. avec les differens degrez marquez dans les canons x. n. 16. liv. des premiers fiecles, comme dans le concile avii. " 14. d'Ancyre & les lettres de faint Bafile à Amphi-6. 27. 26. loque.

On condamne les clercs'& les moines apoftats, les religienses qui se marient, au mépris de e. 13. 14. leurs vœux; & plusieurs especes de conjonctions illicites, particulierement le mariage entre les adulteres qui ont conspiré la mort du premier Ou. mari. Une esclave ne peut être que la concubi-

6. 40. ne d'un homme libre ; mais s'il l'épouse après qu'elle est affranchie, elle est sa femme legitis. 18 me. La diversité de nation & de loix n'empêche

Livre cinquante-quatriéme.

point le mariage: ainsi un Franc peut épouser une Bavaroise ou une Saxonne, en suppléant ce qui An. 895, manque à la forme du contrat civil.

Celui qui méprise le ban de l'evêque, c'est- .. 8. à-dire sa citation, jeunera quarante jours au .... pain & à l'eau. Si le jour que l'évêque dans fa visite a marqué pour tenir son audience, se rencontre avec celui que le comte a indiqué pour tenir la sienne : le peuple doit obéir à l'évêque préferablement au comte, qui doit lui-même se trouver à l'audience de l'évêque. Mais dans le lieu de la résidence de l'évêque, si le comte a indiqué son audience le premier, elle sera preferée. Défense aux comtes de citer à leur au- c. 35. dience les penitens, pour ne les pas détourner de leurs exercices spirituels. Défense de tenir c. 30. leur audience pendant le carême, ou les autres jours de jeune, les dimanches & les fêtes. Si un clerc est accusé d'avoir apporté de fausses lettres du pape, pour troubler la discipline de l'église : l'évêque pourra le tenir en prison, jusques à ce qu'il ait réponse du pape, comment ce faussaire doit être puni, suivant la loi Romaine.

On réitere les défenses de rien exiger pour 6.15, 16 17, les sépultures & d'enterrer dans les égilses: de ... 18. confacrer les saints mysteres dans des calices ou des patenes de bois: de confacrer le vin sans 1.2. eau: mais on ordonne de mettre dans le calice deux tiers de vin & un tiers d'eau. On ne croioit donc pas alors que la moindre goute d'eau suit suit suit en confacre qu'en en convienne un le rique d'un exprise de la service de la confacre de

trons s'accordent. Ce sont les canons du concila-An. 895. de Tribut, qui m'ont paru les plus remarquables.

Adam. On y traita aussi du disterend entre Herman ar-Brem. lib.i. chevêque de Cologne & Adalgaire de Brême : 6. 41. on cassa les privileges des papes & des rois, pour l'érection de Hambourg en métropole, & . pour son union avec Brême, qui fut réduit à un simple évêché soumis à Cologne. Aussi dans les souscriptions du concile, Adalgaire n'est compté que le quatorzième, & comme évêque de Bréme. Tout cela fut autorisé par le pape Formose & le roi Arnoul.

percur. More de Formo e.

Arnoul em- roi Arnoul passa en Italie, où il étoit invité pas Beranger, plus foible que Guy, & par le pape Formole, Guy s'enfuit, & Arnoul affiégea Rome Itienne VI. & la prit d'affaut l'an 896. Formose le reçut avec Regin. 895. grand honneur, & le couronna empereur devant 196. Lu ipr. la confession de saint Pierre. Arnoul de son côté, pour venger le pape, fit décapiter plusieurs des -. I. c. 8. premiers de Rome, qui étoient venus au-devant de lui à son entrée. Le peuple Romain prêtaserment de fidelité à l'empereur Arnoul, sauf la foi due au pape Formose; & l'empereur, après

Après cette affemblée & celle de Vormes, la

avoir demeuré quelque temps en Italie, à pourfuivre Guy & sa femme, retourna en Baviere: au mois de Mai.

Cependant le pape Formose mourut le jous As. Fuld. de Pâques, quatriéme d'Avril de la même année 896. après avoir tenu le faint fiège quatre ans & demi. On ordonna à fa place Boniface Romain fils d'Adrien, qui avoit été déposé du foudiaconat, & ensuite de la prêtrise., & il sut

Fld. werk élu par une faction populaire, mais il mourut tom. 4. all de la goute au bout de quinze jours. Il eut pour successeur Etienne VI. Romain fils d'un prêtra nommé Jean., qui tint le faint fiége quinze mois.

Foulques archevêque de Reims lui écrivit, comme à ses predecesseurs, pour lui témoigner An. 896. sa devotion envers le saint siège & son déstr-d'aller à Rome si divers obstacles ne l'en avoient poulques au empêché : lui marquant qu'il avoit enfin procu- pape & au ré la paix entre les rois Eudes & Charles. Mais roi. le pape témoigna n'être pas content de son excuse touchant le voyage de Rome, parce que " 4. d'autres le faisoient. J'ai résolu, ajoûtoit-il, de tenir un concile au mois de Septembre de la prochaine indiction quinziéme; c'est la même année 896. & si vous manquez de vous y trouver, je ne manquerai de porter contre vous une cenfure canonique. L'archevêque repliqua: 11 ne m'a pas été possible d'aller maintenant à Rome en personne: j'envoye pour vous en dire les raisons un évêque & des clercs de mon église. Je ne vous en écris pas davantage, à cause de la dureté de votre reprimande, quine m'a pas peu surpris : car insques ici je n'ai recu que de la douceur de vos predecesseurs, mais je ne m'en prens qu'à mes pechez; & je vous prie de ne pas préter l'oreille aux discours de gens peu charitables. Au reste j'ai été élevé dès l'enfance dans la discipline, canonique, jusques à ce que le roi Charles fils de l'empereur Louis m'a pris à son service dans son palais, où j'ai demeuré jusques

au temps du roi Carloman : quand les évêques de la province de Reims m'ont ordonné sur l'élection du clergé & du peuple. D'autres vous pourront dire comment j'ai trouvé cette églife, travaillée par les incursions des paiens; & quelles peines je me suis données pour lui procurer la paix. Vous pouvez donc juger par la vie que j'ai menée avant l'épiscopat, qu'il a été pour moi plûtôt un fardeau qu'un avantage. J'irai toutefois quelque jour me presenter aux pieds de votre saintere , si je puis obtenir la permission £. 5.

du roi Eudes, & si les chemins deviennent libres. Maintenant ils sont sermez par Zuentibolde silva du roi Afnould, qui attaque mene l'église de Reims, dont il donne les biens à ses vassaux; & je vous prie de reprimer sa tyrannie par votte autorité apostolique. C'est que Zuentibolde saionit la guerre pour se maintenit dans le roiaume

de Lorraine, & il y fut tué l'an 900.

L'archevêque de Reims étant averti que le roi Charles vouloit faire alliance avec les Normans, pour établir sa puissance par leurs secours. Flod. IV. lui en écrivit en ces termes: Qui de vos fidelles serviteurs ne seroit effraié de vous voir rechercher l'amitié des ennemis de Dieu ? Il n'y a point de difference entre se joindre aux paiens, & renoncer à Dieu, pour adorer les idoles. On ne peut s'empecher d'imiter ce qu'on voit continuellement, & peu à peu on s'y accoutume. Les rois vos ancêtres ont quitté le paganisme, & ont toûjours recherché le secours de Dieu : c'est pourquoi ils ont heureusement regné & gransmis leur puissance à leurs descendans. Vous au contraire abandonnez Dieu, & au lieu de mettre des bornes aux miseres passées, aux pillages & aux oppressions des pauvres, & en faire penitence: vous attirez de nouveau sa colere, en vous joignant à ceux qui ne le connoifsent pas. Croiez-moi, ce n'est pas le moien détablir votre puissance. J'avois mieux esperé de vous : mais je vois que vous courez à votre perte, avec ceux qui vous donnent ces conseils. Je vous conjure au nom de Dieu d'abandonner ce deflein, & ne me pas donner cette douleur éternelle, à moi & à vos autres bons serviteurs. Il vaudroit mieux que vous ne fussiez pas né, que de regner par le secours du diable. Scachez enfin, que si vous le faites, je ne vous serai jamais fidelle, je détournerai de votre service

tous ceux que je poursai; & me joignant avec tous les éveques mes confreres, je vous excommunierai & vous condamnerai à un anathème eternel. Je vous écris ceci en gémiffant, parce que je vous fuis fidele, & que je défire que vous établifiez vorre regne, non par le fecours de fa-

tan, mais par celui de Jesus-Christ. Le pape Erienne VI. tint en effet un concile, où il condamna Formole son prédecesseur. Il fit déterrer son corps, on l'apporta au milieu de Romain. l'assemblée ; on le mit dans le siege pontifical , Theod. II. revêtu de ses ornemens, & on lui donna un avo- Jean 1X. cat pour répondre en son nom. Alors Etienne Papes. parlant à ce cadavre, comme s'il eût été vivant: Luitst. 1. Pourquoi, lui dit - il, évéque de Porto, as tu v. p. 606. porté ton ambition jusques à usurper le siege de Rome. L'aïant condamné, on le dépouilla des habits facrez, on lui coupa trois doigts, & enfin la tête, puis on le jetta dans le Tibre. Le pape Etienne déposa tous ceux que Formose avoit ordonnez, & les ordonna de nouveau. Mais il reçut bien-tôt la peine de ces violences. On le prit, on le chassa lui-même du faint siege : on le mitdans une obscure prison chargé de fers, & on l'étrangla.

Son ucceffeur fut Romain Gallefin, fils de Constantin, qui mourut avant les quatre mois accomplis, & on élut à la place Theodore, né à Rome, & fils d'un nommé Photius. Il étoir fobre, chaîte, liberal envers les pauvres, cheri du clergé, & ami de la paix; mais il ne vécut que vinet jours depuis fon ordinazion. Dans ce peu de temps, il ne laissa pas de travailler autant qu'it put à la réunion de l'églife; il rappella les Anvil. 188, évêques chasses de leurs sieges, & rétablit les 2. 6. 4. in clercs ordonnez par Formose, & déposez par fin.
Erienne, leur rendant les ornemens sacrez, & Pexercice de leurs fonctions. Il sit reporter so-

lemnellement dans la sepulture des papes le corps de Formole, qui avoit été trouvé par des pêcheurs; & lorfqu'on le transporta, plusieurs per-

Luite, c. 8. fonnes pieuses affuroient que les images des faints l'avoient salué en paffant.

Fled. verf. Après la mort de Theodore, les Romains furent partagez; les uns élurent le prêtre Sergius, les autres Jean natif de Tibur fils de Rampalde, dont le parti prévalut. Sergius chasse de Rome, fe retira en Toscane, sous la protection du marquis Adalbert . & y demeura sept ans. Jean IX. tint le fiege deux ans, pendant lesquels il célebra trois conciles. & nous avons les canons de deux.

l'un tenu à Rome, l'autre à Ravenne.

XXVIII. Rome.

L'empereur Arnoul s'étoit retiré d'Italie dès Concile de l'an 896. & Gui étant mort la même année, Berenger duc de Frioul reprit le deffus, & se fit couronner empereur, apparemment par le pape Etienne VI. Mais il fut bien tôt chaffé par Lambert fils de Gui, couronné par Formose, dès l'an 893. Ce fut de son autorité que le pape Jean IX. tint un concile à Rome, où on lut premierement un memoire, pour examiner l'état de l'église, & les moyens d'affermir la paix. Jean évêque d'Areze dit : Nous souhaitons aussi qu'on l'examine. Pierre évêque d'Albane dit :

Mufe. Italic. Mabil. 10: 1. p. 86.

Le pape veut-il qu'on life le concile tenu sous le pare Theodore? Il fut lû., & Amolon évêque de Turin dit : Il est felon les canons, de rétablir celui qui a été injustement condamné, & d'observer la regle touchant ceux qui ont été spoliez. On lut le concile du pape Jean, c'est-à-

dire celui où Lan VIII. avoit condamné For-Zit, #, 11.

mose. Ensuite Amolon proposa de lire le concile fait sons Etienne VI. contre Formose, ce qui fut fait. Comme on en vint à l'endroit où Pafcal , Pierre & Silvestre accuserent Formose de parjure, & d'avoir été réduit à la communion laique : on leur demanda , fice qu'on lisoit étoit vrai. Ils dirent que non; & Pascal ajoûta qu'il n'avoit point affifté à ce concile. Après qu'on en eut achevé la lecture. Jean d'Areze dit : Qu'ils disent s'ils y ont assisté. Pierre d'Albane dit : J'y ai affifté, mais je n'y ai pas fouscrit. Ils demanderent du temps: on leur en donna, puis ils se leverent tous trois, Pierre, Silvestre & Pascal; & étant interrogez, ils dirent, qu'ils n'y avoient point affifté. Amolon dit: Que Benoit protonotaire vienne, & qu'il dife ce qu'il a écrit. Quand il fut venu, Jean d'Areze lui dit : Benoit, avez - vous écrit ce concile? Il dit : Ce n'étoit pas à moi à l'écrire, mais à un foudiacre de la bibliotheque. On interrogea foigneusement ces mêmes évêques, & Pierre dit, qu'il y avoit affifté. Etienne évéque d'Orti , l'un d'entre eux dit en colere : Vous vous élevez tous contre le pape, c'est-à-dire contre Etienne VI. Antoine de Bresse dit au nom d'eux tous : Puisque vous dites que nous fommes séparez du fein de l'église Romaine, remettez à nous examiner demain : ce qui leur fut accordé.

Le lendemain quand ils furent affis, Amolon dit: Après le délai qui fut hier accordé, il faut, a'il vous plait, nous donner maintenant réponse. Jean d'Areze dit: On doit commencer où on en demeura hier. Pierre d'Albone se leva, & Jean d'Areze dit: Ou dites que les astes de ce concile sont vrais, ou qu'ils sont faux. Pierre d'Albane dit: Que les autres qui y ont affishé viennent.: le fice apostolique y étoit. Voulant dite, qu'ils n'avoient agi que par l'autorité du pape. Jean d'Areze répondit: Nous ne jugeons pals se fiége apostolique. Et ayant montté, que le concile contre Formose, n'étoit pas un jugement apostolique, puisqu'il dérruisoit d'un côte ce qu'il étabilisoit de l'autre; l'ajostica: 11 faut

que le mal qui a été commis dans l'église soit entierement deraciné. Le concile s'écria : Nous le demandons aussi, & nous le souhaitons tous. Enfuite le pape ordonna que l'on rendit réponse. Pierre d'Albane dit: J'y ai affisté, sçavoir au concile contre Formole: mais contraint. Silvestre de Porto interrogé par Amolon, avoua aussi qu'il y avoit assisté. Ildeger de Lodi dit: Vous vous rendites hier coupable devant tout le monde. C'est qu'il avoit niè ce qu'il avoiioit alors. Amolon interrogea Silvestre, s'il avoit assisté à l'élection de Formose. J'y ai assisté, dit-il, & nous l'avons tous intronisé. On lui demanda encore s'il avoit affisté à cet horrible concile de Rome. Il répondit : J'y ai affirté, mais par force. Jean de Veletri étant interrogé de même, répondit : J'y ai assisté par force & malgré moi. Jean de Gales ou Cales répondit : J'y ai affifté par force. Etienne d'Orti : Je me suis trouvé à la fin . & j'y ai souscrit par force. Jean de Toscanelle répondit, qu'il n'y avoit pas assisté; mais qu'il avoit ensuite souscrit par force. Bonose de Narni répondit, qu'il n'y avoit ni assisté, ni souscrit , ni confenti.

On demanda à Jean prétendu évêque de Moden, s'il avoit quelque plainte à faire contre Gamenusse qui étoit en possession de cet évêché, ou s'il le redemandoit. Il répondit que non : mais qu'il demandoit misseriorde prottemé par terre. Les évêques qui avoient assisté au concile d'Ei-ienne contre Formose, se prossernement anssisté au demanderent misseriordes. Alors tout le concile demanda en grace au pape que l'on déracinit absolument cet abus, que les évêques ne fusses puis contraints de rien faire par force contre les canons, & qu'on ne les mit en prifont plus que manderen mainere. Ce que le pape accorda voloniers. Pierre prétre du titre d'Eudoxe, &

Livre cinquante-quatriéme. Benoît du titre de Damase, interrogez s'ils

avoient affisté à ce concile, répondirent, qu'ils y avoient affisté par force, & demanderent mi-

fericorde. Ensuite on publia le decret du concile en douze articles, qui portent : Nous rejettons absolument le concile tenu sous le pape Etienne VI. où le venerable corps du pape Formose sut tiré de son sepulchre, profané & traîné par terre à un prétendu jugement, où il fut condamné; ce qu'on n'a jamais oui dire avoir été fait sous aucun de nos prédecesseurs; & nous défendons par l'autorité du Saint-Esprit, de jamais rien faire de semblable. Car on n'appelle personne en jugement que pour se désendre, ou pour être convaincu, ce qui ne peut convenir à un cadavre. Les évêques, les prêtres, & le reste du cler- c. 7. gé qui assista à ce concile nous avant demandé pardon, & protesté que la seule crainte les avoit forcez à s'y trouver, nous leur avons pardonné à la priere du concile, défendant à l'avenir à qui que ce soit d'empêcher la liberté des conciles, & de faire aucune violence aux évêques, leur ôter leurs biens ou les mettre en prison, sans connoisfance de caufe.

Comme Formole a été transferé de l'église a 8. de Porto, an faint siege apostolique, par necessité & pour son merite, nous défendons à qui que ce foit de le prendre pour exemple, vû principalement que les canons le désendent, jusques à refuser aux contrevenans la communion laique, même à la fin. Nous défendons aussi, que celui qui a été déposé par un concile, & n'a point été canoniquement rétabli, soit promu à un degré plus élevé, comme la faction du peuple a osé faire à l'égard de Boniface déposé, premierement du foudiaconat, & ensuite de la prêtrise. Si quelqu'un ofe l'entreprendre, outre l'anathême du faint fiege, il encourera l'indignation de l'empereur. Ce Boniface est celui qui fut intrus

- 4. immédiatement après Formose. Nous rétablisfons dans leur rang, les évêques, les prêtres & les autres clercs de l'église Romaine, ordonnez canoniquement par Formose, & chassez par la
- . 5. témerité de quelques personnes. Suivant le concile d'Afrique nous condamnons les réordinations & les rébaptifations, défendant d'ôter les évêques régulierement ordonnez, pour en mettre d'autres à leur place, & introduire des schismes dans l'église.
- Nous confirmons l'onction du faint chrême donnée à notre fils spirituel l'empereur Lambert; mais nous rejettons absolument celle que
- . 7. Berenger a extorquée. Nous ordonnons de jetter au feu les actes du concile dont nous avons parlé, comme on a brûlé ceux du concile de Rimini, du second d'Ephese, de ce que les heretiques ont fait contre le pape Leon, & de ce qui fut fait à C. P. contre le pape Nicolas, & brûlé à
- s. 8. Rome fous Adrien. Si quelqu'an tient pour ecclesiastiques Sergius, Benoît & Marin, ci-devant prêtres de l'église Romaine, ou Leon, Paschal & Jean ci-devant diacres, condamnez canoniquement & chassez du sein de l'église, ou s'il prétend les rétablir dans leur rang sans notre confenrement, il sera anathême, comme violateur
- s. 2. des canons. Nous declarons aussi separez de l'église, ceux qui ont violé la sepulture sacrée du pape Formose, pour en tirer le trésor, & qui ont osé trainer son corps dans le Tibre, s'il ne viennent à penitence.
- La sainte église Romaine souffre de grandes violences à la mort du pape, ce qui vient de ce qu'on le consacre à l'insçu de l'empereur, sans artendre, suivant les canons & la contunte, la presence de ses commissures, qui empêcheroient

le desordre. C'est pourquoi nous voulons que déformais le pape soit élu dans l'assemblée des évêques & de tont le clergé, sur la demande du l'énat & du peuple ; & ensuite consacré solemnellement, en presence des commissaires de l'empereur; & que personne ne soit assez hardi, pour exiger de lui des sermens nouvellement inventez. Le tout afin que l'église ne soit point scandalisée, ni la dignité de l'empereur diminuce. Il s'eft auffi introduit une déteftable coû- e. sei tume, qu'à la mort du pape on pille le palais patriarcal; & le pillage s'étend par toute la ville de Rome & ses fauxbourgs. On traite de même toutes les maisons épiscopales à la mort de l'évêque. C'est pourquoi nous le désendons à L'avenir, sous peine, non seulement des censures ecclefiastiques, mais encore de l'indignation de l'empereur. Nous condamnons encore la per- c. 126 niciense contume par laquelle les juges seculiers. ou leurs officiers vendent des commissions pour la recherche des crimes; & s'ils trouvent, par exemple, des femmes débauchées dans une maison appartenante à l'église ou à un clerc, ils la prennent avec scandale & la maltraitent , jusqu'à ce qu'elle soit rachetée bien cher par son maître ou par ses parens : après quoi elle ne craint plus de se prostituer, prétendant que l'évêque ne peut en prendre connoissance. Nous voulons donc que les évêques ayent la liberté dans leurs dioceses de rechercher & punir selon les canons les adulteres & les autres crimes ; & qu'au besoin ils puissent tenir des audiences publiquespour réprimer les rebelles.

Après ce concile de Rome, on en tint un à Ravenne en presence de l'emporeur Lambert, Ravenne, où les dix articles suivans furent lus & approuwez. Si quelqu'un méprise les canons & les ca-page 107. pitulaires des empereurs Charlemagne, Louis, 47. 1.

Hiftoire Ecelefiaftique:

110 Lothaire & son fils Louis touchant les decimes tant celui qui les donne, que celui qui les reçoit, 6. 2. sera excommunié. L'empereur ajoûta: Si quelque Romain, clerc ou laïque, de quelque rang qu'il foit, veut venir à nous, ou implorer notre protection, personne ne s'y opposera, ou ne l'offensera en sa personne ou en ses biens, ni dans le voyage ni dans le sejour, sous peine de notre

. 1. indignation. Nous promettons de conserver inviolablement le privilege de la fainte église Ro-

maine.

Le pape de son côté dit à l'empereur : Que le concile tenu de votre temps dans l'église de faint Pierre, principalement pour la cause du pape Formose, soit appuié de votre consentement & de celui des évêques & des seigneurs.

. s. Que vous fassiez informer exactement de tant de crimes qui nous ont obligez de venir à vous : des pillages, des incendies, & des autres violences dans nos terres, qui nous ont affligez, jusques à souhaiter la mort, plûtôt que d'en être témoins, & que vous ne laissiez pas ces crimes

e. 6. impunis. Que vous confirmiez le traité fait par votre pere Gui , d'heureuse memoire, & que

e. 7. 8. vous révoquiez toutes les donations de patrimoines & d'autres biens, faites au contraire. . . Que vous défendiez les affemblées illicites de

Romains, de Lombards & de Francs, dans les terres de saint Pierre, comme contraires à no-

4. 10. tre autorité & à la votre. Ce qui nous afflige le plus, c'est qu'à notre avenement au pontificat, voyant l'église du Sauveur détruite, nous avons envoyé couper du bois pour la rétablir en quelque forte; mais nos gens en ont été empêchez par des méchans. Voiez combien il est indecent que l'église Romaine soit ainsi traitée. Vous devez aussi sçavoir , qu'elle est réduite à une telle pauvreté, qu'elle n'a plus ni de quoi faire Livre cinquante-quatrieme.

les aumônes ordinaires pour la prosperité de votre regne, ni de quoi payer les gages de ses clercs A N. 899.

& de les fervireurs.

Après la lecture de ces articles, le pape s'adressa aux évêques, les exhorta à faire leur devoir pour la conduite de leur troupeau, & ajoûta. Quand vous serez arrivé chez vous, ordonnez un jeune, & faites une procession, pour demander à Dieu l'extinction des schismes & des discordes , & la conservation de l'empereur Lambert , pour la protection de l'église. La ruine de l'église de Latran, dont il est ici parlé, étoit arrivée Papebr. in fous Etienne VI. & elle tomba toute entiere, steph.

XXX.

depuis l'autel jusqu'à la porte. Ce concile ne peut avoir été tenu plus tard que l'an 899, auquel l'empereur Lambert fut Argrim tetué à la chasse, avant le mois de Septembre. La tabli. même année, & peut-être dans le même concile, le pape Jean rétablit Argrim évêque de Langres. C'est celui qu'Aurelien archevêque de Lion avoit ordonné, après la mort de Geilon sous le pape Etienne V. & à qui Teutbold avoit alors été preferé. Le clergé & le peuple de Langres, c'est-à-dire le parti d'Argrim, avoit envoyé jusques à trois fois à Rome, pour obtenir fon rétablissement ; & le roi Berenger avoit écrit en sa faveur. On ne disoit plus, comme autrefois, que ce fut un inconnu, ordonné en cachette par Aurelien : au contraire on expofoit, que le clergé & le peuple l'avoient élû tout d'une voix, & qu'il ne leur avoit été ôté qu'à leur grand regret, & par l'artifice de quelqu'à leur grand regret, & par l'artince de ques-ques personnes puissantes. Sur cet exposé le pape 9, cont. 94 Jean écrivit au clergé & au peuple de Langres, 495. que du conseil des évêques ses freres, il leur rend leur évêque Argrim : non pour reprendre le jugement du pape Etienne son predecesseur, mais pour le changer en mieux, à cause de la

Hiftoire Ecclefiaftique:

An. 10. Il écrit de même au roi Charles, le priant d'apeiil. 4. juier de non autorité le rétabliffement de cet évêque. Ces deux lettres sont du mois de Mai

indiction 21, qui est l'an 899. Charles-le-Simple 888. 4n. étoit alors seul roi de France, au moins en Neuftrie: car le roi Eudes son compétitur, étoit mort l'année precedente 898. dès le troiséme de Janvier, & avoit été enterré solemnellement à faint Denis.

XXXI. Cette année 899. le 29. de Novembre, mou-Mort d'Ar- rut l'empereur Arnoul, après avoir langui plus nould Louis d'un an d'une paralyse, dans laquelle il étoix roi de Ger: tombé à son retour d'tralie. Il avoit une dévomanie, tion particuliere à saint Emmeran de Ratisbon-Peyetor, p.

Pepeir, p. tion particuliere à faint Emmeran de Ratifbon-1521. Luiffr, ne; & donna entre antres presens à son église 3. 6. 15. un ciboire ou tabernacle dont le desus & les Res. 4n. colomnes étoient d'or, & le fait orné de pier-190. 192. reries. Au commencement de l'année suivante Arnos. Les la Commencement de l'année suivante

Arnoty. 1.6., 900. les seigneurs de son roïaume s'assemblerent Em. c. 5. à Forcheim, & reconnurent pour roi Louis son Arg. an. fils légitime, âgé seulement de sept ans. Les 900. An. évêques du roïanme en donnerent avis au pape, Flod. 900. 70.9, cenc. par une lettre écrite au nom de Hatton archep. 456. Véque de Mayence, & de tous ses sissifiagans : où

vêque de Mayence, & de tous ses sissifiagans : où après avoir dis que l'empereur Arnoul étoit mort, ils ajoûtent : Nous avons douté un peu de temps quel roi nous élirions; & il étoit fort à craindre que le roiaume ne se divisa en pluseument de Dieu, comme nous croyons, que nous avons élà tout d'une voix le sils de notre seigneur, quoique très jeune; & nous avons voulu conserver l'ancienne coûtume, suivant l'aquelle les rois des François sont toûjours venus de la même race. Au restle, si nous l'avons

fait fans vôtre permission, nous croyons que vous n'en ignorez pas la cause : c'est que les païens

553 \_\_\_

païens, qui font entre vous & nous, nous conpent le chemin. Maintenant que nous avons ' trouvé une occasion de vouséchée, nous vous prions de confirmer ce que nous avons fait, par votre benediction. Ces païens, qui coupoient le chemin d'Allemagne en Italie, étoient les

Hongrois.

Les évêques ajoûtent: Nos freres les évêques de Baviere le font plaints à nous, que les Moraves, peuples revoltez contre les François, (e vantent d'avoir reçu de vous un métropolitain; quoiqu'ils ayent toûjours été joints à la province de Baviere. Ils se plaignent aussi qu'on les accuse auprès de vous, d'avoir fait alliance avec les paiens & d'être d'intelligence avec eux. Nous vous prions donc de les consoler, & de reprimer l'insolence des Moraves, qui pourroit causer une grande effusion de sang. Car il faudra, soit qu'ils le veiillest ou non, qu'ils se soumettent à la puissance des François.

Les évêques de Baviere écrivirent aussi au pape Jean une lettre qui porte en téte les noms Lettre des de Theotmar archeveque de Juvave ou Sals- évêques de bourg, Valdo de Frifingue, Archambauld d'Ey& Baviere au tat ou Aichstat, Zacarie de Sebone, évêché depuis transferé à Brixen , Tutto de Ratisbonne & conc. 1.244. Riquier de Passau. Nous ne pouvons croire, di- 6 458fent-ils, que du S. siège il émane rien contre les regles, quoique tous les jous nous l'entendions dire malgré nous. Mais trois évêques, qui se font dits envoyez de votre part; sçavoir, Jean archeveque, Benoît & Daniel évéques, sont venus dans le pais des Sclaves, qu'on nomme Moraves : qui nous ont toujours été foumis, tant au spirituel qu'au temporel, parce que c'est de nous ga'ils ont recu le christianisme. C'est pourquoi l'évêque de Paffau, dans le diocese duquel ils

font, y est toujours entré, quand il a voulu, de-1

Tome XI.

Hiftoire Ecclesiaftique.

puis le commencement de leur conversion; il y a tenu son synode & exercé son autorité, sans ressistance. Nos comtes même y ont tenu leurs audiences, exercé leur jurisdiction & levé les tributs sans opposition; jusques à ce que les Moraves ont commencé à s'éloigner du christianisme & de toute justice; & a nous faire la guerre, ôtant la liberté des chemins à l'évéque & aux prédicateurs, & sont demeurez indépendans.

Maintenant ils se vantent d'avoir obtenu de vous, à force d'argent, de leur envoyer ces évêques, afin de diviser en cinq l'évêché de Passau. Car étant entrez en votre nom, à ce qu'ils ont dit, il y ont ordonné un archevêque & trois évêques ses suffragans, à l'inscu du veritable archevêque, sans le consentement de l'évêque diocesain; quoique les canons défendent d'ériger de nouveaux évêchez, finon du confentement de l'évêque & de l'autorité du concile de la province. Votre predecesseur du temps du duc Zuentibold confacra évêque Viching, & ne l'envoya pas dans l'évêché de Passau, mais à un peuple nouveau, que ce duc avoit soumis par les armes & fait devenir chrétien. Or les Sclaves. ayant l'accès entierement libre auprès de vos légats, nous out chargez de calomnies : parce que nous n'avions personne pour y répondre. Ils ont dit que nous étions en differend avec les Francois & les Allemands; au lieu que nous sommes amis. Ils ont dit, que nous étions en guerre avec eux-mêmes, de quoi nous demeurons d'accord; mais c'est par leur insolence & non par notre faute. Depuis qu'il ont commencé à negliger les devoirs du christianisme, ils ont refuse le tribut à nos rois & pris les armes contre eux; mais bon gré, malgré, ils leur seront toujours soumis. C'est pourquoi vous devez bien prendre garde de ne pas appuïer le mauvais parti. Notre jeune roi ne cede en rien à ses A N. 900, prédecesseurs, & prétend être, comme eux, le

protecteur de l'église Romaine.

Quant au reproche que nous font les Sclaves d'avoir traité avec les Hongrois au préjudice de la religion; d'avoir juré la paix avec eux par un chien & un loup, & d'autres céremonies abominables; & de leur avoir donné de l'argent pour passer en Italie; si nous étions en votre presence, nous nous en justifierions devant Dieu, qui scait tout, & devant vous qui tenez sa place. Il est vrai, que comme les Hongrois menaçoient continuellement des Chrétiens nos sujets éloignez de nous, & leur faisoient une rude persecution, nous leur avons donné, non pas de l'argent, mais seulement du linge, pour les adoucir, & nous délivrer de leur véxation. Ce sont les Sclaves eux-mêmes qui ont fait long-temps ce qu'ils nous reprochent. Ils ont pris auprès d'eux une grande multitude de Hongrois, ont fait raser la tête comme eux à plusieurs des leurs, pour envoyer contre nous les uns & les autres. Ils ont emmené captifs plusieurs de nos Chrétiens, tué les autres, fait périr les autres de faim & de foif dans les prisons, réduit en servitude des hommes & des femmes nobles; ruiné des bâtimens & brule les églises, ensorte qu'on n'en voit pas une seule dans toute notre Pannonie, qui est une si grande province. Les évêques que vous avez envoyez, s'ils veulent reconnoître la verité, vous peuvent dire pendant combien de journées ils ont vû tout le pais défert. Quand nous avons sçû que les Hongrois étoient en Italie, Dieu nous est témoin, combien nous avons défiré de faire la paix avec les Sclaves, promettant de leur pardonner tout le passé & leur rendre ce que nous avions à eux, pour-Aaii

vi qu'ils nous donnassent le temps d'all. r défendre les biens de saint Pierre, & le peuple chrétien; mais nous n'avons pù l'obtenir. C'est pourquoi nous vous prions de ne point ajonier foi
aux soupçons que l'on voudroit vous donner
contre nous; jusqu'à ce qu'un légat envoyé de
votre part ou de la notre, vous en rende compte.
Moi, Theotmar archevéque, qui prens soin des
patrimoines de saint Pierre, je n'ai pû vous porter ni vous envoyer l'argent qui vous est du ; à
cause de la fureur des payens; mais puisque, par
la grace de Dieu, l'Italie en est délivrée, je vous
l'envoierai le plûtôt que je pourrai. Il a été souvent parlé de ces terres, que l'église Romaine
avoit en Baviere.

XXXIII. Les Hongrois étoient de nouveaux barbares
Hongrois yenus du fond de la Scythie, qui avoient comnitalie mencé à parôtire dans l'empire François depuis

Reg. 4n. environ dix ans, c'est-à-dire, en 889. Ils entre-

rent d'abord dans la Pannonie & le pais des Avares, vivant de chasse en Carinthie, en Moravie 
des courses frequentes en Carinthie, en Moravie 
& en Bulgarie. Ils ne tuoient guere qu'à coups 
de stéches, qu'ils tiroient avec une adresse merveilleuse. Ils ne sçavoient ni faire des sieges, ni 
combattre de pied ferme; mais ils chargeoient 
leurs ennemis, & se dispersoient aussi ils chargeoient 
leurs ennemis, à cheval, en marchant, en s'arrétant, en tenant consseil. Ils se rassoient la stemangeoient de la chair cruë, buvoient du sang, 
coupoient en pieces les cœurs des hommes qu'ils 
avoient pris, & les mangeoient comme un re-

Tulipe, 1.1. mede. Îls étoient fans pitié, tant les femmes e, 5. â faire qu'à dire. Ce fut le roi Arnoul, qui le premier fit venir à son secours des oarbares payens, pour soumettre Zuentibold duc de Moravie, qui s'étoit révolté contre luit aindement. A N. 500.

Les Hongrois passerent bien-tôt en Baviere, & de là en Italie, où ils arriverent au mois nant d'Août 899. Le vingt-quatrième de Septembre, Mab. fa :les chrétiens leur donnerent bataille près la Bren- 5: P. 114. ta, tiviere qui passe auprès de Padoue. Il y est plusieurs milliers de chrétiens tuez & noyez, entre lesquels étoient plusieurs comtes, & plusieurs évêques. Luitard évêque de Verceil qui avoit Leit r 1.b. été favori de l'empereur Charles le Gros, s'en- 11. 6. 4 5. fuyant avec son trésor, tomba entre les mains des Hongrois, qui le tuerent & pillerent ses richeffes immenfes. Etant venus à Nonantule dans le Modenois, ils tuerent une partie des moines, brûlerent le monastere avec plusieurs livres qui y étoient, & pillerent tout. L'abbé nommé Leopard s'enfuit avec le reste des moines, & ils demeurerent quelque-temps cachez; mais enfuite ils se rassemblerent. & rebâtirent le monastere

& Péglic.

Le pape Jean IX. écrivit à Stylien évêque de XXXIV.

Neocclarée, louant la fermeré avec laquelle il Eglie de avoit todiogies réfifié au féhifine de Photius, & C.

Pekhortant à travailler à la réuinion des féhifinatiques. Nous vortions, dit-il, que les decrets de contrait pour pur de la companie de la companie

c'est-à-dire, depuis l'an 858.

Antoine patriarche de C. P. dont le pape fait Simes ici mention, étoit mort la dixième année de mag sulvaire l'empereur Leon, qui est l'an 895. Il est compté n. 7. mare entre les Saints, & l'église l'honore le douzième de Février. A sa place on ordonna Nicolas, qui

Aaiij

étoit mystique de l'empereur, c'est-à-dire, secre-AN. 900. taire, & le nom lui en demeura. Il tint le fiege w. 9. de C. P. près de douze ans. Trois ans après son

ordination, c'est-à-dire, la treizième année de Leon, ce prince fit bâtir à C. P. une église & un monastere d'eunuques, & y fit apporter le corps de faint Lazare, & celui de fainte Magde-

Poft. Throubil , leine fa fœur , ce font les termes de l'ancien au-

214 m. 18, teur de son histoire.

XXXV. En France Foulques archevêque de Reims, Mort de s'étoit attiré la haine de Baudouin comte de Foulques. Flandres. Ce prince étant maître d'Arras, s'étoit Hirve araussi mis en possession de l'abbaïe de saint Vaast chevêque de Reims, que le roi Charles lui ôta pour son infidelité, &

Flod. 1v. la donna à l'archevêque. Mais Foulques treu-£, 10, vant plus à sa bien-séance l'abbaïe de saint Me-

dard, que possedoit un autre comte nommé Altmar, échangea avec lui celle de faint Vaast, après avoir assiegé & pris Arras sur le comte Baudouin. Le dépit qu'il en ent passa à toute sa cour, & ses vassaux cherchant à le vanger, ils feignirent de vouloir se reconcilier avec le prélat, & ayant épié l'occasion, un jour qu'il alloit trouver le roi, avec une très-petite escorte, ils l'aborderent dans le chemin, aïant à leur tête un nommé Vinemar. Ils lui parlerent d'abord de sa reconciliation avec le comte Baudouin; puis, lorsqu'il s'y attendoit le moins, ils le chargerent à coups de lances, le firent tomber & le tuerent. Quelques-uns des fiens, les plus affectionnez fe firent tuer fur fon corps, les autres retournerent à son logis porter cette trifte nouvelle, & ceux qui y étoient restez sortirent en armes pour chercher les meurtriers. Mais ne les avant point trouvez, ils jetterent de grands cris, leverent le corps, & le rapporterent à Reims, où il fur enterré avec l'honneur convenable.

Ainsi mourut l'archevéque Foulques le dixfeptiéme de Juin l'an 900, après avoir tenuile A N. 900,
siège de Reims dix-sept ans trois mois & dix
jours, comme porte son épitaphe. Il augmenta e considerablement les biens temporels de son
église, par les liberalitez des rois & de plusse es
autres personnes. Il rebâtit les murailles de la
ville de Reims, & quelques nouveaux châteaux,
comme Aumont & Epernay. Il sit rapporter le
corps de saint Remy à Reims du monastere
d'Orbais, & donna retraite à quantité de pre-

tres & de moines, que les ravages des Normans obligeoient à fuir. Il les traitoit comme fes enfans, & reçut ainfi les moines de faint Denis en France, avec fon corps & pluficurs autres reliques. Il rétablit les deux écoles de Reims et prefique tombées en ruine, l'une pour les channoines, l'autre pour les clercs de la campagne: il y fit veuir deux maîtres celebres, Remi moine de faint Germain d'Auxerre, & Huebald moine de faint Amand; & il ne dédaignoit pas d'étudier lui-même avec les plus jeunes cleres.

Le siège de Reims ne vaqua que dix-huit jours, & le sixième de Juillet 900. on y ordonna archevêque Hervé, tiré de la cour com-- me fon predecesseur & noble comme lui, mais encore jeune. A fon ordination fe trouverent Viton, ou Gui archevêque de Rouen, Riculfe évêque de Soissons, Herilon de Noyon, Dodilon de Cambrai , Herinand de Therouane , Ozer d'Amiens, Honoré de Beauvais, Mancion de Châlons, Raoul de Laon, Otfrid de Senlis, Angelrand de Meaux. Ce même jour & en pre- Te. o. conc. fence de ces douze prélats, on lut dans l'églife P. 481 de Notre-Dame de Reims un acte d'excommunication contre les meurtriers de l'archevêque Foulques. On y en nomme trois, Vinemar, A a iiij

Evrad & Rotfeld vallaux du comte Baudouin & AN. 500. leurs complices en general: on les déclare séparez de l'église, & chargez d'un perpetuel anathême, avec toutes les maledictions exprimées dans l'écriture & les canons. Défense à aucun Chrétien de les saluer, à aucun prêtre de dire la messe en leur presence; & s'ils tombent malades, de recevoir leur confession, ni leur donner la communion même à la fin, s'ils ne viennent à refipiscence. Désense de leur donner sepulture. En prononçant ces maledictions, les évêques jetterent des lampes de leurs mains & les éteignirent, & c'est le premier exemple que je sçache d'une telle excommunication.

IVYYX Ovicio me-Hopoje. Seg. liv. Riviii, n.

Sambir. Aftur. p \$6.

416. XY. 69.

En Espagne Alfonse III. regnoit sur les chrétiens depuis trente-huit ans, ayant succedé à son pere Ordogno desl'an 862. Il fortifia Oviedo & y fit transferer les reliques des autres villes , pour être en surcté contre les courses des Normans: comme on voyoit par une inscription & une grande croix d'or, où étoit marquée la dix septié-

me année de son regne, & l'Ere 916. qui est l'an de Jesus-Christ \$78. Il abatit l'église qu'Alfonse le chaste avoit sait faire à Compostelle sur le corps de faint Jacques, la trouvant trop petite & trop pauvre : Il la rebâtit magnifiquement de grandes pierres avec des colomnes de marbre, & l'orna de vases précienx. Il bâtit pluficurs autres églifes & repeupla pluficurs villes, entre autre Porto, alors nommé Portugal, Brague, Vifeu & Tuy; & y établit des évéques.

To e. cor.c. p. 219.

L'église de saint Jacques étant achevée, le roi Alfonse envoya à Rome deux pretres nommez Severe & Sinderede, & un laique nommé Rainald, qui lui rapporterent deux lettres du pape Jean. Par la premiere il érige en métropole l'église d'Oviedo, à la priere du roi : par

Livre cinquante-quatrieme. . 561 la seconde, il permet la consecration de l'égite de faint Jacques, & la tenue d'un concile; puis A N. 920. il ajoûte: Nons fommes comme vons , affligez par les paiens, & nous combattons jour & nuit avec enx; c'est pourquoi nons vous prions de nous envoyer de bons chevaux Arabes avec des armes. Le roi avant recu ces lettres, indiqua le Tome q. jour du concile de Compostelle pour la dédica- cons p. 147. ce , où se trouverent dix-fept évê ques , entr'au- 6 102. tres Vincent de Leon, Gomer d'Aftorga, Hermenegilde d'Oviedo & Dulcidius de Salamanque. Alphonfe y affifta avec la reine son époute, ses fils, treize comtes, & un peuple innombrable. On fit solemnellement la dédicace de la nonvelle églife de saint Jacques, & on y consacra trois antels : un en l'honneur de Notre-Seigneur, l'autre de saint Pierre & saint Paul, le troisième de saint Jean l'Evangeliste; mais les évêques n'oscrent confacrer le quatrieme, qui étoit sur le corps de faint Jacques, parce que l'on crojoit qu'il avoit été consacré par ses sept disciples. dont on rapportoit les noms. Ce concile fut Ambr Mer.

9.0. de Jesus-Christ.

Le vingt-neuvième de Novembre suivant, on

Tora 9.

tint dans la même église de faint Jacques, un con

sone pa 486,

cile de huit évêques, où Cesaire abbé sut élu &

sacré archevêque de Tarragone. Mais l'archevéque de Narbonne s'y opposa, avec les évêques

d'Espagne, qui le reconnoissoient pour métro, o-

tenu le fixième de Mai, Ere 938, qui elt l'an l.b. xv. ..

litain; & Cefaire en appella au pape.

Onze mois a relate oncile de la dédicace, Samin, 18, e'est-à-dire, au mois d'Avril 901, on en tint un à Oviedo, où se trouva le roi accompagné de mêne, & les mêmes dix-sept véques. Il y aveit aussi un évêque nommé Theoduste, envoyé par le grand prince Charles, ce qui semble signifier le, roi de France. En ce concile,

l'église d'Oviedo sut érigée en métropole, & An. 900. Hermenegilde qui la gouvernoit reconnu chef des autres évêques, pour travailler avec eux à rétablir la discipline troublée par la domination des infideles. Il fut ordonné que l'on choifireit des archidiacres, qui visiteroient deux sois l'année les monasteres & les paroisses : que l'archevêque d'Oviedo établiroit des évêques tels qu'il lui plairoit, dans les lieux qui en avoient eu auparavant ; & que tous ses suffragans auroient des églifes & des terres dans la province d'Asturie, comme la plus forte & la plus sûre de toutes, pour fe retirer en ces lieux en cas de besoin, & en tirer leur subfistance, quand ils viendroient aux conciles. Le roi marqua les bornes de la province ecclesiastique d'Oviedo, & attribua plusieurs terres à ce siege, après quoi le concile fut terminé le dix-huitième de Juillet. Alphonse III. surnommé le grand regna quarante-huit ans, & mourut l'an 910. Ere 948. laissant son fils Garcia pour successeur.

Jean I X. Benoît I V. pape. verf. paz.

Le pape Jean IX. mourut l'an 900. & eut Mort de pour successeur Benoît IV. Romain, fils de Mummole, de race noble, qui tint le saint siege quatre ans & demi. Ce fut un grand pape, on louë fon amour pour le bien public, & sa liberalité envers les pauvres. Au commencement de son pontificat il reçut une députation d'Argrim évêque de Langres, qui n'étoit pas encore ré-

606. tabli, & qui lui fit exposer, qu'après la mort de Geilon il avoit été élu unanimement par le clergé & le peuple, & confacré par fon métropolitain Aurelien archevêque de Lion, avec ses suffragans & Bernouin archevêque de Vienne; & mis en possession de l'église de Langres, qu'il avoit gouvernée deux ans & trois mois. Ou'il en avoit ensuite été chassé par faction du temps de l'empereur Gui, & avoit eu recours

Livre cinquante-quatriéme.

an pape Jean : lui representant le trifte état de église, où depuis long-tems on n'avoit point A N. 930. confacré le faint crême, confirmé les enfans, ni fait aucune fonction épiscopale. Sur quoi le sup. 2. 30. pape Jean avoit ordonné qu'il rentreroit dans fon fiége.

Le pape Benoît ne voulant rien décider en cette affaire sans le conseil des évêques , assembla un concile dans le palais de Latran, & jugea qu'Argrim devoit être maintenu dans le siège de Langres. Dequoi il fit expedier deux To. .. conce lettres, l'une aux évêques des Gaules, aux rois, p. 511, 512, aux seigneurs & à tous les fideles : dans laquelle il confirme à Argrim le pallium qu'il avoit déja reçu du pape Formose. La seconde lettre est adreisée au clergé & au peuple de Langres; & elles sont dattées du second des calendes de Septembre, indiction troisiéme, c'est-à-dire du vingt-neuvième d'Août l'an 500. la premiere année du pape Benoît, & la feconde après la mare de l'empereur Lambert. C'est que ce pape ne reconnoillant pas Berenger, tenoit l'empire pour vacant. Mais peu de temps après, & la même année 900. Louis fils de Boson roi de Proven- Papehr. con. ce fut appellé en Italie, & se fit reconnoître & P. 152. difcouronner empereur. Argrim après tant de tra- fert. 19 Chr. verses, gouverna paisiblement l'évêché de Lan- 424. gres jufqu'à l'an 9 11. qu'il le quitta, pour se faire moine à faint Benigne de Dijon, où il mourut dix ans après.

En Angleterre le roi Alfrede mourat, Jaif- XXXVIII. fant son rolaume dans un état florissant. La A'frede, pieté qui se fit remarquer en lui des l'enfance , Affer. P. 12. continua toute sa vie. Dans sa premiere jeunesse se sentant violemment tourmenté des ardeurs de la concupifcence, il fe levoit la nuit fecretement, & s'alloit prosterner dans l'église, pour demander à Dieu de le délivrer de cette

Aavi

tentation : ou du moins de lui envoyer quelque maladie qui en fût le contrepoids, fans le de urer ni le rendre incapables des devoirs de la vie. Il fut exaucé; & peu de temps après les hemotroides . dont il avoit été attaque des l'enfance, devinrent si doulourcuses, que pendant quelques années il en étoit fouvent presque à la mort. Il obtint par ses prieres d'être délivré de ce mal à l'âge de vingt-ans : mais aussi tôt il commença à se sentir d'une colique qui lui dura vingtcinq ans, & quelquefois si violente, que les medecins croyoient qu'il y avoit de l'operation du demon.

Les guerres dont sa jeunesse sut agitée n'altererent point sa pieté. Il n'y avoit point de crimes qu'il ne pardonnat aux infideles, quand ils promettoient de se faire chrétiens. Il profitoit de tous les intervalles où les affaires lui permettoient de respirer : pour lire , interroger quelqu'un, ou s'entretenir de ce qui pouvoit Spelm, lib l'avancer dans la vertu, ou y faire avancer

p. 16 ..

mourut.

d'écrits, dont il y en avoit dix de sa composition : entre autres un recueil de loix de differens peuples, les loix des Saxons occidentaux, un traité contre les mauvais juges : des sentences des fages, des paraboles, les differentes Sup. n. 9. fortunes des rois. On compte neuf ouvrages

qu'il avoit traduits, dont les principaux sont l'histoire d'Orose : le pastoral de saint Gregoire & ses dialogues, que toutefois il fit plutot traduire par Verefride évêque de Vorcheftre: l'histoire de Bede: la consolation de Boëce, qui étoit son livre favori : les pseaumes de David, qui fut son dernier ouvrage, & dont il avoit traduit près de la moitié quand il

Ce fut le mercredi vingt-huitième d'Octobre

Livre einquante-quatrieme. (6

901. indiction quatrieme. Il avoit vécu cinquante-deux ans, & en avoit regné vingt-neuf. AN. 901. Edouard fon fils aine lui succeda, & est connu An Spens. fous le nom d'Eduiard le vieux. Il fut facré par ?. 204. l'archeveque Plegmond, & dans les premieres années de son regne, il fit tenir un concile, où le même archeveque presida, & où on lut des ... 119. 620. lettres du pape, contenant de grands reproches ... 119. 620. contre le roi Edouard, de ce que tout le pais Maimest. des Gevises ou d'Ouessex étoit depuis sept ans fans évêques. Le roi & le concile résolurent d'établir des évéques dans chaque province de ce pais, & de diviser en cinq deux évêchez. L'archevêque porta à Rome ce décret, qui fut approuvé du pape; & à son retour, il ordonna à Cantorberi sept évêques, pour autant d'églises, scavoir Vinchestre, Cornouaille, Schireborn, Vels, Cridie en Devonshire, Merc &

Dorcestre.

L'empereur Louis fils de Beson demeura quaxXXIX.

tre ans en possession de l'Italie: mais enfin ne se
tenant pas affez sur les gardes. Il fiu sur pris dans
Verone par Berenger, qui lui sit crever les yeux. puis chrisC'étoit l'an 904, au mois d'Août. Cependant le ci se papes,
pape Benoît IV. mourut, & on ordonna à sa
place Leon V. d'Ardée, qui nei ent passe siége
Luis, liv.
deux mois; & sur chaffe, & mis en prison par 10, 10, 10, 11, 11,
Christoste Romain de vaissance sits d'un autre Fled. vers.
Leon, qui tint le saint siège six mois & un peu 0. 666.
plus. On a une lettre de lui dattée du mois de Tenno, cente.
Decembre indiction septiéme, sous le regne de P. 116.
Louis, qui celt l'an 904.

La même année mourut Francon évêque de sigib. Ctr. Liege, qui ayant fouvent combattu contre les circ la Normans, quoiqui avec fuccès, ne crut pas bians. 17-qu'il lui fut permis de toucher les chofes faintes 10. 4. Spiulbavec des mains qui avoient répandu du fang. C'eft pour quoi il envya à Rome Berticon clerc

de l'église de Liege , & Teutric moine de Lobes , AN. 9-3. priant le pape de les ordonner évêques, pour fervir à sa place, ce qu'il obtint. Il leur donna donc son diocese à gouverner, & acheva ses jours en paix, après plus de cinquante ans d'épiscopat. Son successeur fut Etienne, homme pieux & scavant.

XL. Quatriéme nôces de l'empereur Leon

En Orient l'empereur Leon n'avoit point de fils pour lui succeder; quoiqu'il eût eu trois femmes. La premiere fut Theophano, qu'il avoit époufée du vivant de l'empereur son pere, Poft. Th. & qui ayant vecu douze ans avec lui, mourut

p. 2-1. n. la septiéme année de son regne 892. C'étoit une 12. Sim. très-vertueuse princesse, qui passoit sa vie à prier & faire des aumônes; & on dit même qu'elle fit des miracles : l'église Greque l'ho-

nore comme sainte le seizième de Decembre. & l'empereur son époux fit bâtir une église en Poft. Th. fon nom. La vertu de cette princesse parut prin-

D. 114. n. cipalement à souffeir les infidelitez de Leon. Car il n'a pas été nommé le sage & le philosophe à cause de ses mœurs: mais seulement en conside-

Ibid. E. 7. ration de sa doctrine, suivant le stile du temps. Dès le commencement de son regne, il devint amoureux de Zoé fille de Stylien & veuve de Sang. gloff. Theodore, qui avoit été empoisonné. Stylien

Gr in étoit Zaoutza, c'est-à-dire Chaous, car les Grecs Tfaoustos. avoient des-lors emprunté des Turcs cette dignité; & l'empereur, en confideration de fa fille, lui donna un nouveau titre, qu'il inventa expres ; fcavoir Bafileopator, c'eft-à-dire pere de l'empereur. Il le fit aussi maître des offices . & en cette qualité il lui adressa la plupart de ses novelles. Leon entretenoit Zoé publiquement du vivant de Theophano; & après fa mort il l'épousa & la couronna imperatrice. Un clerc de fon palais nommé Sinaple, leur donna la

benediction nuptiale, & fut déposé pour ce su-

jet : mais Zoé mourut au bout de vingt mois. On mit fon corps dans une biere, qui fe ren- AN. 90%. contra par hazard, & où ces paroles du pfeaume étoient gravées : Malheureuse fille de Babylone.

CXXXVI, S.

Leon épousa donc une troisiéme semme l'an 8 96. onziéme de son regne. Elle se nommoit Eudocie; il la fit couronner, la déclara imperatrice, & en eut un fils; mais elle mourut de cette couche & Penfant aussi. C'est ce qui fit résoudre Leon à se marier une quatriéme seis, l'an 902. dix-septième de son regne. Il prit une autre Zoé surnommée Carbounopfine; mais il n'osa la faire couronner, ni recevoir avec elle la benediction nuptiale, parce que chez les Grecs les quatriemes nôces étoient défendues, Les secondes & les troisiemes étoient sujettes à penitence; comme n'étant pas exemptes de faute, & pour les quatriémes, on les comprenoit sous le nom infame de polygamie. Je l'ai marqué en parlant des lettres de faint Basile à xvii. e 19. Amphiloque, & de celle de saint Theodore Stu
46 1. epis.

dite à Naucrace. L'empereur Leon lui - méme 50. Novel. avoit fait une constitution pour ordonner que Leon. 90, la peine portée par les canons seroit executée contre ceux qui contracteroient de troisiémes

Sup. lio,

nôces. Toutefois l'an 904, vingtième de son regne, Zoé étant accouchée d'un fils, il voulut la faire déclarer son épouse légitime. Et premierement il fut question de baptiser l'enfant avec la solemnité ordinaire, comme fils d'empereur; ce que le patriarche Nicolas & les autres évêques refuserent de souffrir , à moins que l'empereur ne Nicol. epif. promit de congedier la mere. Il en fit ferment, ap Baron. & l'enfant fut baptife folemnellement le jour tem. 11. P. de l'épiphanie par le patriarche, & nommé Con- 173. 00 stantin. Mais trois jours après, Zoé fut intro- pag, 1264.

dutte dans le palais avec pompe, comme une A N. 301. imperatrice, & les nôces célebrées, quoique fans ministere de prêtre. Tous les évêques & tout le clergé regarderent cette entreprise comme un renversement de la religion; & toute la ville en fut scandalisée. Le patriarche Nicolas vint trouver l'empereur, se jetta à ses pieds, & le pria de respecter la dignité imperiale, qui est comme le visage où la moindre tache ne se peut cacher, de fonger qu'il y avoit au ciel un empereur plus puissant que lui , qui ne manqueroit pas de punir un tel crime ; que les princes ne font pas au-deffus des loix, pour se donner la liberté de tout faire. Enfin il lui demandoit, les larmes aux yeux, de s'abstenir quelque-temps de cette femme, jusqu'à ce que l'on fit venir des légats de Rome, & des autres chaires patriarcales, pour examiner avec les évêques ses sujets, ce qu'il v avoit à faire.

Bu'ych. an.

L'empereur Leon écrivit en effet au pape Ser-1. 484. 10. gius , à Michel patriarche d'Alexandrie , à Elie patriarche de Jerusalem, & à Simeon patriarche d'Antioche, les priant de venir, pour examiner la validité de son mariage. Ils se contenterent d'y envoyer des légats. Cependant l'an 906. l'empereur se fit donner avec Zoé la benediction nuptiale, par un prêtre nommé Thomas, & la déclara imperatrice. Le patriarche Nicolas déposa le prêtre, & désendit à l'empereur l'entrée de l'église; de sorte qu'il ne veepift. Nicol. noit plus que dans la facriftie. Les légats de Rome étant arrivez à C P. le bruit courut , que

l'empereur ne les avoit fuit venir que pour confirmer son mariage. C'est pourquei le patriarche Nicolas ne les voulut point voir en public; mais il proposa à l'empereur de leur faire tenir ensemble une conference secrete dars le palais 5 ce que l'empereur refusa, Il gagna par presens & par promesses une particides prélats de son obétifance i puis il manda au palais le patriarche, sous An. 935prétexte du session de son de la patriarche properties ans à la sete de saint Tryphon, le premiet de Février. C'étoit l'an 907, vingt-deuxième de son simon Mag. regne.

Le patriarche Nicolas étant donc à ce festin, l'empereur & Samonas, qu'il avoit fait patrice & accubiteur, parce qu'il étoit complice de ses crimes, le presserent instamment d'approuver le mariage de Zoé; & comme il demeura ferme à le refuser, il fint aussi-tôt enlevé & embarqué, obligé à marcher à pied dans la nege, & envoyé en exil; fans lui laiffer, ni ami, ni valet, ni même un livre pour fa confolation, & on le garda étroitement. On traita de même les autres évêques qui étoient dans ses sentimens : ils furent releguez, emprisonnez, mis aux fers. Cependant on tint un concile à C. P. où les légats presiderent, & où le mariage de l'empereur fut autorisé par dispense, le patriarche Nicolas déposé, & Euthymius mis à sa place. Il étoit syncelle , pieux , vertuenx & de bonne mine. On disoit qu'il n'avoit accepté cette dignité, que par revelation : sçachant que l'empereur avoit résolu de faire une loi, pour permettre d'avoir trois ou quatre femmes , & que plufieurs sçavans hommes favorisoient ce desfein.

Le patriarche Michel d'Alexandrie, à qui XII. Pempercur Leon écrivit fur l'affaire de fon ma Etat de l'Oriage, avoit commencé à tenir le fiége l'an 158, trent, de l'Hegire 872. de Jesus - Christ 8 & le tint Frayer, 1904, de l'Hegire 872. de Jesus - Christ 8 & le tint Frayer, 1904, son succession c'est-à-dire jusques en 9c7, p. 441. Son succession fut Christodoule, natif d'Aley, erdonné à Jerusalem par le patriarche Lucfils de Manzour, le samedi saint septième jour du mois Egyptien Barmouda: mais quand il p. 111.

fut venu à Alexandele, les habitans ne voulurent A N. 900. point le reconnoître , que l'on n'eût recommencé fur lui les prieres de l'ordination : ce qui fut fait le quatriéme du mois Arabe Ramadan l'an de l'hégire 294, qui est la mê ne année 907. Il rint

the orient, le siège vingt-six ans. Le patriarche Jacobite d'Alexandrie, nommé aussi Michel, étoit mort en 902. & le siège demeura vacant quatorze ans. A Antioche le patriarche Melquite Theodose étant mort , Simeon fils de Zarnac lui fucce da la premiere année du calife Motadid, qui est l'an

892. & tint-le siège douze ans. Son successeut tych. fut Elie, qui commenca l'an 904, troisième du calife Moctafi, & tint le fiége vingt-huit ans.

Elmae. liv. Quant aux califes de Bagdad, Moutamid étant 21. 6.17. P. mort l'an de l'hégire 779. de Jesus-Christ 892. 170. son neveu Ahmed lui succeda & prit le titre de Montadid. Il épousa la de fille Hamarouya fils

d'Achmed souverain d'Egypte & mourat d'excès avec les femmes, la dixieme année de son regne C 18. 289. 902. âgé de quarante-six ans. Son fils Ali lui succeda sous le nom de Moctasi, & se rendit maître de l'Egypte après la mort d'Aaron fils de Hamarouya : ainfi cette famille qui venoit du Ture Touloun, n'y regna que quarante ans. Le calife Moctafi regna fix ans & demi, & mourut en 295. 908. âgé de trente & un an. C'étoit

l'état de l'Orient. Le pape · Sergius III. à qui l'empereur Leon XLII; Sergius III. s'adressa, étoit Romain fils de Benoît; & étant prêtre avoit été élû pape une premiere fois en Papebr. ex. 898 après la mort de Theodore. Ayant été sept Epitaph. ans en exil, il fut rappellé, pour être mis à la pla-Sup. n 27. Flod. ve f. ce de Christofle, & ordonné pape en 905. Il tint p. 607.

le siège sept ans; & regardant comme des usurpateurs Jean IX. qui lui avoit été preferé, & les trois papes suivans, il se déclara contre For-.mofe, & approuva la procedure faite par Etienne VI. dont il fit transferet le corps dix ans après fa mort, & lui mit un épitaphe honorable. Il fit An. 907- fetablir de fond en comble l'églife de Latran ruinée du temps d'Étienne, & y choifit fa fepulturent. Product a lors abfolument la ville de Rome. Elle avoit deux filles, Marozie & Theodora, en. Intipp. lib. core plus déreglées qu'elle: Marozie eut de ce 11. (1.13) pape en fon temps; & du marquis Albert fon mari, elle dit Alberie, qui devint maître de Rome. Sergius est le premier pape que je trouve

chargé d'un tel reproche. Ce fut apparemment de son temps que le prê-tre Auxilius publia ses écrits, pour la défense des Auxilius ordinations faites par le pape Formose. Il y en pour Fora trois : Le premier est un recueil d'autoritez , mose pour montrer premierement, que les translations Ap Morin. sont quelquefois permises; sur quoi il rapporte de ord. d'abord la fausse décretale d'Anterus, puis plusieurs exemples; mais tous de l'église Grecque. Il cite le quinzième canon de Nicée contre les Sup. liv. translations, puis les deux premiers de Sardique; x1. n. 19. & comme il les trouve trop severes, il soutient ". 37. mal à propos, que c'est le sentiment particulier d'Ofius, dont le nom est à la tête. Il montre enfuite, qu'il n'est pas plus permis de réiterer l'ordination, que le baptême; & que les ordinations e. 17. 18. faites par un évêque condamné, ne laissent pas (. 19. 20. d'être valables.

Il marque ains l'inconvenient de révoquer en doute la validité des ordinations de Formos. Il s'ensuivra que depuis environ vingt ans la re-c. 28, ligion chrétienne aura manqué en Italie. Que les évêques ordonnez par Formos n'auront rien fait en dédiant des églises, en confacrant des augls & benisant les nichtemes; que ni eux, ni les prétres n'auront point sanctifié les

fonts pour le baptême, ni célébré validement aucune meife, ni fait l'oblation utile aux vivans ou aux morts. Les prieres des matines, des vêpres & des autres heures n'auront point été exaucées; les diacres & les fondiacres auront en vann exercé leurs fonctions; l'églife entiere fera coupable, d'avoir approuvé ces ordinations

6. 32. dans un concile. Si Formote à été mal ordonné, à qui doir - on l'imputer, finon au peuple Romain, qui l'a choifi, au clergé & aux graods: qui tant qu'il a vécu, ont reçu de bui l'hoftie du corps & du fang de Notre-Seigneur, & affillé avec lui aux flations & aux autres folemnitez ? Mais que peut-on reprocher à ceux qui font venus de loin recevoir l'ordination de faint 6. 12 Pierre, par les mains de fon vicaire? Il répond

ensuite à ceux qui alleguoient pour excuse, l'au-

• 33-34 torité du fiperfeur, à l'aquelle il n'avoient put réfister, & foutient qu'il ne faut point obéir aux fiperieurs qui commandent des crimes, ni ctaindre les excommunications injustes; mais diffinguer le fiege qu'on doit tofijours respecter, d'avec le pontife qu'on ne doit pas suivre

ordonnez par Formose, doivent garder leur rang en attendant le jugement d'un concile uni-

verfel.

Le fecond écrit d'Auxilius est adressé à Leon écque de Nole, qui ayant été rôdomé par Formose, étoit violemment pressé de reconneitre son ordination nulle. Il avoit consulté sur ce sujet les plus habiles des François & des habitans de Benevent, qui lui avoient répondu par écrit, qu'il se gardat bien de commettre ectte sante. Il sit prier Auxilius de répondre aux objections qu'on lui faisoit, & Auxilius, après lui avoir envoyé son premier écrit, en composa un second pour le fastiaire. Il met

Livre cinquante-quatrieme. 57

en tête une question generales à l'ordination recuë par force est valable; & répond qu'oui, par e. Majorer. l'exemple du baptème donné par force à un adul- § 11cm. te, qu'il soutient être bon; mais il te trompe en quer. extra

l'un & en l'autre.

Ce second écrit est en forme de dialogue, & commence ainsi : L'agresseur : Formose ayant quitté son épouse, en a enlevé une autre, c'està-dire, qu'aiant quitté son évêché, il a ôté le faint fiege à celui qui devoit y être légitimement ordonné. Le défenseur : Je ne me mets point en peine de ce qu'a été Formose, il me suffit que l'ordination qu'il a faite est légitime. Lagreffeur : Formole n'a point été pape ; donc l'ordination qu'il a faite doit être comptée pour rien. Le défenseur : Formose a été reconnu pour pape pendant plusieurs années, non-seulement dans l'empire Romain , mais chez les nations barbares, & il est venu des clercs à Rome, des païs les plus éloignez, pour recevoir de fui l'ordination suivant là coûtume. Ces paroles d'Auxilius sont remarquables. Il rapporte ensuite les mêmes prenves que dans le premier écrit, sur la validité des ordinations d'un évêque condamné même pour herefie. Quant à l'exemple du pape Constantin, dont les ordinations furent xx :: : . .. déclarées nulles; il dit que l'on fit bien de dé- 13 17. poser Constantin, mais que l'on sit mal de lui crever les yeux, & de réordonner ceux qu'il avoit ordonnez, ou leur faire jurer de ne jamais recevoir les ordres. Il sontient que ceux qui ont re- c. 10. çu une seconde ordination , ne doivent faire aucune fonction de leur ordre, & qu'on ne doit point obeir au pape quand il appelle quelqu'un e. 12, à un concile, dont le sujet est manifestement m juvais.

Il dit que Formose ne peut plus être jugé . 20. après ayoir été presenté au jugement de Dieu Mais, dit l'agresseur : Après sa déposition il n'a pû être évêque, & encore moins pape. Le défenfeur répond : Comme il a été déposé par l'autorité du faint siege, il a été reconcilié par la même autorité. L'agresseur : Quand il a été déposé, il a juré sur les saints évangiles, de ne jamais rentrer dans Rome, & ne jamais reprendre fon évêché; il n'a donc pû être reconcilié. Le défenseur : Un tel serment seroit jugé détestable par les payens mêmes : jurer de ne venir jamais aux tombeaux des apôtres demander sa reconciliation : quelle cruauté! L'agresseur : Le pape a-t'il dû reconcilier un homme qui s'est condamné de sa propre bouche? Le défenseur: II ne l'a fait que par crainte, mais il suffit qu'enfuite il a été reconcilié par l'autorité du faint siege. L'agresseur : Soit, Formose a été reconcilié, mais ensuite le désir de la gloire lui a fait quitter

, 11. son évêché. Le défenseur : Il est incertain si c'est l'ambition qui l'a fait monter sur le saint siege; c'est pourquoi il faut le laisser au jugement de Dieu. Cependant toute la ville de Rome & les pais circonvoisins disent, qu'il a été d'une grande sainteté, hors un très-petit nombre qui le décrient.

L'agresseur: Mais voicy une objection sans replique. Quand Formose est venu pour être ordonné pape, il s'est fait imposer les mains, comme s'il n'eut point été évêque, & par là, non seulement il n'a pas acquis la dignité papale, mais il a perdu l'épisopale. Le défenseur : J'ai interrogé ceux qui étoient presens, quand Formole fut intronises & ils m'ont dit, qu'il étoit très-faux, que dans cette translation il ait recu l'imposition des mains; mais comme des voyageurs font des prieres en marchant, ainfi, disent - ils , en priant nous le conduisimes au Gege apostolique, & l'intronisames avec l'oraifon convenable. L'agreffeur: Il y a encore plu-1276 feurs perfonnes dignes de foi, qui témoignent que formofe fe fit réiterer l'impofition des mains. Le défenfeur: Et moi je sçai certainement, comme plusieurs autres, qu'il n'y aque les ennemis de Formose, qu'il n'y aque les ennemis de Formose, qu'il chifent. Or les loix divines & humaines rejettent le témoignage des ennemis.

L'agresseur : Au concile de Ravenne, on a 4.190 déclaré valable l'ordination de Formose; mais nous comptons pour rien ce décret, qui n'a été fait qu'à force d'argent. Le défenseur : Vous ne le sçauriez prouver; mais il est plus clair que le jour, que presque tous les évêques d'Italie ont assisté à ce concile. C'est pourquoi s'il plait à Dien que l'empereur affemble un concile universel; que jugera-t-on de vous, qui rejettez les décrets de tant d'évêques ? L'agresseur : Etienne ( 100 qui a été le troisiéme pape après Formose, l'a tellement jugé coupable, qu'il a fait tirer son cadavre du tombeau, & trainer dans un concile; ou après l'avoir dépouillé de ses habits, on le couvrit d'un habit laïque, on lui coupa deux doigts de la main droite, on l'enterra dans une fépulture d'étranger, & peu de temps après on le jetta dans le Tibre. La défenseur : Ils ont agi comme des bêtes feroces, sans humanité; où l'ont-ils appris ces miserables? Quand cette translation d'un siège à un autre auroit été illicite, il falloit la tolerer avec la douceur ecclefiastique, sans l'exagerer par des cruautez inouies; puis défendre dans un concile general, que jamais à Rome on fit rien de semblable. Il e, 182 foûtient ensuite, qu'on doit observer le serment prêté par force, pourvû qu'il n'engage à aucun peché.

Dans le troisième écrit l'accusateur insiste sur Anal. s. 45 ce que l'ordination de Formose étoit illicite ?. 610.

575 Histoire Eccle siastique.

An. 993 monter fur le saint sièges & l'acteur, c'est a-dire, le défenseur en convient; mais il soutient que certe or dination n'a pas laisse d'être valable, à campée de l'utilité de l'église qui doit être preserve au serment d'un particulier. Or l'utilité publique y étoit, en ce qu'il ne se trouvoit personne si digne de remplir le saint sége. Il sait ainsi 1. C'eloge de Formose. Il a donné pendant toute, sa vie un tel exemple de gravité, qu'il n'a ja-

fi digne de reinplir le faint hege. Il fait ainh l'éloge de Formofe. Il a donné pendant toute. fa vie un tel exemple de gravité, qu'il n'a jamais bû de vin, ni mangé de chair, & qu'il a gardé la virginité, ayant vécu jusques à quattevingt ans. Il a converti les Bulgares, foûtenant fa predication par la fainteté de la vie. C'est ce qui m'a paru de plus remarquable dans les écrits d'Auxilius.

XLIV. En France Hervé archevêque de Reins fut encile de confulté par Viton archevêque de Rouen, comment il en devoit user avec les parens convertis, qui après le baptsme étoient retournez à leurs supersitions; à avec ceux qui n'avoient pas en-

Flod. 1V. core été baptifez. C'étoit des Normans qui pour kijl. c. 14. s'établir en France commençoient à se faire chrétiens. Hervé envoya pour réponse un recueil Te. 10 1001 de plassique de la Comment de la Comm

70.9. conc. de plasseurs autoritez de S. Gregoire, d'autres peres & de quelques histoires peu autentiques,

divifez en vingt-trois articles.

1-10-2 (1916)

Hervé tint plufieurs conciles avec les évêques de fa province; mais nous n'avons les décrets que de celui qu'il tint à Troflé près de Soiffons, le vingt-fixième de Juin 900. indiétion douziéme. Ses fuffragans y affiferent, & on y voit les fouferiptions de douze prélats. Hervé archevêque de Reims, Viton ou Gui de Rouen, Raoul évêque de Laon, Erluin de Beauvais, Robert de Noyon, Letolde de Châlons, Abbon de Soiffons, Etienne de Cambrai, Hubert de Meaux, Otfrid de Senlis, Etienne de Terrouane

Livre cinenante-quatriéme.

touane & Oger d'Amiens. Les décrets de ce concile font diftribuez en quinze chapitres; AN. 909. qui sont plûtôt de longues exhortations, que des canons, & qui font voir le trifte état de

l'église. Dès la preface on en parle ainfi : Les villes p. 512, d. font dépeuplées, les monasteres ruinez ou brûlez, les campagnes réduites en folitude. Enfuite: Comme les premiers hommes vivoient sans loi & fans crainte, abandonnez à leurs passions, ainsi maintenant chacun fait ce qui lui plait, méprisant les loix divines & humaines, & les p. 525 ordonnances des évêques ; les puissans oppriment les foibles, tout est plein de violences contre les pauvres, & de pillages de biens ecclesiastiques. Et afin qu'on ne croye pas que nous nous épargnons, nous qui devons corriger les autres; nous portons le nom d'évêques, mais nous n'en remplissions pas les devoirs. Nous néeligeons la prédication, nous voyons ceux dont

nous fommes chargez abandonner Dieu, & croupir dans le vice, fans leur parler, & fans leur tendre la main; & si nous les voulons reprendre, ils disent, comme dans l'évangile, que nous les chargeons de fardeaux insupporta- xx111. 4. bles, & n'y touchons pas du bout du doigt. Ainsi le troupeau du Seigneur perit par notre filence. Songeons quel pecheur s'est jamais converti par nos discours, qui a renoncé à la dé-

bauche, à l'avarice, à l'orgueil. Cependant nous rendrons compte incessamment de cette négociation qui nous a été consiée, pour en apporter du profit. Dans la fuite on décrit ainfi la décadence des 6-3?

monasteres. Les uns ont été ruinez ou brûlez par les paiens, les autres dépouillez de leurs biens, & presque réduits à rien : ceux dont il reste quelques vestiges ne gardent plus aucune

Tome XI.

Matth.

A N. 90

forme de vie reguliere. Les moines, les chanoines, les religieuses n'ont plus de superieurs légitimes, par l'abus qui s'est introduit de les soumettre à des étrangers; c'est pourquoi ils tombent dans le déreglement des mœurs, partie par pauvreté, partie par mauvaise volonté. Ils oublient la fainteté de leur profession, pour s'appliquer à des affaires temporelles. Quelquesuns pressez par la necessité, quittent les monasteres, & bon gré malgré, se mélant avant les séculiers, vivent comme eux; ils n'ont aucun mérite qui les distingue du peuple, & la bassesse de leurs occupations les rend méprisables. Nous voyons dans les monasteres consacrez à Dieu. des abbez laïques; avec leurs femmes, leur enfans, leurs foldats & leurs chiens. Comment de tels abbez feront-ils observer la regle qu'ils ne sçavent pas même lire? Cependant ils prétendent juger de la conduite des prêtres & des moines.

Nous ordonnons donc que l'observance soit gardée dans les monasteres, suivant la regle & les canons; que les abbez soient des religieux instruits de la discipline reguliere, & que les moines & les religieuses vivent dans la sobrieté, la pieté & la simplicité; priant pour les rois, pour la paix du roiaume & la tranquillité de l'église, sans en troubler la jurisdiction, ni affecter les pompes du siecle. Car on dit que quelques uns portent des ornemens, qui seroient indecens à de bons laïques; que non contens des biens communs, ils veulent en avoir en propre, & faire des gains fordides. Or afin de leur retrancher tout pretexte d'aller dehors & de commettre de tels abus, les abbez auront soin de leur fournir felon la regle tout le necessaire pour la nourriture & le vêtement.

a. f. Le concile s'étend ensuite sur le respect du

Livre cinquante-quatrieme. aux personnes ecclesiastiques, les mépris & les outrages aufquels ils étoient alors exposez, & An. 9c. le pillage des biens confacrez à Dieu; puis il ajoûte: Il y en a qui sur ces biens sacrez de- 6. 5. mandent aux prêtres mêmes des cens & d'au- c. c. tres exactions, des presens, des repas, de leur fournir des chevaux ou d'en engraisser : quoiqu'ils ne doivent exiger pour ces biens que le service spirituel. C'étoit sans doute les patrons. qui en nommant des curez, leur imposoient ces charges. Le concile déclare, que les biens des églifes, c'est-à-dire les dîmes, les premices & les oblations, font exempts de tous droits fiscaux & seigneuriaux : pour être administrez par les prêtres, sous les ordres des évêques.

il, que les évéques foient maîtres abfolus de ces biens, au préjudice des feigneurs; ils n'en ont que le gouvernement, & nous ordonnons à nos prétres de rendre à ceux dans la feigneurie desquels font les églifes, le respect convenable, fans arrogance, ni contentions. Ils doivent sans préjudice du ministere se rendre agreables à leurs seigneurs & à leurs parcissiens, dont les oblations les sont vivre; & leur rendre avec l'humilité convenable les services sprituels, qu'ils devroient rendre gratuitement, quand même ils n'en recevroient aucun secours temporel. On montre ensuite, que la dime doit être porcel. On montre ensuite, que la dime doit être

payée de tous les biens, même du trafic & de

Nous ne prétendons pas toutefois, aujoûte-t-

l'induffrie.

Le concile condamne en géneral les rapines, 2, 2;

& les pillages alors si frequens: puis le rapt & 6, 8.

les mariages clandeftins: la débauche, non seu. e, 9.

lement dans les ecclessifiques, à qu'il défend, 2, 10.

la fréquentation des femmes, mais encore dans tous les chrétiens. Il condamne les parjures & 6, 11.

les vains jurcemens, presque aussi fréquens que

11. 13, ques. Là on renouvelle l'excommunication contre les meurtriers de l'oint du Seigneur, c'està-dire, de l'archevêque Foulques. Le concile

ajoûte: Cette mauvaise coûtume s'est introduite chez nous, qu'aussi-tôt qu'un évêque est mort, les plus puislans s'emparent des biens de l'église, comme s'ils avoient appartenu en propre à l'évêque : quoique même, en ce cas, ce suit contre toute raison. C'est pourquoi nous désendons à l'avenir ce sacrilege, par l'autorité de Dieu & des Saints qui regnent aveq lui.

Et enssite: Le faint sege nous a sait sçavoir qu'en Orient regnent encore les erreurs & les blasphèmes d'an certain Photius, qui dit que le Saint-Esprit ne procede pas du Fils, mais seulement du Pere : c'est pourquoi nous vous exhortons à étudier dans les peres & dans l'écriture de quoi détruire cette erreur qui veut renaitre.

Ces decrets finissent par une exhortation génerale où les évêques disent : Il est arrivé par notre négligence, notre ignorance & celle de nos confreres , qu'il se trouve dans l'église une . multitude innombrable de personnes de tout fexe & de toutes conditions qui arrivent à la vieillesse, sans être instruits de la foi : jusques à ignorer les paroles du symbole & de l'oraison dominicale. Quand il patoîtroit quelque chose de bon dans leur vie , comment peuvent-ils faire de bonnes œuvres sans le fondement de la foi? Le reste est un abregé de la foi & une exhortation à fuir le vice & à pratiquer la vertu. En géneral on voit dans les decrets de ce concile beaucoup de science ecclesiastique & de pieté.

On travailloit dès lors à relever la discipline monastique si déchue; & le commencement le AN. 910. plus fensible de ce grand ouvrage fut la fondation du famenx monaftere de Clugni. Le fondateur fut le comte Guillaume , nommé auffi de Clugni. duc d'Aquitaine & de Berry : fils de Bernard comte d'Auvergne, & petit fils d'un autre Ber- 1. 77. nard comte de Poitiers. Guillaume avoit épousé Ingelberge fille de Boson roi de Provence, & fœur de l'empereur Louis, alors dépouillé & aveugle, & en avoit eu un fils mort en bas âge: Il explique lui-même les motifs de cette fondation, dans la chartre qui reste encore, où il parle ainfi:

Voulant employer utilement pour mon ame Tom. 9. les biens que Dieu m'a donnez, j'ai cru ne pou- cone p 166. les biens que Dieu m'a donnez, 3 ai cru ne pou-voir mieux faire que de m'attirer l'amitié de ses p. 1. A. Cinn. pauvres; & afin que cette œuvre soit perpetuel-s. 1. 3. 4. 5. 7. 73.

le, entretenir à mes dépens une communauté de moines. Je donne donc pour l'amour de Dieu & de Notre-Sauveur Jesus-Christ, aux saints apotres faint Pierre & faint Paul, de mon propre domaine la terre de Clugni, sife sur la riviere de Graune, avec la chapelle qui y est en l'honneur de la sainte Vierge & de saint Pierre & ses dépendances; le tout fitué dans le comté de Mascon ou aux environs. Je le donne pour l'ame de mon seigneur le roi Eude, & de mes parens & serviteurs, à condition qu'à Chigni on bâtira un monastere en l'honneur de saint Pierre & de faint Paul, pour y affembler des moines, vivant selon la regle de faint Benoît; & que ce foit à jamais un refuge, pour ceux qui fortant pauvres du fiecle n'apporteront avec enx que la bonne volonté.

Ces moines & tous ces biens seront sous la puissance de l'abbé Bernon, tant qu'il vivra; mais après son decès, ils auront le pouvoir d'éFendation

lire pour abbé, selon la regle de saint Benolt; An. 910. celui qu'il leur plaira dans la même observance : fans que nous, ou aucune autre puissance empêche l'élection réguliere. Tous les cinq ans ils payeront dix fols d'or à saint Pierre de Rome, pour le luminaire; & auront les saints apôtres pour protecteurs, & le pape pour défenseur. Ils exerceront tous les jours les œuvres de mifericorde, selon leur pouvoir envers les pauvres, les étrangers & les pelerins. De ce jour ils ne feront foumis ni à nous, ni à nos parens, ni au roi, ni à aucune puissance de la terre. Aucun prince seculier, aucun comte, aucun évêque, ni le pape même, je les en conjure au nom de Dieu & de ses saints, & du jour du jugement, ne s'emparera des biens de ces serviteurs de Dieu, ne les vendra, échangera, diminuera, ou donnera en fief à personne; & ne leur imposera point de superieur contre leur volonté. Il prononce de grandes maledictions contre ceux qui voudroient empêcher l'effet de cette donation. y ajoûtant pour le temporel une amende de cent livres d'or. On voit bien que la plûpart de ces clauses sont des précautions contre les désordres du temps; & le comte Guillaume étoit affez puissant pour les faire executer tant qu'il vécut. La donation fut passée à Bourges publiquement & fouscrite par le duc Guillaume, avec le sceau d'Ingelberge son épouse, & les souscriptions de Madalbert archevêque de Bourges, d'Adalard évêque de Clermont, & d'un autre évêque nommé Atton, & les sceaux de plusieurs seigneurs. La datte est de l'onziéme de Septembre, l'onziéme année du regne de Charles, indiction treiziéme, qui eft l'an 910.

Llure cinquante-quatrieme: 58

de ses biens le monastère de Gigni au diocese de Lion. Il reforma celui de la Baume en Bourgogne, près de Lion le Saunier, & les gouvernoit
l'un & l'autre, dès l'an 894. L'année suivante il
alla à Rome, & obtint du pape Formos el a confirmation de la fondation de Gigni, qui n'est plus
qu'un prieuré dépendant de Clugni: mais la
Baume est encore une abbaie. Bernon ne mit d'abord à Clugni que douze moines, à l'exemple da
faint Benoît, qui n'en mettoit pas d'avantage en

chaque monastere.

On croit qu'il tira du monastere de faint Mar- $v_{it}$  3.

tin d'Autun, la pratique des observances régu- $u_{it}$  4.

lieres; du moins il est certain qu'il y prit le moi- $u_{it}$  5.  $u_{it}$  7.

lieres; du moins il est certain qu'il y prit le moi- sac. s. ?. ne Hugues, pour l'aider à la réforme de la Bau-90. me & à la fondation de Clugni. Hugues étoit né en Poitou de parens nobles & riches, qui le mirent dès l'âge de sept ans dans le monastere de S. Savin, reformé par faint Benoît d'Aniane, & fortifié dans la régularité par les moines de Glanfeuil qui vinrent s'y retirer étant chassez de chez eux par les Normans. Un comte nommé Badilon, venu d'Aquitaine, voyant le monaitere de faint Martin d'Autun tombé en fuit ne, le demanda au roi pour le rétablir, & l'ayant obtenu, vint à faint Savin, où il sçavoit combien l'observance étoit réguliere, & en tira dixhuit moines, entre lesquels étoient Hugnes, Odon & Jean. Le comte Badilon lui-même se fit moine à faint Martin d'Autun, & ce monastere devint très-celebre. Hugues est compté entre les faints de son ordre, & l'on voit par ce qui vient d'être dit, de quelle tradition venoit l'observance de Clugni.

Adalger archevêque de Hambourg étant artivé à une grande vieilleffe, & ne pouvant plus Bilité d'Alagr, fit venit Hoger de la nouvelle Corbie, Adam, h.p., pour le fonlager. Cependant le pape Sergius & Adam, h.p.,

Bb iiij

touché des plaintes d'Adalger, renouvella les pri-An. 910. vileges de l'eglise de Brême, que Formose sui avoit ôtez, & confirma tout ce que les papes Gregoire & Nicolas avoient accordé à S. Anscaire & à S. Rembert. Sergius donna auffrà Adalger cinq évêques voisms, pour l'aider dans les sonctions épiscopales, faire ses visites, prêcher & consacrer des évêques. Il avoit même le pouvoir d'en établir de nouveaux. Il mourut le neuvième de Mai 909. après vingt ans d'épiscopat. Hoger lui succeda, & tint le siège sept ans. Herman archevêque de Cologne l'ordonna après quelque résistance, il reçut le pallium du pape Sergius, & la fernle ou bâton pastoral du roi Louis. Il étoit fort severe à faire observer la discipline ecclefiastique, & visitoit souvent les monasteres de ses deux dioceses. De son temps celui de Hambourg fur défolé par les Sclaves, celui de Brême par les Hongrois. Hoger mourut l'an 915. le vingtiéme de Decembre. Hatton archevêque de Mayence mourut vers

Mabill, sec. 5. p. 118,

le même temps, c'est-à-dire l'an 912. On dit qu'il gouvernoit jusques à douze abbaies : on rappeiloit le cœurd ut roi, à causse de l'astrection que lui portoit le roi Arnoul. Ce prélat transfera la ville de Mayence, & la bâtit plus près du Rhin. Son successeur sur Heriger auparavant

abbé de Fulde.

Dans ce même temps le monastere de saint

Mabill. fac. 5. Ad pag. 11. Gc.

Gal avoit pluseurs doctes & saints moines, dont le plus sameux est Notquer le begue. Il écoit net de parens nobles, sitt offert à ce monassere dans son ensance, vers l'an 840. & eut pour mairre son & Marcel. Ison étoit du pais, Marcel étoit Ecossois, c'est-à-dire Hibernois, & son premier nom étoit Moengal. Il vint se retirer à saint Gal, avec l'évéque Marc son ocle, qui y demeura quelque-temps. Notquer

Livre einquante-quatriene. étoit un petit homme d'un grand esprit , doux & patient, & toutefois exact à faire observer la discipline réguliere : toujours occupé à prier, à lire, à composer des écrits, ou à enseigner. Car il gouvernoit les écoles inferieures. Il mourut l'an 9 12. le fixiéme d'Avril. Il composa pluseurs hymnes, & sequences ou proses pour la messe: mais son plus fameux ouvrage est le martyrologe. Il traduisit le pleautier en Allemand.

La même année 912. le vingt-unième de Janvier, mourut le jeune Louis voi de Germanie, fans laiffer d'enfans ; & en lui finit au-de là du Rhin la posterité de Charlemagne. Suivant l'ordre de la succession observé jusques alors , Charles le simple devoit être reconnu roi des François Orientaux, aussi-bien que des Occidentaux, mais foit pour le mépris qu'il s'attiroit par sa foibleffe, foit pour l'ancienne aversion des Austrafiens contre les Neuftriens, ils voulurent avoir un roi chez eux. D'abord ils s'adresserent à Otton duc de Saxe : mais il s'excufa fur fon grand 1: Suy Reâge, & leur confeilla de prendre Conrad duc de gin. 9:1. Franconie, quoique son ennemi personnel; le Centr. 9:20 jugeant plus capable que lui de gouverner la nation. Conrad fut donc élu d'un commun consentement roi des François Orientaux & regna fept

En Orient Leon le philosophe affligé depuis long-temps d'un cours de ventre, se trouva si foible au commencement du carême de l'an 911. qu'il ent bien de la peine à haranguer le peuple, comme les empereurs avoient accoutume de empereurs; faire ce jour-là; & après avoir déclaré empereur fon frere Alexandre, il lui recommanda fon fils Constantin âgé de fix ans, qu'il avoit fait couronner l'année précedente le jour de la Pen- n. 26. tecote. L'empereur Leon mourut enfuite l'on-

ans.

Moit /e Lcon. Alexandre Couff, nt'n Theoph. 232. 11. 32. Sim Maga

XLVIE.

586 Hiftoire Ecclesiaftique.

zieine jour de Mai 911: ayant regné depuis An. 911. la mort de son pere vingt-cinq ans & trois mois.

Bibl. PP. Il reste de ce prince plusieurs écrits, entre Ing. 10. 17. autres des fermons pour différentes fetes; en-P. 12.

tre lesquels on en marque trois, pour le premier jour du carème. Ces discours ne sont que des declamations de sophiste, qui montrent plus de vanité que de pieté : aussi nous avons vû quelles étoient les mœurs de ce prince. On lui attribue une lettre de controverse à Omar roi

. 44. des Sarrafins, qui lui avoit écrit : mais fi elle est d'un empereur, c'est plûtôt de Leon Isaurien, qui regnoit en même-temps que le calife Omar en 717. Enfin on attribue à Leon le philosophe de prétendus oracles accompagnez de figures extravagantes, pour marquer, à ce que l'on dit, les empereurs ses successeurs; & il est vrai qu'il croyoit comme les antres Grecs de son temps, aux prédictions des devins & des aftrologues.

g. 13. Il a fait un traité de Tactique , c'est-à-dire , des ordres de bataille , où l'on voit que tous les jours, soir & matin, toute l'armée chantoit le Trisagion; & que la veille du combat un prêtre jettoit de l'eau benite sur toutes les

troupes.

Poft

Theoph. 2330

Alexandre dès le commencement de son regne, chassa Euthymius de la maison patriarcale, & remit dans son siege Nicolas le mystique, que l'empereur Leon avoit rappellé de son vivant. Ensuite Alexandre tint dans le palais de Magnante, une assemblée où il presida avec le patriarche Nicolas. On fit amener Euthymius du monastere d'Agathus, où il étoit enfermé; & il fut déposé dans cette affemblée. Aussi-tôt on le chaffa par les épaules, lui arrachant la barbe, & l'appellant usurpateur & adultere : ce qu'il fouffrit patiemment fans rien répondre, &

Livre einquante-quatrième. 587 on le renvoya dans le monaîtere d'Agathus, où il mourut.

An. 912.

L'empereur Alexandre ne regna gueres qu'un Post Theoph. an : entierement livré à ses plaisirs, la chasse, p. 233. la bonne chere, les femmes, croiant aux devins & aux imposteurs. Il sit faire une conrse de chevaux, pour laquelle il employa les tapifferies & les chandeliers des églifes à orner l'Hippodrome rempli d'idoles : on dit même qu'il fit sacrifier à ces idoles de l'Hippodrome , Aretas, Er-& qu'il dit un jour : Helas ! quand les Romains chempert, adoroient ces dieux, ils étoient invincibles. Enfin dans les chaleurs de la canicule, ayant bû 912. n. 4. avec excès à son diner, il alla jouer à la paume. & fut frappé d'un mal qui lui fit jetter beaucoup de sang par le nez & par l'uretre, & mourut deux jours après, le dimanche septième de Juin 912. Le jeune Constantin âgé de fept ansfut donc reconnu seul empereur. On le eang e, r. nomme Porphyrogenete, à cause d'un apparte- 1. 11. p. 120 ment du palais de C. P. où les imperatrices faifoient leurs couches, & qui étoit en dedans tout revêtu de porphyre. Constantin regna sept ans, fous la conduite de Zoé sa mere, & de sept tuteurs, que son oncle Alexandre lui avoit donnez, & dont le premier étoit le patriarche Ni-

Ce prélat éctivit au pape une lettre, où il raCe prélat éctivit au pape une lettre, où il raConte le quatriéme mariage de l'empereur Leon. L'entre
de la perfectution qu'il foultrit à cette occasion; invitolat le
puis il se plaint de la durcté des légats du pape Tame, none,
Sergius. Ils sembloient, dit-il, n'être venus de p 165.
Rome, qui pour nous déclarer la guerre; mais 49.
But, appendic puis s'attribuoient la primauté dans lé. "
puis qu'ils s'attribuoient la primauté dans le de toute l'affaire, & en faire le rapport au pape:
au lieu de consentir à la condamnation de
ceux qui n'avoient encouru l'indignation du

colas.

Bb vi

۶.

prince, qu'en déteftant l'incontinence. Encore n'est-il pas si merveilleux que deux ou trois hommes se soient laissé surprendre; mais qui peut souffrir que les prélats d'Occident ayent confirmé cette injuste condamnation par lent suffrage sans connoissance de cause? On se sert, à ce que j'apprends, du prétexte de dispense, comme si par dispense on pouvoit violer les canons, & autorifer la débauche. La dispense, si je ne me trompe, se propose d'imiter la misericorde de Dieu, & tend la main au pecheur, pour le relever ; mais elle ne lui permet pas de demeurer dans le peché où il est tombé. Peut-être, dira-t-on encore,qu'il s'agit d'un mariage & non d'un concubinage. Appelle-t-on mariage la conjonction impure avec une quatriéme femme ? Pourquoi donc les canons chassent-ils de l'église ceux qui tombent dans cette faute ? Pourquoi la traitentils d'incontinence brutale, & qui excede les bornes de l'humanité? Mais c'est l'usage des Romains, car on le dit, je ne sçais si c'est pour vous louer ou pour vous blamer. On dit que chez vous on permet de prendre une quatriéme, une cinquieme, une fixieme femme, & ainfi:à l'infini jusqu'au tombeau; & que vous alleguez 1. Cor. VII. cette parole de l'apôtre : Il vaut mieux se marier que brûler; mais il ne permet expressement

les secondes nôces qu'aux femmes, à cause de la foiblesse du sexe. Nicolas rapporte un passage du pape saint Clement, qui condamne les quatriémes nôces; mais il est tiré d'un ouvrage apocryphe.

Il montre ensuite que les princes n'ont point de privilege au-deffus des particuliers, en matiere de peché, puis il ajoûte : Je ne dis pas ceci pour vous obliger à condamner la memoire de l'empereur, ou de votre predecesseur Sergius. Ils sont tous deux sortis de ce monde; pour être presentez au tribunal du souverain Juge. L'empereur toutefois avant que de mourir, reconnut sa faute avec larmes; il demanda pardon à Dieu, & je fus des premiers à l'y exhorter & a prier avec lui. Car je m'y trouvait present ; il m'avoit rappellé d'exil, & rendu le gouvernement de mon églife. C'est ceux qui restent, saint pere, qu'il faut punir, ceux qui par leurs calomnies ont excité contre moi de fi grands troubles. C'est votre devoir, c'est ce que demandent de vous votre dignité & l'honneur du siège de Rome. L'empereur qui regne à present, vous en prie par le maître de son palais, qu'il vous envoye, & nous vous en con-

jurons tous. On voit par cette lettre, que le pape Sergius III. étoit mort, & elle étoit apparemment adres papes. Jean sée à son successeur Anastale III. Romain fils x de Lucien. Il est loué pour la douceur de son gouvernement, qui ne dura que deux ans & en- Fled. Verf. viron deux mois. Son successeur fut Landon, P. 607. qui ne dura que fix mois & deux jours, & à la place Jean X. fut élu par le credit de Theodora la jeune sœur de Marozie. Ce Jean étoit un clerc de Ravenne, que Pierre archevêque de cette ville envoyoit fouvent à Rome vers le pape. Il étoit bien fait, Theodora en devint amoureuse, & l'engagea à un commerce criminel. Cependant l'évêque de Bologne étant mort Jean fut élu pour lui succeder; mais avant ou'il sût facré, Pierre archevêque de Ravenne mourut aussi. Alors Jean à la persuasion de Theodora, quitta Bologne & se fit ordonner archevêque de Ravenne par le pape Landon. Mais celui-ci étant mort peu de temps après, Theodora, qui craignoit de voir trop rarement son favori . s'il demeuroit à Ravenne, qui est à deux cens mil-

les de Rome, lui persuada de quitter encore ce

XLIX. Suite des

Papebr.

Luitp. 11 .

Histoire Ecclesiastique.

hige, & le fit élire & ordonner pape. Il oc-A N. 915 capa le faint siège un peu plus de quatorze Perf. Flod. ans.

pag. 6.27. Dès le commencement de son pontificat, il c. 51. Dès le commencement de son pontificat, il c. 51. fat invité par les deux freres Landusse & Ate-Luitgr. 11. c. nusse princes de Capoue à le joindre avec eux, pour chailer les Sarrassins du poste qu'ils occu-

radice princes de Caponie a le pointé avec etx, pour chailer les Sarrafins du poste qu'ils occupoient sur le Garillan. Le pape y marcha avec des troupes conduites par le marquis Alberie, sils de Marozie, & un secours de Gress enervez de C. P. Les Sarrafins furent défaits & entierement chaffez de ces quarriers-la, au mois d'Août 915, indiction trosséeme. On croit que Berenger aida à cette victoire ; & en effet il su de nouveau couronné empereur par le pape Jean X. au mois de Septembre de l'année 916, quoiquil l'eut déja été par Etienne VI. mais ce premier couronnement avoit été déclaré nul par Jean IX.

Jean abbé du Mont-Caffin,

Les moines du Mont-Cassin étoient encore hors de leur monastere, sans toutesois l'abandonner entierement. Après saint Bertier avec lequel ils se résugierent à Theano, ils eurent pour abbé Ragemprend, puis Leon, qui commença à réparer les bàtimens du Mont-Cassin brûlez par les Sarrasins, & Jean son successeur les acheva-

8br. Caff. Celui-ci étoit d'une famille noble de Capouie, 633. & parent des princes, il avoit la dignite d'archidiarre de Capouie, & se distinguoit par sa pieté & ses mœurs exemplaires. Après que la communuté de Theano eut été quelque-temps sans superieur, parce qu'il ne se trouvoit perfonne entr'eux qui en sût capable; les princes de Capouie, Landusse & Atenusse allerent trouver l'archidiacre Jean, & l'exhorterent à prendre la conduite de ces moines. Il y consentit ensin, & prit l'habit monastique. Car c'étoit l'usage, que quand on prenoit un séculier pour

abbé, il commençoit par se faire moine. Il sue élu par la communauté, & beni folemnellement par le pape Jean X. Alors il exhorta les freres à quitter la petite ville de Théano, & passer à Capone, qui étoit la capitale du pais & la résidence des princes. Ils y vinrent en effet, & l'abbé Jean par le secours de ses parens & de ses amis, y bâtit de fond en comble un monastere en l'honneur de faint Benoît, avec une grande & belle églife, & tous les heux reguliers, & y affembla plus de cinquante moines.

Hervé archévêque de Reims consulta le pape Hervé archévêque de Reims contuita le pape Convertion Jean sur divers cas de peniteuce, à l'occasion des Nort de la conversion des Normans. Car après avoir mans. ravagé la France, environ soixante & dix ans, ils s'y établirent enfin, & embrafferent le chriftianisme. Le roi Charles le simple voyant que loin de les chaffer il ne pouvoit même leur réfister : résolut par le conseil des seigneurs, de traiter avec eux. Pour cet effet il envoya querir Dudo, lib. Francon archevêque de Rouen, car ils étoient 2. 8. 79. en possession de cette ville, & du pais d'alentour, & le chargea de demander à Rollon leur chef une tréve de trois mois, qu'il accorda. Mais quand elle fut expirée, les François excitez par Richard duc de Bourgogne, & par Ebles comte de Poitiers, recommencerent la guerre. Dequoi Rollon irrité recommença aussi ses ravages, & courut jusques en Bourgogne: toutefois il respecta le monastere de saint Benoît sur Loire. Au retour il assiegea Chartres, dont l'évêque Autelme secouru par les François & les Bourguignons, fortit au milieu des escadrons armez, revêtu comme pour dire la messe; & portant à ses mains la croix & la tunique, ou chemise de la sainte Vierge. Les Normans su- Vill. Gemrent repoussez, & on l'attribua à la vertu de met. 1. 11. cette relique.

592

Enfin les François ennuiez de voir leur pais An. 912, ruiné, obligerent le roi Charles d'envoyer encore à Rollon, l'archeveque Francon, qui lui dit : Grand prince, voulez-vous toute votre vie faire la guerre? Ne songez-vous point que vous etes mortel, & qu'il y a un Dieu qui vous jugera après la mort? Si vous voulez vous faire chrétien, vous pouvez avoir la paix : le roi Charles vous cedera toute cette côte de mer, que Hafting & vous avez delolé, & pour affermir l'amitié, il vous donnera sa fille Gisle en mariage. Rollon consulta les premiers d'entre les Normans, qui furent d'avis d'accepter les conditions; & on convint d'une seconde trève de trois mois , pendant laquelle le roi & lui se verroient pour conclure le traité.

L'entrevûe fe fit à faint Clair, fur la riviere d'Epte; & Robert duc des François, qui s'étoit offert pour être parrain de Rollon, s'y trouva avec le roi. Le traité fut conclu, le roi ceda à Rollon tout le pais nommé depuis Normandie, en plein fief de la couronne, & la Bretagne en arriere fief: lui donnant sa fille en mariage; & Rollon promit de se faire chrétien . & de vivre en paix avec les François. En effet l'archeveque Francon l'ayant instruit, le batisa en 912, le duc Robert le leva des fonts. lui donna son nom & lui fit de grands presens. Robert de Normandie, car c'est ainsi que Rollon fut nommé depuis son baptême, fit aussi instruire & baptiser ses comtes, ses chevaliers. & toute son armée- Ensuite il demanda à l'archevêque Francon, quelles églises étoient les plus respectées dans son nouveau pais, & quels Saints on estimoit les plus puissans protecteurs. Il répondit : Les églifes de Rouen, de Baieux & d'Evreux, sont dédices à la sainte Vierge. Il y a une églife de faint Michel fur une monta-

gne dans la mer. Au fauxbourg de cette ville de Rouen est le monaffere de faint Pierre , ou répo- A N. 911, fele corps de saint Quen, mais on l'a porté en France, par la crainte de votre arrivée. Jumieges est encore une église de faint Pierre. Voilà les principales de votre état. Et dans le voifinage, dit Robert, quel cit le faint estimé le plus puissant ? Saint Denis, répondit Francon. Robert reprit : Avant que de partager la terre à mes vassaux, j'en veux donner une partie à Dieu, à fainte Marie & à ces autres Saints, afin d'attirer leur protection. Donc pendant la premiere femaine de son batéme, portant encore l'habit blane, il donna chaque jour une terre à chacune de ces sept églises, dans l'ordre où elles viennent d'être nommées.

Le huitième jour, ayant quitté les habits baptismaux, il commença à partager les terres à fes comtes & à ses autres vassaux, puis il épousa avec grand appareil la princesse Giffe fille du rois mais il n'en eut point d'enfans; & comme il étoit déja fort âgé, il ne survécut que cinq ans. Il les employa à rétablir le pais, y donnant de bonnes loix, & faifant observer exactement la justice. Sur tout il étoit très severe contre les vols & les larcins. Il rebâtit plusieurs églises, & la religion commença à refleurir dans toute la Nor-

mandie.

Mais la conversion de ce peuple ayant été si promte, & la politique y ayant eu tant de parc, il étoit difficile qu'elle fut affez solide dans tous les particuliers. Ce fut le fujet de la consultation d'Hervé archevêque de Reims, & de la réponse que lui fit le pape Jean. Car il ne faut pas croire que les Normans fussent tous renfermez dans la Normandie, & qu'il n'en restât plusieurs dans les autres provinces, où ils s'étoient répandus, particulierement dans celle de Reims,

qui confine à celle de Rouen; & il est certain que Hervé travailla beaucoup à leur conversion. Tom. 9. Le pape dit donc dans cette lettre, qu'il se ré-CON C. Pag. jouit de ce que la nation des Normans s'est 481. Flod, 14. convertie à la foi. Quant à ce que vous nous demandez, ajoute-t- il , comment il en faut user c. 14. à l'égard de ceux qui ont été baptifez & rebaptifez, & qui après le baptême ont vécu en paiens & tué comme eux des Chrétiens & des pretres, facrifié aux idoles, & mangé des viandes immolées: voici ce que nons pensons: Si c'étoit d'anciens chrétiens, on les jugeroit selon les canons, mais comme ils font encore novices dans la foi, nous nous en remettons à votre jugement, vous qui avez cette nation dans votre voifinage, & qui pouvez mieux en connoître les inclinations & les mœurs. Car vous voyez bien qu'il ne faut pas les traiter suivant la rigueur des regles, de peur 'que ce fardeau, auquel ils ne sont pas accoûtumez, ne leur paroisse insupportable, & qu'ils ne retournent à leur premiere façon de vivre. Veritablement s'il s'en trouve entre cux qui veulent se soumettre à la penitence canolique, vous ne devez pas les en dispenser, & vous ne devez en tout avoir pour but que le falut des ames , pour meriter avec S. Remi la joie éternelle. Nous avons recu votre

l'avez envoyé. Les ravages des Hongrois, & leur barbarie Question extrême avoient répandu cette opinion dans le fur lesHonpeuple : que c'étoit le Gog & Magog prédit dans Tom 12. le prophete Ezechiel & dans l'Apocalypie. Vic-Spiceleg. p. frid évêque de Verdun confulta sur ce sujet un 149. abbé d'un monastere de saint Germain, situé xxxviii, 8. dans un autre païs, qui lui répondit ainsi: Cette opinion est frivole & n'a rien de vrai. On dit

que la fin du monde est proche, & par conse-

present avec la même affection que vous nous

quent que Gog & Magog, qui doivent venir du côté d'Aquilon à la fin des années, font les Hongrois, dont on n'avoit jamais oui parler auparavant, & qui viennent de paroitre. Mais il faut confiderer attentivement les nations qui doivent venir avec celle-là: Scavoir Mosoch & Tubal, les Perses, les Libyens, Gomer & Tho- xxxviii. gorma. Si les Hongrois sont Gog & Magog, où 1. 1. font ces nations qui doivent venir avec eux? Car Mosoch sont les Cappadociens selon Joseph, Tubal les Iberiens ou Espagnols, ou selon les Hebreux les Italiens; les Perfes & les Libvens ou Ethiopiens, sont des nations très-connues : Gomer font les Galates ou Gallogrecs: Togorma, les Phrygiens. Voit-on avec les Hongrois ces peuples dont on ne sçait pas même les noms . ni les pais ? Quant à ce qu'on dit, qu'ils portent des arcs & des fleches, presque toutes les

armes. Les Juifs & quelques chrétiens judaïsans difent, que Gog & Magog sont des peuples de Scythie cruels & innombrables, qui s'étendent au-delà du mont Caucase & du paius Meotide près la mer Caspienne, jusques dans l'Inde; & qu'an bout de mille ans le diable les excitera pour venir dans la terre d'Istaël, & former un roïaume contre les Saints, avec plusieurs autres nations. A quoi ils appliquent ce passage de l'Apocalypie: au bout de mille ans, fatan fera 7. tiré de sa prison, il sortira & séduira les peuples, qui sont sur les quatre coins de la terre. Gog & Magog , & le reste. Mais puisque ce livre porte le titre d'Apocalypse, qui veut dire révelation; qui doute que toute cette prophetie ne soit mystique, & n'ait besoin d'être expliquée ? Il ne faut donc pas entendre par Gog & Magog des nations corporelles: mais ces noms

nations de l'orient & du midi se servent de telles

Exec.

marquent la cruelle perfecution des hetetiques/ qui à l'infligation du démon fe font élevez contre la cité de Dicu, c'el-à-dire l'églife, fortant de leurs coins & de leurs cavernes. Gog fignific le toit, c'el-à-dire, les herefarques fuperbes, & Magog ce qui vient du toit, c'est-à dire leurs fectacurs. Nevenant aux Hongrois, nous n'avons lù dans aucune histoire le nom de cette monstrucuelle nation i quoiqu'il n'y ait point eu de pais inaccessibles à la puissance Romaine: soit terre ferme, soit isles: Si ce n'est que l'on dise que ce peuple ait changé de nom avec le temps, comme plasfeurs autres.

punicurs aurres.

Avec cette lettre, on en trouve une, que l'on croit être du même auteur, sir cette question. Pourquoi maintenant, c'est-à-dire de son temps, on ne dédie point d'églises en l'honneur des Saints de l'ancien testament, comme du nouveau. C'est, dit-il, qu'il est difficile ou même impossible de trouver de leurs reliques, sans lesquelles on n'a pas accoûtumé de bâtir on de consacrer des églises: outre que nous ne sçavons pas les jours de leur mort ou de leur mart.

tyre.

LIII. Cétoit la Germanie qui étoit la plus exposée Egliéd'Al- aux ravages des Hongrois. L'an 312. ils pille-lemagne.
Supl. Re. rent saus résistance la Franconie & la Turinge, 31m.
L'im. Parinée suivante ils ravagerent l'Allemagne, 3

Meman, c'est-à-dire le haut Rhin; & il y en cut grand form.

6th. hombre de tuez sur la riviere d'In, par les Allemans & les Bavarois. En 915, ils désolverent toute l'Allemangne par le fer & par le feu , couturent la Turinge & la Saxe, & vincent en 916, au monaftere de Fulde. L'année suivante par l'Allemagne & l'Alsace ils pénetrerent jusques

Adam. A Brême ils brûlerent les églifes, massacrerent les prêtres au pied des autels, tucrent ou-

Livre cinquante-qualrième. emmenerent en captivité le clergé pesse-messe avec le peuple. Ils brifoient les croix, & s'en mocquoient : mais tout d'un comp il s'éleva une tempête, qui enlevant des éclats de bois des toits des églises demi brûlées, les lançoient au visage des barbares : ensorte qu'ils se précipitoient dans le fleuve, ou tomboient entre les mains des citoiens. Ce qui fut regardé comme un miracle. Renouard avoit succedé à Hoger dans le fiege de Brême, qu'il ne tint pas un an 3 & étant mort en 916. eut pour successeur Unni, qui gouverna cette église dix-huit ans. On dit 4 47. qu'à la mort de Renouard le peuple & le clergé avoit élu pour évêque Leidrade prevôt de l'église de Brême : qui allant à la conr faire confirmer fon élection, mena avec lui Unni, comme son chapelain. Mais le roi Conrad méprisant la bonne mine de Leidrade, donna le bâton pastoral au petit Unni, qui étoit derriere. Il reçut le pallium du pape Jean X. & sa vertu le fit aimer & respecter du roi Conrad & de Henri son successeur. L'église de Danemare souffrit alors une violente persecution de la part du roi Gourm, homme très-cruel, qui entre-

Vers le même-temps mourut faint Ratbod AB. Jaio Evéque d'Utrecht, un des ornemens de l'églife s. Em. p. de Germanie. Sa mere lui donna ce nom à <sup>35</sup> Sup. Ilwo causée de Ratbod duc de Frise, dont elle étoit 111. m. 31-2 mriere petite-filles & le donna à delever à son frere Gonthier acchevéque de Cologne. Mais les distraces qui arriverent à ce prélat, obligement le jeune Ratbod à le quitter, & de s'attacher à la cour de Charles le Chauve, & ensuite de Louis le Begue: non pour faire fortune, mais pour profiter des bonnes études, qui se faisoient

prit d'abolir le christianisme, chassa les prêtres de ses états, & en sit mourir plusieurs par les

tourmens.

à cette cour fous la conduite du philosophe Man-AN. 918. no, qui enfuite, comme l'on croit, se retira au monastere de faint Claude. Entre ses disciples on remarque Etienne, depuis évêque de Tongres, Mancion de Châlons, & notre Ratbod plus jeune qu'eux, qui fut élu évêque d'Utrecht en 899. par le clergé & le peuple; avec l'approbation du roi Arnoul : mais il réfista long-temps & fut ordonné malgré lui. Austi-tôt il prit l'habit & la vie monastique, à l'exemple de saint Villebrod & de seint Boniface ses prédecesseurs, qu'il se proposoit d'imiter en tout ; & non seulement il s'abstenoit de chair , mais il faisoit des jeunes de deux & trois jours.

Les Danois ou Normans ayant ruiné la ville d'Utrecht, il demenroit souvent à Deventer. Comme il visitoit la Frise, pour y arracher les restes d'idolatrie, ces barbares vinrent s'y opposer. Après les avoir exhortez à se convertir; comme ils demeuroient endurcis. & le menaçoient de mort, il prononça anathême contre eux . & auffi-tôt ils furent frappez de peste . dont ils périrent presque tons. On lui attribue plusieurs miracles & le don de phophetie. Etane invité par le roi à lui rendre quelque service , il répondoit qu'un évêque ne doit point s'occuper d'affaires temporelles; mais de prier pour le roi & le peuple & de gagner les ames, & jamais il ne put être ébranlé de cette réfolution: Exemple rare en ce temps-là. Il mourut saintement vers l'an 918. le vingt-neuvième de Novembre.

Dilmar. lib. t. Reg. fub. 2194

L'année suivante le roi Conrad se voiant près de sa fin , appella son frere Eberard & les premiers feigneurs du roiaume; & leur recommanda de choisir pour roi Henry fils d'Otton duc de Saxe, nonobstant les inimitiez qui avoient été entre eux : comme le plus capable de les gouverner. Il imita ainfi la generofité dont Otton avoit ufe envers lui. Ensuite il mourut le dix- AN. 919. neuvième d'Octobre 919. la huitième année de son regne, & fut enterre dans l'abbaïe de Fulde. Henri fut reconnu roi d'un commun confentement : Heriger archevêque de Maience, vouloit le facrer avec l'onction, comme ses predecesseurs l'avoient été, mais il le refusa, s'en disant indigne. Il regna dix-huit ans, & est connu sous le nom de Henri l'Oiseleur.

Avant que d'étre reconnu roi, & du vivant de son pere, il avoit épousé une veuve nommé eHatheburge belle & riche; mais qui avoit pris le Ditm, lib, is voile de religion. Il en fut repris par Sigismond évêque d'Alberstad, dans le diocese duquel il étoit, qui lui envoya défendre de plus avoir aucun commerce avec cette femme, & les cital'un & l'autre à un concile: Henri fit suspendre ce jugement par l'autorité de l'empereur, qui regnoit alors; mais depuis qu'il fut devenu roi, il reconnut l'invalidité de ce mariage, & épousa Mathilde de la race du grandVitiquind.L'évêque Sigifmond étoit le plus estimé de son temps, pour son grand esprit, sa connoissance des sciences divines & humaines, sa pieté & son zele. Il mourut l'an 923. cinquieme du regne de Henri, & trentième de son épiscopat.

En Espagne le roi Garcia, qui avoit succedé en 910. à Alfonse le Grand, ne regna gueres que Eglise d'Es. trois ans; & étant mort en 914. il eut pour suc- pagne, ceffeur fon frere Ordogno fecond, qui regnoit 6: 64 déja en Galice, & qui établit son siège à Leon, ancienne colonie Romaine & ville épiscopale, dont la cathedrale étoit dediée à faint Pierre & faint Paul, mais pour la rendre plus auguste; le roi Ordogno donna trois maisons, qui du temps des paiens avoient été des thermes, & sous les chrétiens étoient devenues le palais des

LIV.

600

rois. Il ordonna donc à l'évêque Fronimius d'y transferer son siège, & la dédicace s'en sit solemnellement avec les autres évêques de la province. Le roi donna de son trésor des ornemens d'or & d'argent pour l'autel; & de son domaine, il donna plusieurs églises & plusieurs terresà cette cathedrale. Depuis ce temps les rois de cette partie d'Espagne, prirent le titre de rois

de Leon. Pendant ce regne, le pape Jean X. envoya à Ambr. Mor. lib. xv.6.47. Compostelle un légat, pour faire ses dévotions au corps de saint Jacques, avec des lettres à l'évêque Sifenand, afin qu'il fit continuellement des pricres pour lui auprès du saint apôtre. A cette occasion l'évêque envoya un prêtre à Rome, que le roi Ordogne chargea aussi de ses Lettres & de riches presens pour le pape. Ce député fut bien reçu & traité avec honneur. Il y demeura un an, pendant lequel il eut quelque dispute avec les Romains, touchant le rite Mofarabique ufité en Espagne. Il rapporta de Rome plusieurs livres, & rendit compte à l'évêque Sisenand, de ce qu'il avoit vû & appris. La chose étant examinée en concile par les évêques d'Espagne, ils trouverent que leur rite n'avoit rien de contraire à la foi catholique; & résolurent seulement de se conformer au rite Romain, pour les paroles de la consecration. L'éveque Sisenand mourut peu de temps après consumé de vieillesse l'an 920. & est compté entre les Saints.

Boll. 25. Mai 10. 17. p. 94. nade évêque d'Astorga. Il sut ordonné abbé de

1, Ad.p. j2. Vierzo, autrement faint Pierre des montagnes, l'an 98. par Ranulfe évêque d'Aftorga. C'eft le xxxx.n. 12. monaftere que faint Fructueux de Brague avoit

fondé dans son patrimoine, vers le milieu du septieme secle. Il avoit été tellement negligé,

Vers le même temps mourut aussi saint Gen-

Livre cinquante-quatrieme. que le lieu étoit devenu tout sauvage. Gennade avec les moines le défricha, le rebâtit, y planta des vignes & des arbres fruitiers, & le rendit habitable. Il succeda à Ranulse dans le siège d'Astorga dès temps du roi Alfonse le Grand, & l'an 915. Ere 953, il fit un testament par lequel on apprend qu'il avoit rétabli plusieurs monasteres ruinez par les Sarrafins, les mettant fous la regle de faint Benoît; & que plufieurs monasteres se fervoient des mêmes livres, qui leur étoient communs, & qu'ils se prétoient les uns aux autres; mais à la charge qu'ils reviendroient au monastere auquel ils étoient donnez. Les livres nommez dans cet acte sont , le pseautier , le comes , ou liber comitis l'antiphonier , le manuel des oraisons & des passions, c'est-à-dire des actes des martyrs Ceux-là se trouvoient en chaque église; ceux que l'on prêtoit, sont, la oibliotheque, c'est-à-dire, la bible entiere, les morales sut Job, le pentateuque avec Ruth en un volume, les vies des peres, les morales sur Ezechiel, Prosper, les offices, peut-être de S. Ambroise, les livres de la Trinité, apparemment de S. Augustin, les lettres de S. Jerôme, des étimologies, des gloses, le livre des regles, qui semble être le reçueil de S. Benoît d'Aniane. Voilà les livres qui étoient alors si rares en Espagne. Gennade renonça à l'épiscopat avant l'an 920. se retira à un monastere nommé le Mont du filence, & laissa son siège au moine Fortis fon disciple.

Vers la fin du regne d'Ordogne II. il y eut un Sampir. p. combat contre les Sarrafins , où deux évêques fu-fi-rent pris, seavoir Dulcidius de Salamanque & Ermogius de Tui. On les mena à Cordoüe, & Ermogius donna à la place fon neveu Pelage, qui fut pets. 69. mis en prison, & depuis souffrit le martyre sous Regnet. 69. le roi Abderrame l'an 92, Eres 63. On dit qu'il 925, n'avoit que treize ans, & que le roi le sit couper 31.

Tome XI.

Histoire Ecclesiastique. par pieces, pour avoir refisté courageusement à sa passion brutale. L'église honore sa memoire le Martyr. R. vingt-sixieme de Juin, jour de son martyre. Ordogne regna neuf ans & demi, & mourut lamême 26. Jun. Sampir. P. année 925. Ere 963. Son successeur sut Froila II. fon frere qui ne regna que quatorze mois. On re-

viii. 6. 3. garde la brieveté de son regne comme une punition de ses crimes, qui le firent nommer le cruel, Il fit mourir entr'autres les freres de Fronimius évêque de Leon, & l'envoya lui-même en exil, fans qu'il l'eût mérité. Froila mourut lépreux, & cut pour successeur Alfonse IV. son neveu fils

d'Ordogne II. l'an 926. Ere 964.

En Orient le jeune empereur Constantin Por-LV. Réunion à phyrogenete étant comme un enfant attaché à sa mere Zoé, qu'Alexandre son oncle avoit chassée Poft Theoph. du palais, la rappella & lui laiffa la principale aup. 238. n.6. torité, & cette princesse éloigna bien-tôt de la cour le patriarche Nicolas, qui s'étoit tant opposé à son mariage, disant avec colere, qu'il se . 241. n.11. mélât des affaires de son église. Mais après qu'elle

". 13. eut gouverné fix ans, Romain Lecapene prit le 4. 16. deffus, fit épouler sa fille Helene à Constantin, le mardi de Pâques quinziéme d'Avril 919. fit chasser de la cour Zoé, qui avoit voulu l'empoifonner, & la fit rafer & enfermer dans un monaftere. Au mois de Decembre de la même année, il fut déclaré empereur par Constantin, & couron-

né par le patriarche Nicolas; & le jour de l'Epiphanie l'an du monde 6428. felon les Grecs indiction huitieme, c'est-à-dire l'an 920. il fit couronner imperatrice sa femme Theodora. Le jour de la Pentecôte, il fit couronner empereur son fils Christofle, & quelque-temps après il prit le

premier rang, mettant Constantin au second, contre fon ferment.

Au mois de Juillet de la même année 920. Romain procura la réunion de l'église de C. P. c'est-à-dire des métropolitains & des clercs divifez au sujet des patriarches Nicolas & Euthy- An. 920. mius ; & comme ce dernier étoit mort en exil, son corps fut rapporté solemnellement à C. P. La fource du schisme avoit été le quatriéme mariage de l'empereur Leon ; c'est pourquoi le décret d'union finissoit ainsi: Nous défendons à l'avenir, 6;3. que depuis cettre année 6428, indiction huitiéme, personne soit affez hardi pour contracter des quatriémes nôces, mais qu'elles foient abfolument

rejettées. Si quelqu'un le fait il sera privé de toute communion ecclefiaftique, & même de l'entrée au lieu faint, tant qu'il demeurera dans cette con-

Licon. Balfam. p.

jonction. Car c'est ainsi que nos peres en ont ordonné. Quant aux troisiémes nôces, les peres à la verité les ont permises, mais comme une foiblesse honteuse: c'est pourquoi nous ordonnons que fi quelqu'un n'ayant point d'enfans à l'âge de quarante ans, se marie pour la troisiéme fois, il fera privé de la communion pendant cinq ans ; & ne pourra ensuite la recevoir qu'à Pâques seulement, comme étant purifié par l'abstinence du carême. Mais on ne pardonnera point les troifiémes nôces à l'homme de quarante ans qui a des enfans. Si un homme de trente ans ayant des enfans, épouse une troisième femme, il sera privé de la communion pendant quatre ans; enfuite il ne communiera que trois fois l'année, à Pâques, à l'Assomption de Nôtre-Dame & à Noël, à cause des jeunes qui precedent ces trois fêtes. S'il n'a point d'enfans, il sera seulement sujet à la penitence observée jusques à present pour les troisièmes nôces. Quant aux secondes, ou même aux premieres nôces, elles ne doivent avoir aucune mauvaise cause, comme de rapt ou de débauche precedente ; autrement les contractans ne seront reçus à la communion, qu'après

avoir accompli la penitence de la fornication, qui A N. 910. est de sept ans ; si ce n'est à l'article de la mort. Ce décret d'union se lisoit depuis tous les ans au mois de Juillet sur l'ambon de la grande église à C. P.

1167.

L'empereur envoya à Rome, pour faire approuver ce décret, comme nous voyons par une lettre du patriarche Nicolas au pape Jean X. où il dit : Vous sçavez les afflictions que nous avons fouffertes depuis environ quinze ans, mais lorfque nous l'esperions le moins Jesus - Christ a appaifé la tempête, & nous sommes tous henreusement réunis. C'est pourquoi nous vous écrivons, pour renouer le commerce interrompu par la difficulté des temps, afin qu'envoyant des légats de part & d'autre, nous convenions tous, que ce quatriéme mariage, qui a caufé tant de scandale, n'a pas été permis à cause de la chose, mais de la personne, & par indulgence pour le prince; de peur que sa colere n'attirât de plus grands maux. Ainsi on recommencera à C. P. à lire votre nom avec le notre dans les facrez diptiques, comme on avoit accoûtumé; & nous jouirons d'un paix parfaite. L'empereur vous en prie instamment par Basile protospataire, qu'il vous envoye, à qui nous avons joint le prêtre Euloge. Vous nous envoyerez aussi des légats, pour regler avec nous ce qui pourroit avoir besoin de correction.

que deTon-

de Tongres, contre Herman archevêque de Cologne. Car Etienne évêque de Tongres ou de Flod. Chr. Liege, étant mort en , 20. le roi Charles le simple an. 920.chr. consentit d'abord à l'élection de Hilduin clerc de la même église : mais celui-ci ayant quitté son Lob. c. 19. parti, pour s'attacher à Guillebem qui se prétendoit souverain de Lorraine : le roi donna l'évêché de Liege à Richer abbé de Prom, élu par une

Cependant le pape reçut des plaintes du clergé

Livte cinquante-quatrieme: 60

aŭtre partie du clergé. Mais comme Guillebert étoit le plus fort dans le pais, Herman archevé. An. 920. que de Cologne ordonna évêque Hilduin, qu'il favorifoit, & qui avoit même la nomination du roi Henri. Ainfi il fe nit en possession de l'évêché

de Liege.

Le roi Charles écrivit fur ce fujet à tous les évêques de son roiaume une lettre; où il dit:
Hildun oubliant les sermens qu'il nous avoit To. 9, cont. faits, a été trouver nos ennenis au-deli du p. 571.

faits, a été trouver nos ennemis au-delà du p. 571, Rhin, & a demandé à Henri l'évêché de Tongres. Quelques méchans s'étant aussi écartez de la fidelité qu'ils nous devoient, nous avons afsemblé seize évêques de notre roianme avec quelques seigneurs; & ces rebelles ont été excommuniez. Mais Hilduin communiquant avec eux a donné de grandes fommes d'argent à Henri & aux seigneurs de sa cour aux dépens de l'église de Tongres, dont il a pillé les tresors; & a tellement fait menacer, & intimider Herman archevêque de Cologne, qu'il l'a confacré évêque. Car l'archevêque nous a depuis rapporté, en presence de plusieurs temoins, que s'il ne l'eût fait, on lui ent fait perdre la vie & les biens & à toute sa famille. Enfin Hilduin ayant été cité trois fois par Herman, pour se venir défendre devant un concile sur toutes ces accusations, n'a tenu compte d'y satisfaire. Tous les clercs & les laiques de l'église de Tongres se sont venus plaindre à nous qu'Hilduin a pillé tous leurs biens avec fes partifans, enforte qu'il, ne leur refte pas dequoi vivre, nous priant de faire au plûtôt ceffer ce désordre par votre conseil, & de leut donner pour évêque Richer, qu'ils ont unanimement élu. Le roi sur tout cela demande aux évêques leur secours.

Le parti de Richer porta aussi sa plainte au pa- 70. 9. cone, pe, qui écrivit à l'archevêque de Cologne, le blâ- p. 574.

Hiftoire Ecclefiaftique.

mant d'avoir ordonné Hilduin, sans l'ordre du A N. 922. roi : fans lequel , dit-il , on ne doit ordonner d'évêque dans aucun dioccfe. Il lui mande de venir à Rome avec Hilduin & Richer à la mi-Octobre, ou au plustard au 1. d'Avril, pour être jugez en concile, suivant les canons. Le pape écrivit en même temps-au roi Charles sur cette affai-Epiff.2. re. L'archevêque Herman envoya la lette qu'il

avoit reçue du pape à l'abbé Richer, l'invitant à fe rendre à Rome. Pour y satisfaire Hilduin & Richer y allerent; Herman fut retenu par une

Chr. Leb. maladie; mais Hilduin évita le jugement du pa-Chr. Flod. pe, qui l'excommunia. Ansi Richer gagna sa cau-912.

se, & fut ordonné évêque par le pape même, qui lui donna le pallium, quoiqu'aucun de ses predecesseurs ne l'eût en.Il revint donc prendre possesfion de l'évêché de Tongres, où il dissipa le parti contraire & se sit aimer de tout le monde. Il fut magnifique à orner & à bâtir les terres dépendantes de l'églife; mais il négligea la discipline monastique, & rendit vanales toutes les charges ou obédiences de l'abbaie de Lobes. dont les évêques de Tongres étoient depuis longtemps en possession. Ce qui parut d'autant plus extraordinaire, qu'il avoit été nourri des l'enfance dans la discipline monastique. Il remplit le siège de Tongres pendant vingt-deux ans. Les études fleurissoient alors dans l'abbaie de Lobes, où les sçavans les plus renommez étoient Scamin, Theoduin & Rathier le plus estimé de tous : mais attaché au parti d'Hilduin, avec lequel il se retira en Italie. Cette affaire fut terminée en 922. & la même

LVII. Concile de de Reims. To. 9- p. 579.

année on tint un concile à Coblens où affisterent Coblens & huit évêques, sçavoir Herman archevêque de Cologne & Heriger de Maience ; & les évêques de Virsbourg, de Minden, d'Osnabruc, de Vormes, deStrasbourg & de Paderborn. Ce concile fut afLivre cinquante-quetrieme.

femblé par l'ordre des deux rois Charles de France & Henri de Germanie, & il nous en refle cinq An. 922, canons. Les mariages font défendus au-deça du , , fixéme degré de parenté. Les laiques ne pren- , 5 dront point les dimes des chapelles qui leur appartiennent, pour en nourtir leurs chiens & leurs concubines; & ne les transporteront point à d'autres; mais les prètres, c'ét-à-dire les curez, les recevent, pour l'entretien des églifes & du luminaire, de l'hospitalité & de l'aumône. Les moi- . 6 nes avec les églifes qui leur appartiennent, feront en tout soûmis aux évêques diocesains. Celui qui féduit un Chrétien pour le vendre, est regard i comme homicide.

La même année 912. le second jour de Juillet mourut Hervé archevêque de Reims, après vingt-deux ans d'épiscopat. L'année precedente il avoit tenu un concile, où à la priere d'i roi si i. Hiff. Charles, il donna l'absolution à un seigneur nom- 4. 6. 17. 18 mé Erlebaud, mort dans l'excommunication : ce qui paroit singulier. Son successeur fut Seulfe archidiacre de la même églife, inftruit des sciences ecclesiastiques & séculieres, & qui avoit appris les arts liberaux sous Remi d'Auxerre. Trois conc. p 579. jours avant la mort de Hervé, c'est-à-dire le dimanche trente Juin 922. Robert fils de Robert le Fort & frere du roi Eudes, avoit été facré roi de France à Reims, par un parti plus puissant que celui de Charles le Simple, qui devenu méprifable & odieux, s'étoit retiré de-là la Menfe. Ce fut donc du consentement de Robert, que Seuise fut ordonné archevêque de Reims, par Abbon évêque de Soissons & ses comprovinciaux. Hebert comte de Vermandois étoit le chef du parti contraire au roi Charles, & par son moien Seulfe fit mettre en prison le frere & le neveu de Herve son predecesseur, qui ne lui étoient pas sideles. On disoit qu'en recompense de ce service ,

Seulfe avoit dès-lors promis à Hebert de faire A N. 923 élire son fils archevêque de Reims. Cependant Seulfe envoya à Rome demander au pape Jean d'approuver son ordination, & de lui envoyer le Flod. Chr. pallium; ce qu'il lui accorda, & il le reçut l'an-

née faivante 923.

181.

Robert n'ayant pas regné un an entier, fut tué la même année 923. le dimanche quinziéme de Juin, près de Soissons, en une bataille, que son parti ne laissa pas de gagner; & Charles sut obligé

Tem . p. de se retirer encore. Ensuite de ce combat, la même année, qui étoit la seconde du pontificat de Seulfe, il tint un concile où se trouverent Abbon évêque de Soiffons, Adelelme de Laon, Etienne de Cambrai, Adelelme de Senlis, Airard, qui y fut ordonné évêque de Noyon, & les députez des autres évêques de la province de Reims. En ce concile on ordonna à ceux qui s'étoient trouvez à la bataille de Soissons, entre Robert & Charles, de faire penitence pendant trois carêmes, trois ans durant. Le premier carême dit le concile, ils demeureront hors de l'églife, & seront reconciliez le jeudi-saint ; chacun de cestrois carêmes . ils jeuneront au pain & à l'eau, le lundi, le mercredi & le vendredi, ou ils le racheteront. Ils observeront de même quinze jours avant la S. Jean & quinze jours avant Noël, & tous les vendredis de l'année, s'ils ne le rachetent, ou s'il n'arrive ce jour-là une fête solemnelle, s'ils ne sont malades

on occupez au service de guerre. C'étoit par des Sup. liv. aumones que l'on rachetoit les jeunes Cette pe-\*LV111.8.9 nitence a grand rapport à ce qui fut ordonné en

841. après la bataille de Fontenai, donnée comme celle-ci, entre François de part & d'autre. La mort de Robert ne servit de rien à Charles

le Simple, & les seigneurs du parti opposé, c'està-dire la plûpart des François, firent venir de Bourgogne Rodolphe ou Raoul gendre de RoLivre cinquante-quatrieme. 60

bert, & fils du duc Richard le justicier; le reconnurent pour roi, & le firent facter à S. Medard de M. 924. Soillons, par Vautier archevéque de Sens, le dimanche treizième de Juillet 913. L'archevéque Prisi tom. 2. Vautier mourut la meine année, le dix-neuvième spial, pagde November, & eur pour successer le un autre 71.

Vautier fon neveu. Cependant un autre Rodolphe roi de la haute Ravages des Bourgogne fut appellé en Italie, contre l'empe- Hongrois. reur Berenger, par Lambert archevêque de Mi- Luitgr. liv. lan, & d'autres seigneurs mécontens. Berenger fut 11.6. 15.16. réduit à la seule ville de Verone, & tué en trahi- 64 fon, mais les Hongrois qu'il avoit fait venir à fon fecours, ravagerent la Lombardie, & entr'autres Pavie, où ils brûlerent quarante-trois églifes, avec l'évêque de la ville & celui de Verceil. Son peuple innombrable fut réduit à deux cens personnes, qui dans les ruines de cette incendie, avant ramaffé huit boiffaux d'argent, les donnerent aux Hongrois, pour racheter le peu qui restoit dans leurs murailles. La désolation de cette Luiter, 123 grande ville capitale de Lombardie arrivale ven- 6. 1. dredi donziéme de Mars l'an 924 indiction douzieme. Les Hongrois passerent les Alpes pour venir en France, mais ils furent repouffez.

La même année, à la fin de Juin entre la S. Jean & la S. Pierre, une reclufe nommée Viborade qui vivoit dans la haute Allemagne, près l'abbaie de S. Gal, apprit parrévelation, que le pre-vit. 3 Vimer jour de Mai de l'année fuivante, les Hon-bor, fec. 5. dll seur roient à faint Gal, & qu'elle recevroit par leurs gall, Mairit, mains la gloire du marryre. Elle garda le filence rue, pendant quelques jours: pais craignant d'offen de Dieu, fi elle ne faitoit connoître ce qu'il lui avoit découvert; elle appella fecretement Valdran moine de S. Gal, à qui elle déclara fa revelation; le priant de garder pour lui feul, ce qu'elle

Cc v

fçavoit de son martyre, mais de publier dans l'é-An. 925. glise & par tout aux environs, ce qui regardoit l'incurson des barbares: afin que le peuple cût le loist d'adoucir la colere de Dieu, par les prieres, les jeunes & les aumônes.

On ne crut point cette prophetie, jusques à ce qu'on en vit l'accomplissement, par le bruit qui courut à l'approche du mois de Mai 915. que les Hongrois étoient répandus dans toute la Baviere. On les vit bien-tôt autour du lac de Constance, & les villages en feu de tous côtez. Engilbert abbé de S. Gal, ayant eu la prévoyance de fortifier un château près du monastere, envoya à Viborade onze des principaux moines, pour l'exhorter à sórtir de sa reclusion. Nous sçavons bien, dirent-ils, que vous ne craignez point la mort; mais il faut vous conserver pour notre maison qui a besoin de vos prieres. Elle les remercia, & les pria qu'elle pût le lendemain parler à l'abbé. Il y vint tout hors d'haleine, & la conjura avec larmes de se conserver. Elle lui répondit : Mon pere, pourquoi voulez-vous employer l'autorité que vous avez sur moi à me faire perdre le fruit de mes travaux passez ? Je ne quitterai point, tant que je vivrai, cette demeure que Dieu m'a accordée par sa grace. L'abbé comprenant qu'elle avoit quelque revelation de sa fin , lui demanda pardon de l'avoir pressée, & la pria de lui donner conseil, sur ce qu'il devoit faire lui-même. Mon pere, dit-elle, sauvez-vous incessamment, vous & ceux que Dieu vous a confiez ; achevez de faire porter anjourd'hui & cette nuit au château le trefor de S. Gal, & tout ce qui vous est necessaire; car demain sans faute cette vallée sera toute remplie de barbares. L'abbé ne differa point & fit porter au château tout ce qui restoit de livres , d'or , d'argent , d'habits & de provisions necessaires.

Livre cinquante-quatrieme.

Les parens d'une fille nommée Rachilde, qui étoit recluse avec Viborade , vintent lui deman- A N. 925. der leur fille, pour la mettre en lieu de sureté. Mais elle leur dit : N'en foyez point en peine, Dieu la conservera long-temps pour votre confolation. Le moine Hitton frere de Viborade. demeuroit à l'église de S. Magne dont il avoit la garde, & à laquelle étoit jointe la cellule de sa sœur: elle l'obligea de se sauver aussi dans un bois voisin. Enfin les Hongrois étant arrivez, quelques-uns vinrent brûler l'église de S. Magne; mais ne pouvant en faire autant de la cellule de Viborade, ils chercherent à y entrer. La trouvant fermée de tous côtez, deux monterent fur le toit, le rompirent & étant descendus, trouverent la sainte devant un petit autel, où elle se recommandoit à Dieu & à tous les faints. Ils la dépouillerent de tous ses habits, hors de son cilice, lui déchargerent fur la tête trois coups de hache, & se retirerent la laissant demie morte, nageant dans son sang. C'étoit le second jour de Mai 925.

Sainte Viborade étoit née en Suabe, de parens nobles & pieux; & dès l'enfance elle témoigna Sainte Viune grande affection pour la retraite, la priere & le travail. Son frere Hitton étant déja clerc, poil @ Ma-& étudiant à S. Gal, elle lui envoyoit à certains billon. jours des habits & les autres choses necessaires; & faisoit des linges pour enveloper les livres saints du monastere, qui étoient encore en rouleaux. Quand son frere fut prêtre, elle apprit de lui les pseaumes, & chantoit même quelquefois la messe avec lui. Elle retiroit les pauvres malades, & les servoit elle-même avec une affection merveilleuse. Ayant fait avec son frere le voyage de

Rome, elle lui persuada de se faire moine à S. Gal; & toutefois elle demeura encore fix ans

dans le monde; mais s'abstenant de viande &

8. 7.

2.13. nuits en prieres. Salomon évêque de Constance en ayant oût parler, l'invita à venir avec lui à S. Gal. Elle le suivir avec deux filles qui la servoient, & ayant fait bâtir une cellule dans les montagnes, près l'èglife de S. George, elle y demeura près de quatre ans, pratiquant une abstinence

\*\* 14. incroiable. Sa réputation lui attiroit des offrandes de tout le voifinage, pour ses besoins, & elles les

15. distribuoit aux pauvres. Enfin l'évêque revenu à S. Gal, l'enferma comme elle désiroit depuis long-temps, dans une cellule preparée, attenant l'églisé de S. Magne, pour y vivre suivant la regle des reclus, dont j'ai parlé. C'étoit l'an 915, Cinq ans après Rachilde s'enferma avec elle.

Sup. n. 21. Cette fille étoit très-noble, & ayant voué à Dieu Hem. chr. sa virginité, elle sut tourmentée long-temps Vita p. 63, d'une sièvre quarte. Ses parens vouloient la me-

"d'une fiévre quarte. Ses parens vouloient la mener à Rome pour recouver sa fanté; mais fainte Viborade lui manda de venir à elle, si elle vouloit être guerie. Après qu'elles se furent baisses, Viborade dit: Beni soit Dieu qui vous a envoyée ici pour son service & pour ma consolation, comme je le désirois depuis long-temps. Peu de jours après elle fut guerie de fa sièvre, mais il lui vint depuis d'autres infirmitez, elle sut couverte d'ulceres, & souffrit tout le reste de sa vie avec une extrême patience. Car les barbares ne lui sirent aucun mal, & elle ne mourut qu'en 946.

Fila n. 31. Trois jours après la mort de sainte Viborade,
Hitton son frere revint secretement à l'église
de S. Magne, avec quelques moines & quelques
laïques; & ayant trouvé le corps de la sainte dans
sa cellule, ils firent pour elles la priere accoûttemée, & prirent soin de sa sepulture, où il se sit
plus surgeste. Ca ou persinda à l'Abbé Fra-

m. 36, plusieurs miracles. Ce qui persuada à l'abbé En-

gilbert, que'elle devoit être hoaorée comme fainte, & le jour de l'anniverlaire étant venu, après An. 925. en avoir déliberé avec Hitton & pluseurs autres freres de la communauté, il lui ordonna d'en faire l'office cette nuit, d'en dire la messe le jour fuivant, comme d'une vierge, suivant l'usage de l'église. C'est ainsi que l'on canonisoit alors les faints dans les église particulieres, mais avec l'autorité de l'érèque.

Fin de l'onziéme Tome.

APPROBATION DE M. COURCIER, Docteur de la Faculté de Sorbonne & Theologal de Paris.

J'Ai lû par ordre de Monseigneur le Chancelier; un manuscrit, qui est le ouzième Volume de Hilloire Ecclesalique de Monseur l'Abbé Fleury. Fait à Paris le 29. Decembre 1704.

COURCIER, Theologal de Paris,

APPROBATION DE M. PASTEL, Docteur & Professeur de Sorbonne.

J'Ai lû par ordre de Monseigneur le Chancelier, un manuscrit qui a pour titre l'enzième Valume de l'atisser Ecclessassique de Mossiquer I Abbé Fleury. Je n'y ai rien tronvé qui ne soit conforme à la Foi catholique & aux bonnes mœurs, & j'ai continué à y admirer la sincerité & l'exactitude de l'Auteur, & le fond d'érudition qu'on admire dans les volumes precedens. Fait à Paris le 29. Decembre 1704.

PASTEL, Professeur de Sorbonne.

TABLE



# TABLE

### DES MATIERES.

BBAYES , confe-A rées à des seculiers. Abus toleré par le pape Adrien. 172 Absolution par lettre. 157. Après la mort. 607. Abitinence des viandes differentes selon les pais. 178. 181. Adard évêque de Nantes S. Adon archevêque de dépouillé. 110. Envoié à Rome. 153. 315. Recommandé par le pape Adrien. 173. Par les évêques de France. 315. Hincmar opposé à sa translation à Tours. 316. Qui est confirmée par le pape. 328 Adalard abbé. Son traité touchant l'ordre du palais. 478 Adalaude archevêque de Tours. Adalger archevêque de

Hambourg. 508. Sa

Adalgaire évêque d'Au-

184

mort.

tun obtient le pallium. Adalgise due de Benevent, se révolte contre l'empereur Louis II. Adeleide reine , femme de Louis le begue. 388. 408 Vienne. 15. Son martyrologe. 16. Le pape Nicolas lui écrit. 84. Le roi Lothaire l'envoie à Rome. 111. Sa mort. 347. Sa cronique. ibid. Adrien II. pape 162. Son defintereffement. 164. Son respect pour Nicolas I. 166. Reçoit les ambaffadeurs de C. P. pour le réunion. 186. Veut empêcher le roi Charles de s'emparer du roisume de Lothaire. 201. Ses lettres à C. P. pour la réunion. 104. Reception de ses légats

à C. P. 205. Sa lettre à Aldon évêque de Limo-Ignace approuvée. 220. pereur Basile, & contre faint Ignace. 318. le Chauve. 329. S'adoucit, & lui promet l'empire. 332. Mort d'Adrien. 3;6.

Adrien III. pape. 479. Samort. 433 Adventius évêque

Mets , 10. 13. 52. 55. Partifan du roi Lothaire. 65. Se soumet au pape. 75. Lui écrit pour le roi Lothaire. 102. Ecrit à Hatton de Verdun pour le même roi.

cette églife. Agilmar archevêque de Alvalon archevêque de

Vienne. 17

seigneur d'Egypte & de Syric. 149. 421: Excommunié par le Cali-

Aix-la-Chapelle, Concile en 860. pag. 12. 14. Autre en 862. pag. 52. Lâcheté des évêques de ce concile.

Alberic marquis de Tofcane, F. de Marozie. 590

ges. Sa mort. IIC Ses plaintes contrel'em- Alexandre frere de Leon empereur, 586. Sa mort.

Contre le roi Charles Aithonse III. roi de Leon. 560. Sa mort. Alfrede le Grand , d'Angleterre. merveilleux. 477. Ses loix. 478. Ses offrandes à Rome & aux Indes. 479 fif Fait venir des feavans de France. 510. Etudie & rétablie les études en Angleterre. 113. Ses aumônes, & l'emploi de son temps. 515. Sa pieté. 163. Ses écrits. 564. Sa mort. 563

Afrique. Schisme dans Alfrid eveque de Hildes-1 heim. 10. 55.

Lion. 535 Ahmed fils de Touloun, Ames. Deux en chaque homme , erreur attribuce à Photius. Anastase bibliothecaire, écrit à Adon de Vienne fur l'ordination d'A-. drien II. 164. Ami d'Hinemar. 174. Excommunié par le pape Adrien. Anastase bibliothecaire,

ambaffadeur de l'empereur Louis II. 259. Tra-

A B duit en latin le huitiéme concile. 272 Anastafe III. pape. 589 Angelberge veuve de l'empereur Louis II. 380. 460 Angelier abbé du Montcassin, puis évêque de Téano. 8. Anscaire archevêque de Brême. Ses vertus. 86. Sa mort. Anselme archevêque de Milan. Ansgarde premiere femme de Louis le begue. 488. 408 Anspert archevêque de Milan. 379. Excommunié par Jean VIII. 400. Ordre d'élire un autre archevêque. 407. Reconcilié avec Jean VIII. 447. Sa mort. Antoine Caulée patriarche de C. P. 523. Sa mort. 557 Apostats doivent être punis. 120. 538 Appellations au pape. 26. 62.78. Appellations des prétres.

Aquitaine. Lettre du pape Nicolas aux nobles

Archeveques.

pour la restitution des

ecclesiastiques.

137

Leurs

droits. 294.349 Archichapelain, fa dignité & ses fonctions. 292 Arduic archevêque de Befançon. 61. Le pape Nicolas répond à fes confultations. Argrim évêque de Langres. Son ordination traversée. 506. Rétabli. 551. 563. Sa mort. ibid. Arne éveque de Virsbourg, tué par les Sclaves. Arnoul roi de Germanie. 500. Affiste au concile de Tribur. 536. Couronné empereur. 540. Sa mort. Arfaber, ambassadeur de l'empereur Michel Rome. 9. 21. 217. Arfene évêque d'Orta, légat en France, 81. Execute sa légation. 91. Mais fans fruit. 92. étoit interessé. 288. Sa mort. 192 Affer moine de Meneve , appellé par le roi Alfre-356 S. Athanase evêque de Naples. Athanafe le jeune évêque de Naples, traite avec les Sarrafins. 366. Aveugle son frere, & en

est loue par le pape. 175.

Puis excommunié. 447.
Absous en livrant des
Sarrasins. 448
Attigni. Concile en 870.
pag. 250

Atton. v. Hatton.

Aube particuliere pour l'autel. 504. Origine du furplis & du rochet. ib.

Avens. On difoit: Gleria in excelfis.

Assigned a racheveque de Lion. 446. Réfifte au pape Etienne V. 506. Dit primat de Gaule. 534. Sa mort. 535. Auxillas prêtre écrit pour la défense du pape Formose.

B AHANES patrice, affifte & agit au huitiéme concile. 108. Exhorte fortement les schismati-

ques.

Baptime. Jours folemmels
ne s'observent chez nes
nouveaux chétiens.119.

Bardai Cesar gouverne à
C. P. sous Michel son
neveu. L. Chasse le patriarche Ignace. 4. Sa
mort. 200

Bessite Macedonien, 20so-

mort. 200 8 file Macedonien , affocié à l'empire parMichel 100. Lui fuccede. 141. Fait venir des légats

d'Orient. 147. Chaffe Photius. Ecrit au pape pour la réûnion. 187, Affifte au huitiéme concile. 232. Son exhortation aux [fchifmatiques. 242. Séduit par Photius 394. Affifte au faux concile huitiéme. 435. Sa mort. 457

schismatique. 205
Bastle, faux légat de Jerusalem, desavoue Photius. 246
Bastleus, titre affecté par
les empereurs de C. P.

Baudouin comte de Flandres épouse Judith. 54. Le pape Nicolas intercede pour lui. 56. 60. 64. Charles le Chauve lui pardonne. 67. Baudouin menacé d'excommunication. 525. Irrité l'archevéque contre 558 Foulques. Baviere. Plaintes des évêques de Baviere, contre les Moraves. 553. Nouveaux évéques en Baviere. Benoît IV. pape. 562. Sa

mort.

Berenger duc de Frioul.

Roi d'Italie. 500. empereur.

144. 5.8

Bernold. Sa vision fur l'é- Brême réduit à simple évêtat de Charles le chau-37 I ve mort.

Bernon premier abbé de Clugni.

Berthier abbe du Mont-483 cassin, martyr.

Bertulfe archevêque de Treves.

Biens ecclefiastques; leur ufage. 578. Pillez à la mort des évêques. 580

Bogoris roi des Bulgares, se fait chrétien, & est nommé Michel 115. Envoïe une ambaifade à Louis le Germanic. 116. Et au pape. 117. 128. Encore 267. Envoie à

ibid. C. P. Boniface pape pendant quinze jours. 140. Son

intrusion condamnée. Borivoi duc de Boheme, converti par S. Metho-

dius. Bolon beau-frere de Charles le chauve duc de Lombardie. 343. Reçoit le pape Jean VIII. à Arles. 38 >. Se fait élire roi de Provence.

Bourges église patriarcale.

Branimir seignent Sclavon, écrit au pape Jean VIII.

ché sous Cologne. 540 Bretons. Plaintes des évê-

ques de France contre

Bulgares, leur conversion. 115. Réponse du pape Nicolas à leurs confultations. 118. Leur fimplicité. 121. Conference à C. P. pour sçavoir à quel patriarche ils feroient foumis, 268. On juge en faveur des Grecs. 270. Plaintes du pape Adrien fur ce fujet. 118. Plaintes de Jean VIII. : 77. Eludées par Photius. 416. 427. Bulgares reçoivent un archevêque & le rite Grec. 510. Seduits par

A Canée ville de Crc-

les Manichéens.

Canonifations des Saints, par autorité de l'évêque.

Capone, le diocese divisé pour deux évéques. 410 Cardinaux après les évêques. 191 Carême. Trois dans le neu-

viéme fiecle. 120. Comment on doit observer le carême.

400 Carloman, fils de Charles

le chauve ordonné diacre par force. Se revolte. 290. 301. Le pape Adrien prend fon parti. ibid. Il est condamné & aveuglé.

Carloman roi de Baviere. 364. Prétend à l'empire. 374. Infirme 407. Sa mort.

Carloman fils de Louis le begue roi de France. 4c8. Hincmar écrit fon instruction. 470. Sa mort. 495

Carcophylax ou gardechartes, dignité de l'églile de C P. Cafaure monaftere. 194

Mont-Cassin ruiné par les Sarrafins. 482

Celibat des prêtres. 184 Châlons sur Saone. Concile en 886. p. 497. En

Chanoines. Leurs monafteres fermez. 340. Ne peuvent être curez. ib. Chacus.

Dignité à la cour de C. P. 566

Charles roi de Provence. Sa mort.

Charles le chauve roi de France. Ses plaintes contre son neveu Lothaire. 5 4. Il retient pour lui l'abbaïe de S.

ronner roi de Lorraine. 201. Le pape Adrien lui en fait des reproches. 287. Charles se plaint d'Hincmar de Laon au concile de Douzi. 304. 31 L. Répond fortement aux reproches du pape Adrien. 329. Est couronné empereur. 3 4 2. Ses habits. 347. 352. Veut s'étendre jusqu'au Rhin après la mort de Louis le Germanic. 359. Son élection confirmée au concile de Rome. 364. Sa mort. 169. Favorita les lettres. Charles le gros roi. 359. Jean VIII. le destine à l'empire. 407. Le cou-

ronne empereur. 447. Charles réunit la France occidentale. 493. Sa mort. Charles le Simple roi de France. Chartres affiegé par les Normans. & delivré.

Chazares instruits par Constantin le philosophe. 129

Chorévêques avoient les fonctions épiscopales. 160. Subfiftoient encore au neuviéme fiecle. 497 Denis. 174. Se fait cou- Chrysocheris chef des Ma-

nichéens tué. Christien évêque d'Auxer-LO. 55. Christodule, patriarche Melquite d'Alexandrie. \$69 3. Clement. Ses reliques transferées de Chersone à Rome, par Constantin le philosophe, puis à Cufaure. Clovis sacré par une huile celefte. Clugny, fondation de ce monastere. Coblens. Affemblée & ferment des rois Louis, Charles & Lothaire, 10.

Cologne. Concile en 887.

pag. 497

Compiegne. Dédicace de l'églife de S. Corneille.

627

Concile en 922.

367 Compostelle. Concile pour la dédicace de l'église de S. Jacques. 561 Conciles. Comment les empereur y peuvent affifter, 95. Prefence des princes n'y est nécessaire. 261. Nécessité des conciles. 152. Une partie des évéques demeuroient fur les lieux. 363. Les princes aidoient aux éveques à venir auxconciles, ibid. Conciles gé-

neraux affemblez par les empereurs. 230. Concile septième œcumenique reçu & recommandé par Photius. 1 3 4. 430. Peu connu d'Hincmar. 296. Concile huitiéme œcumenique. Premiere fellion Seconde fession. 215. Troisiéme. 219. triéme 120. Cinquiéme 126. Sixiéme, 132. Septieme. 241. Huitieme. 214. Neuviéme. 249. Dixiéme, 159. Canons. ibid. Définition. 263. Souscriptions. 164 Lettres synodales. Confession aux évêques n'empêche le cours de la justice. Confession génerale, que fignifie. Confirmation refervéeaux évêques. Conrad duc de Franconie. roi d'Allemagne. 181. Sa génerolité & la mort. Constantin. Sa donation

Constantin. Sa donation cruë au neuviéme siecle. 179 Constantin le philosophe, ou Cyrille, apôtre des

Sclaves. 129. Sa mort.

194

Constantin fils aine de

l'empereur Basile. Sa mort. 347 Confantin. Porphyrogenere empereur. 185 Constantinople. Concile en 861. Contre Ignace dans l'église des apôtres. 24. Ses canons. 29. Concile pour Photius en 879. faux VIII. Premiere fession. 411. Seconde. 414. Troisiéme. 422. Quatrieme. 414. Cinquiéme. 429. Canons. 432. Soufcriptions. 434. Sixiéme feffion. 435. Septiéme & derniere. 437. Ce concile tenu par les Grecs, pour huitiéme œcumenique. 4 4 o. reçu par Jean VIII. 445. C. P. réuni à l'églife Romaine fous Constantin Por-

phyrogenete. S. Convoyon. Samort, 138 Cosine patriarche Jacobite d'Alexandrie. Casme légat d'Alexandrie au faux huitiéme conci-

604

148

le. Contumes des églises diverfes. 428

Croyland monaftere ruiné par les Normans. 18

ECRETALES fausses des papes, soutenues

par Nicolas I. 81. Ies .. évéques de France les reçoivent,

S. Denis. Objections contre les livres qu'on lui attribuë. 520

Dominique élu évêque de Torcelle. 341. Cité à Rome.

Donat évêque d'Offie, légat à C. P. 125. 128. 104 Douz: concile en 871. où Hinemar de Laon est jugé. 303. &c. fecond concile en 874. p. 337 Doyens ruraux. Dude religieuse, condamnée au concile de Dou-

zi. 339 BBA abbesse de Co-L lingham. Son marty-

Ebbon évêque de Grenoble. S. Emond roi d'Estangle martyr. Edouard le vieux roi d'Angleterre. 565 Y fait

ordonner sept évêques. tbid, Egil ou Egilon abbé de Prom. 12. Puis archevêque de Sens. 106. Le pape Nicolas lui accor-

de avec peine le pallium ibid. envoié à Rome par Charles le chauve.

A R

· Zeilon ou Geillon évêque par l'écriture. 179. Par de Langres. les peres. 505 Kelise eft une dans les dif- Etienne évêque de Nepi, ferens roiaumes. légat du pape à C. P. Eglises. Leur desolation Etienne fils de l'empereur du neuviéme siecle. sor. 577. Défense de tenit Bafile, syncelle. 414. deux églifes enfemble. 340 Elections des éveques. Leur liberté foûtenuë par Hincmar. 450. Leur forme. 454. Decret d'étection. Eleuthere fils de l'évêque Arfene. Ses crimes. 192 Elie, syncelle de Jerusalem, légat au huitiéme concile, 147, 208. Defavoüé au faux concile huitiéme. 420 Elie légat de Jerusalem au faux concile huitiéme. 411 Elie fils de Manzour patriarche de Jerusalem. 422. 441. Sa lettre aux François. ibid. Elie patriarche Melquite d'Alexandrie. 570 Enée évêque de Paris. Son

patriarche de C. P. 489. Sa mort. Etienne V. pape 483. Ses vertus. 484. Sa lettre à l'empereur Bafile. 485. Sa réponse à Stylien. 492. Sa mort. Etienne VI. pape. Se plaint de l'archeveque Foulques. 541. Fait déterrer & condamner le corps de Formose. 543. Sa mort. ibid. Etienne évêque de Tongres. 598. Sa mort. 604 Ethelrede roi d'Ouessex. Sa pieté. 476 Eucharistie. Objection des Musulmans. 180. Euchariftie donnée avec le Baptême. 504. Un tiers d'eau dans le calice. 539 Eudes comte de Paris roi de France. 501. Sa mort. traité contre les Grecs. 177 Evêques attachez au patriarche Ignace. 97. E-Epreuves de l'eau chaude. vêques, leur rang dans 359 S. Esprit. Sa procession du l'église, selon le pape fils, combatuë par les Nicolas. 83. Ne doivent Grecs. 313. Prouvée porter les armes. 8 s. Ni

être ordonnez par l'autorité du prince. 260. Ni fans fon ordre. 606. Ni aller au devant des grands. 261. Ne peuvent fortir du roïaume, fans permission du roi. 301. Termes de leur consecration. 367. Evêques devenus moines ne peuvent revenir à l'épiscopat. 433. Défense de fraper on emprisonner les évêques. ibid. Leurs devoirs. 466. Audience de l'évêque preferée à celce du comte.

Eugene évêque d'Oftie légat à C. P.

Eulampius évêque d'Apamée schismatique. 6. Parle au huitiéme concile. 236. Y est anathematifé. 244

Evrard archevêque de Sens. 496

Euthymius patriarche de C. P. 569. Chasse. 586. Sa morr.

Examen de l'évêque élû. 459. Sa profession de 46 I

Excommunication, Comment observée. 39. Excommunications prodiguées par Jean VIII. 469. Excommunication n'est un moyen de con-

querir les roiaumes. 299 Extrême - ondion huit jours durant. 508

ERULE bâton pastoral.

Fêtes & jeunes recommandez par le pape Nicolas.

Fismes. Concile en 881. à fainte Macre.

Forme de l'élection & de la confectation d'un évê-454.462 que.

Formose évêque de Porto, légat du pape chez les Bulgares, 117. Y travaille avec fruit. 128. Ils le demandent pour archevêque. 267. Condamné par le pape Jean VIII. 345. & au concile de Troyes. 386. Rétabli par Marin II. 479. élu pape. 517. Sa réponfe à Stylien. ibid. A Foulques de Reims. 124. Ecrit en faveur de Charles le simple. \$26. Mort de Formose. 540. Son corps déterré & traité indignement. 543 574. Remis en sepulture. 544. Sa condamnation caffée 5 4 7. Ses ordinations confirmées. 548. Preuve de leur validité. 571. Fut reconnu pape fans

TAB L E

être ordonné de nou- Froila II. roi de Leon. 602 veau. 575. Ses vertus. Frotaire archevêque de 576

wormule de réunion des schismatiques. 264. Acceptée 218. Ces abiurations fouftraites par les Grecs, puis rendues.

S. Pierre des Foffez, origine de ce monastere.

Reims. 474. 541. Ses lettres au pape Etienne V. 493. Etienne le commet pour l'affaire de l'église de Langres. 507. Et pour l'affaire de Brême. 508. Ses lettres en Angleterre, 516, au pape Formole, 517. Au pape Etienne VI. à qui il répond avec vigueur. 540. Sa lettre au roi Charles le simple 542. Sa mort. 559. Excommunication contre fes meurtriers. ibid.

France, ce que fignifioit au neuviéme fiecle. Francon évêque de Ton-

gres. 10. 12. 52. Se foùmet au pape. 77. Sa 165 mort.

Francon archevêque de Rouen emploié à la conversion des Normans.

Bourdeaux, 19, Transferé à Bourges. 352.360. Affiste au concile de 388 Troyes.

RCIAroi de Leon. 599 S. Gennade abbé de Vierzo puis évêque d'Astor-

Foulques archevêque de S. Gerault comte d'Aurillac. 532

> Gerfroi moine accusé de la mort de son évêque, juflifié. Glanfenil monastere, ruiné & rétabli.

Godefroi roi des Normans le convertit. 473 Gog & Magog, ce que c'eft.

595 Gombert moine de Hautvilliers, ami de Gotescalc.

Genthier archevêque de Colugne. 10. Archichapelain de Lothaire. 12. 14. Devoué à ses passions 75. Deposé par le pape. 70. 158. Son écrit infolent contre le pape. 71. Abandonné par le roi Lothaire. 75. Sa foumiffion refusée, 80. & fon rétablissement. 157. Re-

cu à la communion. 198 Gotescale

Gote/cale. Sa mort. 114
Gourm roi de Danemarc
perfecuteur. 597
Gress obligeoient les Bulgares à toutes leurs pratiques. 119-121. Nicolas
I. exhorte les évêques
de France à répondre
aux reproches des Grecs
154. Les Grecs ont ajoû-

té & retranché à pluficurs conciles géneraux 272 Gregoire Asbestas évêque

de Syracuse, fait schisme à C. P. contre saint Ignace. 5. Rejetté à Rome. 6. Condamné par le pape Nicolas. 58. Comparoit au huitième concile. 241. Y est anathematisé. 244. Etoit pein-

Gregoire faux légat d'Antioche, désavoue Pho-

tius. 257
Gregoire nomenclateur &
fes complices condamnez. 345

S. Gregoire. Sa vie écrite par Jean diacre. 469 Grimbald sçavant moine.

paffe en Angleterre. 509 Sa mort. 511 Grimlaïc. Auteur de la re-

gle des folitaires ou reclus. 529

Grimoald évêque de Po-

Tome XI.

lymarthe, envoyé en Bulgarie.

Gmerre. Comment les chrétiens doivent s'y preparer. 122. Tuez en guerre, fauvez. 467 Guillaume duc d'Aquitai-

Guillaume duc d'Aquitaine, fondateur de Clugny.

Guillabert archevêque de

Guillebert archevêque de Cologne. 290 Guillebert évêque de Châlons fon ordination.459.

Guthum roi des Danois se

Convertit. 47.7

Guy duc de Spolete roi
d'Italie. 500. Couronné
empereur. 524. Sa more

Guy ou Viton archevêque de Roüen. 552. Confulte Hervé touchant les païens convertis. 576

HATTON OU Atton évêque de Verdun.

Hatton archevêque de Mayence 535. 552. Sa mort. 584 Hebene abbé de Marmou-

tier, puis archevêque de Tours, 499 Hebert comte de Vermandois. 607

Hedenulfe évêque de Laon au concile de Troyes. 382. 389 D d Hendelmar patriarche d'Aquilée. 342
Henre l'oifeleur roi d'Allemagne. 599
Herard archev. de Tours.
Herigir archev. deMaien-

Herigir archev. deMaiencc. 584 Hermengarde ou Ermingarde fille del'empereur

garde fille del'empereur Louis, femme de Bofon. 380. Son ambition. 408

Hermentrude épouse de Charles le Chauve, couronnée au troisième concile de Soissons. 190 Hervé archey. de Reins.

559. Preside au concile de Trosse. 576. Consulte le pape sur la conversion des Notmans. 594. Sa mott. 6-7 5. Hilaire de Poitiers

5. Hilaire de Poitiers, brûlé par les Normans.

Hildebold évêque de Soiffons envoye fa confeffion à Hinemar. 357

Hilduin intrus dans l'évêché de Cambrai 66. Infulte le pape. 74. Dé-

possedé. \$5
Bilduin évêque de Tongres. 604. Charles le
Simple s'oppose à son
ordination. 605

Rinemar archeveque de

Reims 10. 17. 19. Sa conduite envers Rothade de Soissons. 45. Son traité sur le divorce de Lothaire.48. Approuve l'épreuve de l'eau chaude. 49. Le pape Nicolas lui écrit sur l'affaire de Rothade. 63. Il refuse d'ordonner Hilduin pour Cambrai. 66. Sa défense sur l'affaire de Rothade. 77. Prefide au troisième concile de Soiffons. 105. Y prefente quatre memoires touchant Vulfade, 106, Y prouve la regularité de fon ordination 168. Son instruction pour Egilon allant à Rome III. Se justifie au sujet de Gotescalc. 113. Ecrit au pape au fujet de Vulfade. 112. Sacre Charles le Chauve roi de Lorraine. 202. Son écrit de cinquante-cinq chapitres contre Hincmar de Laon . 291 . 294 . Répond fortement aux reproches du papeAdrien. 297. Sa plainte contre · Hincmar de Laon, au concile de Douzi. 305. . Accusé de mauvaise foi au fujet du concile de Douzi 307. Ses ftatuts

fynodaux, 340. Exhorre les évêques à être fideles à Charles. 142. Se plaint du sermeut que l'empereur Charles lui fait prêter. 355. Inftructions à ses archidiacres 373. Quelles décretales il recevoit. 191. 5'oppose à l'ordination d'Odacre évêque de Beauvais. 450. Ses derniers écrits, & sa mort. 471 Hinemar évêque de Laon. ff. 108. Se plaint au pape du roi Charles & d Hincmar de Reims 194 . Interdit fon diocefe.197 304-Eft emprifonné.197. Accusé à Attigni, donne un écrit au roi & à son oncle, 193 Se retire du concile 311. Cité au concile de Douzi, 310 Propole des exceptions. ib. . 311. Est coudamné, 315. Le pape désapprouve sa condamnation 319 Sc plaint au concile de Troyes. 384. Y est rehabilité. 389 Hitton moine, frere de

fainte Viborade, 611. Hoger archevêque de Ham-

Lourg. Hongrois appellez en Germanie 555. Leurs mœuts. 556. Ils ravagent l'Italie. 557. l'Allemagne. 596. Pris pour Gog & Magog. 594. Vienuent

en Baviere. Henorius pape condamné par le.S. fiége. 190 Habert abbe frere de Thiet-

berge. 11. 54. Samort.

Huchald, scavant moine de S. Amand. Hugnes fils de Lotaire, pré-

tend au roïaume de fon pere. 170. Excommunié au concile de Troyes ;89 Hugues moine de. S. Martin d'Autun aide à Bernon à rétablir l'observance. ۲8**8** 

CONOCLASTES anathema? tifez au huitiéme con + tile. Idolatres, doivent être convertis fans violence.

218 Jean archevêque de Ravenne. Plaintes contre lui. 38 Se foumet au pape. 40. Dépofé pour nouvelle conspiration.

Jean VIII. pape 316. Demande secours contre les Sairafins. 359. 361. 365. Ses efforts pour compre les traitez des Italiens avec eux 366.409. Traite lui même avec eux , & leur paye tribut, 175 Envoye des légats à C. P. 176. Menace S. Ignace au fujet de la Bulgarie, ibid. Excommunie Lambert duc de Spolete & va en France .. 179 Excommunie ceux qui l'a. voient dérobé en chemin. 181. Demande aux évêques de France, le fecouts de leurs troupes. 390. Reconnoît Photius pour patriarche 402. Ses lettres alterees pan Photius, 415. 421. Sa mort. 468

Ddii

en Angleterre. 109. Abbe d'Alteney. stt. Tué.

<13 Fean IX. pape. 544. Sa lettre à Stylien, 557. Sa mort. 552

Jean abbe du Mont Cassin. Jean X. pape , transferé de Boulogue, puis de Ra-

venne. 189. Sa victoire contre les Sarrafins 190. Envoye à Compostelle. 600

Ignace patriarche de C. P. chaffe par Bardas. 1. Pet fecute par Photius 7. 21. Amené au concile de - C. P. 14 Refuse fa démiffion ibid. Eft depofé. 28 Encore perfecuté jo. 12. Mis en liberté. ibid. Rétabli par le pape Nicolas. 59 Nullitez de sa condamnation 94. Evêques attachez à Ignace. 97: Bardas le persecute encore. 100. Ignace rétabli. 145. Actes du faux concile de Photius, contre lui. 146. Ignace rentre dans fon fiége. 147. Affiste au huirieme concile 108, Reconnu pagriarche par les Orientaux. 14. Faux témoins contre lui jugez au huitieme concile 252. Cent évêques seulement en fa communion. 264. mort. 195

Ignerance des Chritiens au dixiéme fiécle.

Illyrie. &c. Jurifdiction du pape fut ces provinces.

2.3

Jean fçavant moine, palle Ingelger comte deGâtinuis, ramene S. Mattin & Tours. 499

Ingelirude femme du comi e Boson , adultere renvoyée à son évêque. 20. protegée par le roi Lotaire, 54. Condamnée pat le pape Nicolas 70. Trompe le légat Arfene.

Interdits generaux, inconnus au neuviéme fiécle. 100

Job patriarche Melquite d'Antioche, Sa mort. 148 Jobins moine , fon ttaite de l'incarnation 522 Joseph patriarche Jacobite d'Alexandrie. Sa mort,

fofeph archidiacre d'Alexandrie, légat au huitiéme concile. 149 En approuve les décrets, 251. Désavolié au faux concile huitiéme.

Judith veuve d'un roi d'Au-· gletetre époule Baudouin comte de Flandre.

Arques. Défense de les faire évêques 30. Pourquoi, 126, Conteftée par les Orientaux. 411. 4:8. Ne doivent avoit le facrementraire, le pentiencie!, &c. 114 Lambert duc de Spolete prend & pille Rome, 164. Artête le pape Jean VIII. 379. Son excommunication confirmée Troyes. au concile de

Lambert fils de Guy empercur 545., 548. 52

mort. 653

Landon pape. Latin. Langue latine traitée de barbare par les

Grecs. Latran palais du pape, pil-484 Lazare le Cazare moine,

S. Lazare, Son corps à C.

5 58 Légats du pape au huitié. me concile, 104 On examine leurs pouvoirs. 209. Maltraitez à leur tetour. 271. Légats d'O. rient. Leur déclaration. 212. Faux légats de Photius.

Leon philosophe, chefdes études à C. P. 1. Le calife Almamon lui écrit. 2. Archevêque de Thef. falonique.

Leon prêtre légat à C. P. 125. 128.

Leon empereur fils de Balile, trompé par Santabaren , & emprisonné. 487. Succede à fon pere. 489. Envoye à Rome pour la réunion, 491 Ses itt. Pourquoi ques, nommé sage & philofophe. 566. Ses mariages, ibid. Confulte fur les quatriémes nôces le pape & les patriarches. 168. Sa mort & fes écrits. 185. 186. Leon V. pape. 565

Leon, Devient la ville pirale des rois chrétieus d'Espagne

Leon e faux légats d'Alexandrie défavoite Pho-P. 135.

189 Livres rares en Efpagne.

Lobes Scavans en cette ab baïe. 606 Loix de Justinien citées par le pape Nicolas, 118, 12 f

Londres, Concile en 886. Lerraine rosaume de Lo-

thaire. 288 Lothaire le jeune, roi4 prend en haine sa fem- . me Thietberge. LL. Envoye à Rome pour justifier fon divorce, ic. Epouse Valdrade. Corrompt les légats du pape. 60. Le pape Nicolas le menace d'excommunication, 8c. II la craint, & pourquoi. 101. Il donue à Charles le Chauve l'abbaïe de S. Vaalt ibid Plaintes du pape Nicolas contre lui-157. Hel'excommunic. 159. Adrien II. lui permet de venir à Rome. 170. Lothaire vient en Italië. 197. So parjure, 99. Sa mort. Novelles & ses Bauli- Louis II. empereut, vient & Rome pour foûtenir Teutgaud & Gonthier.

73. Les abondonue. 74. Photius recherche fa protection, 112. Ses conquêtes for les Sarrafins. 70. Adrien II. le prend fous fa protection, 171. Ses ambassadeurs au huitieme concile. 259. Se fait absoudre du ferment prêté à Adalgife duc de Benevent 336 Sa

mort. 246. 256 Louis le Germanic entre en

#### B I. F

France en l'absence de Charles le Chauve, 342. En est blamé par le pape Jean VIII, 310, Sa mort. 358 Louis le Begue Couronné roi de France. 369 cou-

. ronné encore au concile de Troyes 187 Samort. 408 Lonis II. roi de Germanie,

358. Sa mort. 470 Louis III. fils de Louis le Begue roi de France, 408. Avis que lui donne le concile de Filme. 449. Hincmar lui retifte. 451. Sa more 470

Louis fils de Boson, roi de Provence, soc. Empereur. 563. Aveuglé, 565 Louis fils d'Arnoul , der-

nier ros de Germanie, de la race de Charlemagne. ffr. Sa mort f85 Ste. Ludmille femme de Borivoï duc de Boheme,

mattvre. 445 Luitbert archev, de Mayence 90. 10f. Sa mort.

tué par les Hongrois. 557

AINTE Magdeleine, Son SAINTE Magdeleine, Mancion évêque de Chalons. 528. Sa lettre fur le mariage d'un prêtre.

519 Manicheens d'Armenie. Leut doctine 323 Manno philosophe enfeigne à la cour de Fran-598 cc. Marmard abbe de Prom.

16. Sa mort Mariage, Pour quelle caufe les mariez peuvent fe feparer. 48, 53. Ceux qui ont contradé des nfariages illégitimes he peuvent plus fe matier. Re. Ceremonies du mariage fuivant l'églife Romaine, 121. Diverfit de nation n'empêche le matiage.

Marin diacre légat à C.P. 125. 128. 104. Y fout ent le huitiéme concile, 446. Elû pape II nom. 469. Repare les fautes de Jean VIII. 479. Sa mort. ivid.

Marozie concubine de Sergius III. Marquis. Leur origine. 36# S. Martin Ses reliques rapportées d'Auxerre Tours.

Matriculiers. Pauvres des églises. S. Maur. Translation de ses reliques à l'abbaïe des Fossez. 176. Sa vie publiée par Odon. ibid. Luitard évêque de Verceil Mayence. Concile en 883.

Methodius metropolitain de Gangres partifan de Photius.

Methodius apôrre des Sclaves. 119. 193 Le paje Jean VIII. lui écrit. 401, ibid. 445. Sa mort. Metrophane archevêque de S:nyrne attaché às. Ignace 97. Refute les défenfes de Photius dans le huirieme concile. 237. Cité aux faux concile huitieme. Refuse d'y

comparoîrre, 411, 413.

Merx, Concile en 864, Eavorable au roi Lothaire,
64. Condamné par le
pape Nicolas, 70. Autre
concile.

Mibbel toi des Bulgares,
115. v. Bogoris.

Michel empereur d'Orient.

Michel patriarche Jacobite d'Alexandrie Sa mort.

Michel fils de Bacam, patriarche Melquite d'Alevan irie. 148, 441. Sa lettre lûe au huitième concile. 250 Mi. hel patriarche Melqui-

te d'Alexandrie, Sa settre au faux concile huitième. 419 Michel patriarche Jacobi-

Michel patriarche Jacobite d'Alexandrie 169. Sa mort. 970 Michel patriarche Melqui-

te d'Alexandrie, 570
Milan, par qui l'archeveque étoit confacté, 407
Modafi calife. 570

Mottaf cause. 570
Moiser disperiez & relàchez par la perfecution des Iconoclastes. 29. Moines faits évêques gardoient les observances monastiques, 105. Discipline monastique déchdé en Angleverre.

Monafteres, Doivent être foumis aux évêques, 329. Reglement pour rétablir les monafteres, 449. Leur décadence 577

CI I

Moraves instruits par Constantin & Methodius. 130. Plaintes des Bayarois

contre cux. Mofarabique , rit des chrétiens d'Espagne. Moftain calife. 149. Sa mort. ibid. Mostanser calife patricide. 149. Sa mort, wid. Moushadi calife. 440: Sa mort. wid. Moutadid calife. . 190 Moutamid calife. 440. Sa Montaz calife. Sa 1490 mort. Montevaquel calife, 149. Sa ibid. mort. Musulmans. Controverses contre eux perTheodore

ARBONNE reconnud
métropole en Efpague. 55t
Keophytes Défense de les

Aboucara.

Neophytes Défense de les ordonner évêques, 260, v. Larques S. Nest abbé en Angleter

re. 185 Nicolas I. pape envoye des légats à C. P. pour l'affaire de Photius. 21. Ses légats fe laissent gagnat 21. Il les détavoue. 37. Il répond à l'apologie de Photius, 41. Il écrit contre lui aux Orientaux. 45 Il envoye des légats au roi Lothaire. 55. Explique mal la foumission due aux princes, 77. Veut tirer à confequence la ceremonie du couronnement de l'empereur 83. Répond à la lettre injuricule de l'empercut Michel, 92. 125. Se plaint d'une de fee D diiij

A B I. E

lettres falfifiées à C. P. catholiques contre Photius, qui en contient Onction de mains se faiplusicurs autres. 127. Dépoté par Phorius, 131 Plaintes portées à Photius contre lui, 134. Nicolas travaille à ramener le roi Lothaire. 157. Mort du pape Nicolas 119. Ses lettres.

Nicolas parriarche Melquite d'Apriloche. 148 S. Nicolas Studite. 97. 150. Sa mort,

Mi elas le mystique patriarche de C. P. 557. Défaprouve les quatriemes nôces de l'empereur. 168. Exilé 169 Dépofe bib. Retabli. 186. Sa lettre au pape. 187 Autre à Jean X. 604 No es quatriémes défendres - chez les Grecs. 557. Décret fur ce fujet, 603. v.

Mariage. Nomenclareur. Ce que c'étoit.

Nonantule, monastere brû-Té par les Hongrois 558 Normandie , pour quoi ainfi nommée.

No mans tavagent l'Angleterre, 181. LaFrance, 471. 494. 496. Leur conver-

592 No quer le Begue fçavant moine de S. Gal.

DACRE É! L évêque de Beauvais. 450. Hincmat s'y oppose, ibid. L'excommunie

Odon évêque de Beauvais. 15. Envoyé à Rome, 61.

Revient en France. 125 Sa lettre à tous les Olympe Hermites du Mont-Olympe.

foir aux preites à Rome. Optandus évêque de Gene-

ve, foûtenu par le pape contre l'archeveque de Vienne.

Oratoires domeftiques. Défense d'y celebrer le sacrement. Ordinations vagues incom-

nuës au neuviéme fiécle. 84. Ordinations toutes pour un titre, 341. Ordination d'évêque, forme des lettres. 463. Ceremonie. 464

Ordogne II. roi de Leon. 199. Sa mort. Otram archevêque de Vien-

Oviede érigée en méiro. pole 150 Oxford école celebre. 512

ALLIUM. Métropolitain obligé à le demander dans trois mois, 367. Pape. Juge des appellations des évêques. 17 61. 78. Se prétend juge nec ffaire des évêques, 82. Er pourquet 83. Privileges du S. liége, font de droit divin. 96. Geftes des papes 112 Confentement de l'empereur, pour Pordination du pape, 16; 549 Ne peut être ensemble roi & évê jue. 199. Ni di po. fer des couronnes, ;oo. Ne revoque les erers de fes predecef-

feurs. 119. Ne doit commander aux rois. 331. Défense de piller à la mort du pape, 549. Ne décidoit rien fans le conseil des évêques. 406. 541. D'istnètion du stêge & du pontife. 572. On venoit de loin se faire ordonner par le pape.

Paris affiegé par les Normans. 496 Patriarches, felon le pape

Nicolas.

Patrimoines de l'églife Romaine en Calabre & en Sicile, 13 En Baviere, 91,556. Définile d'aliener les patrimoines de l'églife Romaine. 168 Patricos des Églifes. 119

Pavie concile en 876. p.
343. Eveque de Pavie
pré:endu exempt. 393.
Pavie brûlé par les
Hongrois.

Panl évêque de Populonie légat du pape chez les Bulgares, 117. Y travaille avec fruit. 128

Paul garde chartres de C.
P. promoteur du huitième concile, 215. S.
Ignace demande au pape
fon rétabliffement. 117.
Paul évêque d'Ancone lé-

gat à C. P. 37

S. Pelage jeune martyr à Cordouë.

Penitenee. Canons penitentiaux, encore secrets, 124. On contraizmoit à la penitence par l'autorité seculiere. 537. Penitence adoucie en sayeur des nouveaux chrétiens, 594. Penitence pour une bataille en guerre civile. 608. Armet défendués aux penitens. 160. Penitences canoniques au neuviéme fiécle. 161. 186 219. 538. Penitences involontaires. 161. 188. Penitence des febifmatiques réginis. 154. Pennitences moderées par Jean VIII. 468. Mêles de peines temporelles.

469 537 Pepin neveu du roi Charles se joint aux Normans. Sa penitence. 68 Photius. Ses grandes qualitez. 5. Ordonné patriarche de C.P 7.11 cnvoye à Rome. 8. Le pape Nicolas blame fon ordination. 23. Il fact fon apologie auptès du pape. 32. Approuve les usages de l'église Romaine. 35. Suppose une lettre du pape en sa fayeur 41. D.ffimule les impietez de l'empereur Michel 43. Coudamné a Rome par le pape Nicolas, 58. 214. Ses artifices pour le soutenir. 101. Il dépose le pape Nicolas, 1:1, Il écrit aux Orientaux coutre les Latins, 131. Mais feulement depuis condamnation.135 Photius chaste par l'empereur Bafile. 145. Son faux concile contre Ignace ibid. 183. Photius condamné par le

pape Adrien It, 191. Re-

tetté par les fiéges d'O-Tient 114. 226. 219. Cité au huitiéme concile. 217. Y comparoît 218. 241. Ses réponses. 232. Yeft anathematifé. 244. Ses reproches conthe ce concile, 171. Ses plaintes contre l'empeieur Bafi'e, 325 Il le trompe par une fausse genealogie, 393 Reprend les fondions épiscopales. 395 Et le fiége de C. P. 196. Persecute les amis de S. Ignace, ibid. Envoye à Rome pour son rétabliffement, 198, Prefide au faux concile huitieme, 411. Y fait fon apologie 417. Eft reçû par les Orientaux. 428. Condamné par les papes Marin Il & Adrien III. 479. Lettrede Phorius au patriarche d'Aquilée fur la procession du Saint-Esprit. 480. Chasfé du fiege de C P.Sa fin. 119. Sa bibliotheque, ibid: Son Nomocanon, 511. Pierre évêque de Sardis

schismatique. 6 Pierre moine, faux légat de l'hotius, le désavoue.

Pierre de Sicile envoyé par l'empereur Basile vers les Manicheens, écrit leur histoire. 310

Pierre patriarche de Grade. 341. Implore le secouts du pape. 362

Fierre piètre cardinal , légar pour le tétabliflement de Photius, 404.
Son instruction, ibid 414.

Affiste au faux huitième concile. 412 Pillages frequens impunis

Pißes sur la Seine, fortitie par Charles le Chauve. 44. Concile en 861. ibid.

Plegmond archevêque de Cantorbeiy. 500 Palyebrone évêque de Jerusalem. Fable. 403 Polygamie. Combat uë par Theodore Aboucara. 176 Pontion. Concile en 876. 9, 346. Auticles du pape, rejettez en ce concile.

Prebende, origine de ce nom. 340. Prêtre tombé ne peut être tétabli. 86 Prieres doivent être reglées par les évêques. 110

Pradence évêque de Troyes.
Auteur des annales de Sa
Bertin. 113. Sa mort. 105.

R Achilde compagne de SainteViborade, 610
Ragul roi de Bourgogne, 501. En Italie, 609
Ragul roi de France, 603

Lacul roi de France. 603.

Raibad évêque d'utrecht. 597. Son éloignement des affaires
temporelles & la mort.
bid. & 58.
Pethier. (cayant moine de

Rathier, sçavant moine de Lobes. 626 Ratram. Son traité contre les Grecs. 179

Ravenne Concile fous le pape Jean Iv. & l'empereur Lambert 549.

Retins Leur regle. 12. Regions abbé de Prom., po Reims, Eglifes de Reims & & de Treves tenués pour focurs. 201. Les deux écoles de Reims. 52. Saine Reims. 101. Les deux écoles de Reims de Rei

Saint Reine, translation de serveliques 106- 138 S. Rambert archevêque de Brême, & de Hambourg. 20. Sa mort.

25. Sa mort. 603

Remi archevêque de Lion.
16. 105. Sa mort. 146

Remi fçavant moine d'Auxerre. 557

Rither évêque de Tongres.

Richilde imperatrice couronné. 353. 368

Riculfe évêque de Soisions.
Ses statuts synodaux 503
Robert évêque du Mans. 78
Robert roi de France, 607.
Sa mort. 608

Rododde évêque de Porto, légat à C. F. 12. légat en France près de Lothaire. §f. S'enfuit de Rome, 69. Condamné.

8. Rodolfe ou Raoul archevêque de Bourges, 16. Sa mort, 104

Rei, foumis à la juridictien du concile. 109. Soumis aux loux de l'Églife. 11. Les évêques non obligez à feretirer de la communion des princes, même heretiques. 198. Rois logez & détraice par les évêques, 301. Rois ne font les lieutenans des évêques,

Autres conciles en 874 Roland archevêque d'Ar-

Rollon chef des Normans, baptile & nomme Robert 1921. Ses presens aux églises, 1931. Sa juflice.

Romain archevêque de Ravenne. 359. Excommunié par Jean VIII. 468. Sa mort.

Romain Gallesin pape. 543 Rome. Usage d'y envoyer des presens. 154. Ufage de demander aux étrangers leur confession de foi. 612. Plufieurs venoient à Rome firit leurs Jours. 96. Primanié de l'église Romaine contestée par Photius. 155. Soutenue par les Latins. 185. Reconnue par faint Ignace. 188. Concile à Rome en 868 contra Photius, 189, Corruption des mœurs regnoir à Rome 346. Concile en \$76. 161. Rome preffée par les Sarrafins. 365. Concile en 879. pour le rétablissement de Photius, 405. Concile fous Jean IX où l'on casse la condamnation de Formose. 544. 548. Pauvreté de l'église Romaine.

fe Romaine.

\*\*Roflaing archevêq. d'Afle

\*\*reflaing archevêq. d'Afle

\*\*reflaine archevêq. d'Afle

\*\*reflaine archevêq. d'Afle

\*\*Rothade évêque de Soif
fons, excommunié par

Hincmat , appelle au

pape. 44. EM dépoté &

emptifonné. 47. Le peu-

ple demande fa l berté. 60 Les évêques du toilume de Lothaire écrivent en fa faveur, pape Nicolas 61. Le prend fa défenfe. 61. 64. Le rétablit, &r. Ce qui est executé. 91. 105.

Ruffes commencerent à piller l'empire d'Orient. 24. Convertis à la foi. 134-114

ABLONIERES. Louis .

Charles & Lethaire s'v trouvent. Sacerdore, Diftination des deux puissances spirituel -

le & tempotelle Sacrileges, ceux qui avoient contrefait les sa ntes ceremonies, avec l'empereur Michel , lugez au huitiéme concile. 255. Cet abus defendu. 262 Saints de l'ancien tefta-

ment, Pourquoi ils n'ont point d'églises en Occident. 196 Salacon évêque de S. Malo.

dépouillé, no. Retiré à Autun. Salomen évêque de Con-

ftance. 10. 55 Salomon roi de Bretagne, Le pape Nicolas lui écrit sur les nouveaux évêchez. 137

Salomon patriarche de lerusatem.

Sanz de tefus Chrift einployé à des fouscriprions.

Sanut ou Ofanius , patriatche Jacobite d'Alexan-148 441

Sarrafins en Italie, établis

fur le Garillan. Scifmatiques. Réunion des éveques schismatiques

au huitieme concile. 2 16. Réunion des prêttes. des diacres ; des foudia- \* cres. 213. Deux métropolitains refusent réun on. 219. Et deux autres qui avoient été légats de l hotius à Rome. 111. On les chaffe du concile 226. D'autres

évêques fe réiniffent.

111. Autres refuient.

Scloves Conftantin le philosophe leur donne l'ufage des lettres 119. Le pape leanVIII, fe plaint qu'on leur dit la melle en leur langue. L'approuve 444 Scripteurs de la cour de Rome accusez de fraude. 112 Seulfe archevêque ₫€

Reims. 607. tient un concile. Senlis. Concile fur l'affaire de Rothade so. Autre en 873. contre Carloman. Sent. Primatie frigee en

faveur d'Anfegife. 148. Rejettée par les évêques. de France. 349.355 Sergius patriarche de ferufalem. Sergius duc de Naples perfecute S. Athanafe fon oncle. 332. Traite avec

les Satrafins, 366. Pris par son frere, Sergius 711. pierre . Eiu pape & chaffe 544.

Rappelle & ordenne.

### MATIERES. DES

170. Ses légats approu. vent les quatriémes noces de. Leon. 169. Se déclare contre Formofe 170

Sigifmend évêque d'Hal. berftat. 599 Simeon patriatche Mel-

qu'te d'Antioche. 170 Sifenand eveque de Compostelle

Seiffons Troifieme concile en 866. pour l'affaire de Vulfade. 105. 109 Sa lettre synodale au pape Nicolas, 110, Réponse du pape,

Sophrone patriarche Melquite d'Alexandr e. Sa mort. 148

Serciers Hincmar y croïoit,

49 Sonscriptions exigées par Photius, tot, Brûlees an huitieme concile. 140 Stylien Mapa, métropolitain de Neocefarée, écrit au pape Erienne pour la réunion de l'églife de G P, 491 Ecrit encore à Formole. \$17. Le pape Jean IX lui Ecrit.

Sublanne Evêque de Vennes , dépouillé. 110 Suentopoul, prince de Mo-

ravie. Suffragans. Les métropoles ne doivent se décharges fur eux de leurs fonc- Theodore Santabaren im-

Sonzo ou Sonderolde archevêque de Mayence. for, Sa mort. 535

Symbole de Nicée publié au faux huirieme concile , pour condamner le Filisque. 436. Lettre de Jean VIII, fur ce fuiet. 438

Apon archevêque de Mil in. 61. 70. Tentbolde évêque de Lan. gres 106. aveugle &

chaffé. Teurgand archeveque de Trives. 12. 14 51. Envoyé à Rome par Lothaire. 65. Depofe par le pare. 70. Se foumet. 74. 80. Nicolas I. refuse de le tétablir, 159. Adrien II l'admet à la communion. 161. Sa mort.

Theodora mere de l'empereur Michel, fainte. 147 Theodora la mere, maitreile de Rome. Theodorala fille , 57t. Fait pape lean X. Theodore de Laod cée , par-

tifan de Photius Theodore Crithin chef des Iconoclastes, condamné au huitiéme concile Theodore Aboucara quitte

Photius & fe réun't à Ignace. 215. Refifte au schismatique Theo, hile. 214. Ses éclits. 176. 181 S. 'gnace demande au page fon absolution.

217

posteur. 394. Fait évêque par Photius 197. Veut perdre Leon fils de l'empereut. 487 Qui l'envoye en exil. 490 Theodore pape. Theodoric archevêque de

Befancon au concile de Troyes. 183. 386 Theodole parriatche de 1e-

rusalem. 148. Sa lettre au huitiéme concile.109. Le pape Jean VIII. lui écrit. 199. Ses lettres au faux huitième concile.

421 . . 423 Theodofe patriarche d'Antioche. 441. Ses lettres au faux concile huitié-411. 516

Theognofte abbé sollicite à Rome pour S. Ignace. 31. Le pape le protege. 96. Il retourne à C. P. 186. Il revient à Rome.

Throphile métropolitain d'Amorium partifan de Photius, 10. Paroît au huitieme concile. 110.

Sainte Theophano premiere femme de l'empereur Leon. \$66

Theotmar archevêque de Salfbourg. 375- 553

Thietberge reine, femme du jeune Lothaire, it. Se reconnoît faussement coupable, 12. Se plaint au pape, 15. Lothaire contraint à la reprendre. 90. Elle demande, à s'en séparer , mais le pape Nicolass'y oppole, 139. & le pape Adrien. 271 Thomas archevêque deTyr,

légat au huitième concile. 147. 208, Se retrade au faux concile huitiéme. 410

Thomas honore aux Indes. 479

Cours métropole, non re-

connue par les Bretons.

d'évêques. Translations Quelles formalitez, 160. Défenduës. Travail des mains recommandé aux reclus, 530

Tribur. Concile en 895. p. 535 Trofle près de Soiflons. Concile en 909.

Troyes. Concile en 867 p. 152. Charles le Chauve en suprime la lettre synodale, 153. Autre concile tenu par le pape ]ean VIII. Tuentar prince de Moravie, Ectit au pape Jean VIII,

monastere.

Vala évêque de Metz, obtient le pallium, mais

fans effet. 391. Sa mort. Valdrade concubine du roi Lothaire, qui l'épouse. 54. Se prétend femme légitime. 56.65. Trompe le légat Arfene. 91.Excommunice par le pape Nicolas, 101, Ses plaintes contre elle, 157. Adrien II l'absout, 170 Vatuchilla, Calife, 149. Sa mort. ibid. Vautier atchevêque de Sens. 497. 501. 608

Venilon archevêque Rouen. Venion archevêque Sens 16. Sa mott. 106 Verberie Concile en 861.

p. 67. Autte en 869. 196



Verneuil fur Oife Capitulaire du roi Carloman.

474 Sainte Viberade recluse. Sa vie & fon martyre. 612 Vienne Concile en 871. p.

923 S. Vincent du Volturne, monastere ruiné par les Sarrafins. 48 t

Visiteur. Eveque vifireur établi par permission du roi. 455. Sa commiffion. ibid. Son exhorta. 457

M'ne i archevêque de Brême.

Varmes, Concile en 868. p. 18€

Vrsiss duc de Venise. 341. 363. 367 Vulfade & autres clercs de Reims, ordonnez par Ebbon. Le pape Nicolas écrit pour eux. 10 . Charles le Chamve deftine Vulfade à l'archevêché de Bourges. 104. Sa caufe examinée au troisième concile de Zofime moine seditieux & Soiffons, 196. Il eft rétabli par indulgence. 109. Ordonné archévêq.

de Bourges 111 Obtient

le pallium d'Adrien It. 168. Sa lettre paftorale. 104

ACARIE evêque d'Anagnia, légat à C P. 21. Déposé par Nicol as I. 57. Retablit par Adrien II. 163. Fait bi-

VIII.

bliothecaire par Jean 4:0 Zacarie le fourd, métropolitain de Calcedoine, partifan de Photius. 112. Plaide pour Photius au huitieme concile. 214. Refu.e de le rétiunir à Ignace. 242. Affifte au faux concile, & y fait l'éloge de Photius, 412 Zacarie évêque de Taormine, partifan de Photius, 10. Paroît au huitiéme concile. 210. 225 Zeé quatriéme femme de l'empereur Leon, 517. Challée de la cour, puis rappellée

schismatique. Zuentibold fils d'Atnoul déclaré au roi de Lorraine. 516. Sa mott. 543

Fin de la Table des Matieret.

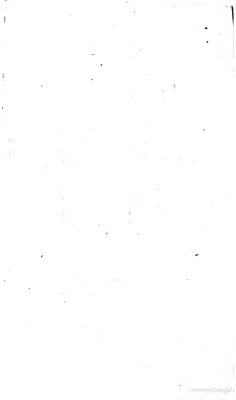

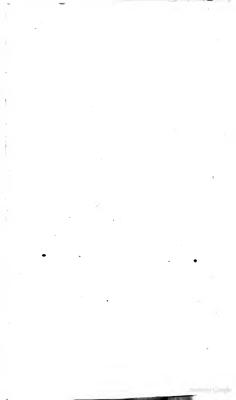





